

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







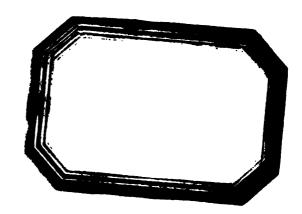

| · |   |
|---|---|
|   |   |
| • | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |

# GRAMMAIRE COMPARÉE

DES

LANGUES INDO-EUROPÉENNES

## LIBRAIRIE HACHETTE ET G.

BOULEVARD SAINT-GERMAIN. N 79.

## EN VENTE A LA MÊME LIBRAIRIE

Index analytique, explicatif et bibliographique à la Grammaire comparée des langues indo-européennes de François Bopp, par M. Francis Meimier, 1 vol. grand in-8.

# GRAMMAIRE COMPARÉE

DES

## LANGUES INDO-EUROPÉENNES

COMPRENANT

LE SANSCRIT, LE ZEND, L'ARMÉNIEN
LE GREC, LE LATIN, LE LITHUANIEN, L'ANCIEN SLAVE
LE GOTHIQUE ET L'ALLEMAND

## PAR M. FRANÇOIS BOPP

TRADUITE

SUR LA DEUXIEME ÉDITION

ET PRÉCÉDÉE D'INTRODUCTIONS

PAR M. MICHEL BRÉAL

PROFESSEUR DE GRAMMAIRE COMPARÉE AU COLLÉGE DE FRANCE





PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE

M DCCC LXXII

PROPERTY OF

1817

ARTES SCIENTIA VERITAS

Ref-Stacks Hantings-7-13-59 75385

## INTRODUCTION.

Nous livrons aujourd'hui au public le quatrième tome de la Grammaire de Bopp, avec lequel se termine l'ouvrage. La plus grande partie de ce volume est consacrée à l'étude des suffixes; viennent ensuite les mots composés; le livre finit par les indéclinables.

### DE LA FORMATION DES MOTS.

L'étude des suffixes, qui est à peine esquissée dans nos grammaires classiques, présente un grand intérêt, et nous allons essayer de faire comprendre quelques-uns des enseignements qu'on en peut tirer. Nous avons déjà dit quelle est l'origine des suffixes 1: le désir de montrer aux yeux, ou de rappeler à l'esprit l'objet dont on affirme quelque qualité, a fait adjoindre aux racines attributives ou verbales une racine indicative ou pronominale. Ainsi ont été formés les thèmes comme yug-a « joug », aç-va « cheval », dâ-na « don », ghar-ma « chaleur », pa-ti « protecteur ». Il est probable que ces racines pronominales a, va, na, ma, ti, qui se retrouvent toutes comme pronoms, étaient d'abord synonymes, et qu'elles servaient seulement, comme

<sup>1</sup> Tome II, p. xxiv ct suiv.

autant de gestes phoniques, à diriger ou à retenir la pensée sur la personne ou sur la chose dont on parlait. Mais les deux lois intellectuelles qui régissent le langage, et qui ont fait sentir leur influence de très-bonne heure, comme nous en observons encore l'action tous les jours. l'analogie et la répartition, ne tardèrent pas à s'emparer des suffixes. D'une part, l'esprit s'habitua à ne plus guère employer de noms qui ne sussent pourvus de quelqu'une de ces syllabes démonstratives : de sorte qu'il arriva qu'à l'exception d'un petit nombre de mots, appelés par Bopp mots-racines, qui sont comme les restes d'un autre âge, tous les noms, adjectifs ou substantifs, furent revêtus d'un suffixe. D'un autre côté, le besoin d'ordre et de clarté sit répartir, autant qu'il était possible, ces syllabes de telle façon qu'elles ne formassent point double emploi, et que par le seul choix du suffixe on comprit s'il est parlé d'un être actif ou passif, d'une cause ou d'un effet, d'une action ou d'un instrument, d'une substance ou d'une qualité. A ces deux lois du langage ajoutez le besoin de persectionnement inhérent à l'homme, qui lui sit créer. par la combinaison des anciens suffixes, des suffixes nouveaux de plus en plus compliqués, de manière à indiquer une foule d'idées accessoires et de notions dérivées : on aura en peu de mots un aperçu du développement de cette partie de nos langues.

Prenons comme exemple le substantif latin fortitudo, ou plutôt l'accusatif fortitudinem 1. A première vue, nous dis-

¹ Comme il arrive assez souvent, le nominatif n'a pas le même thème que les cas indirects. Au nominatif, le thème est fortitudô(n); aux cas indirects, il est fortitudin. C'est ainsi qu'on trouve le nominatif homô(n) à côté

tinguons un thème fortitudin, qui se décompose en deux parties: forti et tudin. Dans forti, nous avons une racine for, qui n'est autre chose que la racine fer « porter », suivie d'un suffixe primaire ti. Ce suffixe remplissait d'abord des rôles assez divers, puisqu'il a donné des noms d'agent masculins comme vec-ti-s « levier », hos-ti-s « ennemi », et puisqu'il servait, d'un autre côté, à former des noms abstraits féminins, comme pes-ti-s « perte, ruine », ves-ti-s « vêtement » (primitivement « l'action de se vêtir ») \(^1\). Le latin a plus tard allongé le suffixe ti, quand il doit être pris dans le sens abstrait, par l'addition du suffixe \( \delta n ; \) on a obtenu ainsi une nouvelle série de mots, comme menti-\( \delta (n) , \text{por-ti-d}(n) , \text{po-ti-d}(n) .

Le mot for-ti-s est un nom d'agent signifiant « celui qui porte, qui supporte ». Pour en tirer un nom abstrait, le latin s'est servi du suffixe tidón ou tildin, que nous trouvons encore dans lenitudo, magnitudo, multitudo. Ce suffixe est secondaire, c'est-à-dire qu'il ne s'ajoute jamais immédiatement à une racine, mais qu'il a besoin d'avoir pour appui un thème déjà formé. Si nous examinons ce suffixe, nous voyons qu'il se compose de deux et même de trois parties : en premier lieu, nous avons un suffixe tu, qui est employé seul dans les mots comme sta-tu-s, ac-tu-s,

du génitif homin-is; mais l'ancienne langue avait en outre un génitif homôn-is ou hemôn-is.

<sup>1</sup> Ces substantis féminins en ti ne sont pas toujours reconnaissables à première vue, parce qu'au nominatif ils ont éprouvé d'assez fortes contractions. C'est ainsi que nous avons men-(ti)-s «pensée», par-(ti)-s «partie». Il n'est pas nécessaire d'ajouter que c'est le même suffixe que nous avons dans le grec μῆ-τι-s «sagesse», Φά-τι-s «discours», Φύ-σι-s «nature».

sal-tu-s, mais qui se combine aussi avec d'autres suffixes, auquel cas il a un u long; en second lieu, nous trouvons don, din, qui s'emploie sans le soutien de la syllabe ti dans les mots comme cupi-do(n), dulcé-do(n), et qui luimème se compose du suffixe do ou du, que nous avons dans surdus, validus, et du suffixe do ou du, que nous avons que présentent les mots comme ger-d(n), ger-on-em, turb-d(n), turb-in-em. La jonction de ces deux éléments a eu lieu dans la période helléno-italique, ainsi qu'on le voit par les formes grecques comme dx dn dw,  $\lambda a \mu \pi n dw$ . Mais la réunion du suffixe tu avec don paraît propre à l'Italie; non que la langue grecque ne possède aussi le suffixe tu, ou qu'elle ait négligé de le combiner avec d'autres syllabes; elle s'en est servie, par exemple, pour ses noms abstraits en  $\sigma vvn$ , tels que  $\mu vn \mu o \sigma vvn$ ,  $\sigma \omega \phi \rho o \sigma vvn$ .

On voit que pour nous rendre compte de la formation d'un mot latin, tantôt nous avons dû sortir de la langue latine, et tantôt nous avons pu nous renfermer dans cet idiome. Le plus souvent, les éléments ainsi agglomérés en un suffixe sont si réduits par l'action du temps et par l'effet même de leur accumulation que le grammairien, pour les analyser, ne peut guère se passer de la comparaison des autres langues. Dans le substantif genitrix, outre la racine gen, la voyelle de liaison i et la désinence s, on doit distinguer trois parties, qui ne sont pas toutes du même âge: en premier lieu, le suffixe tr, reste du suffixe tôr, ter, en sanscrit târ, tar, lequel forme des noms d'agent et des noms de parenté, et servait originairement

¹ Pour le changement de  $\tau$  en  $\sigma$ , comparez le pronom de la seconde personne  $\sigma \delta$ .

pour le féminin comme pour le masculin, puisqu'on dit mâter aussi bien que pater; secondement, le suffixe i, reste de la syllabe yû, qui dès la période indo-européenne a été employée pour former des féminins; troisièmement, la lettre c, débris d'un suffixe qui est venu plus tard se surajouter au précédent et qui, en latin, a fini par faire corps avec lui.

Aucune partie de la grammaire ne fait mieux voir les substructions profondes et la croissance continue du langage. Mais les suffixes ne se développent pas seulement par l'adjonction de nouveaux éléments qui viennent s'ajouter à leur partie finale; quelquefois ils gagnent aussi sur le corps du mot et croissent par leur commencement. Un exemple fera comprendre le fait dont nous voulons parler. Nous avons déjà mentionné le suffixe tu qui s'ajoute à une racine ou à un thème verbal pour former des noms comme ac-tu-s, rap-tu-s, strepi-tu-s, tinni-tu-s, horta-tu-s. Comme les verbes de la première conjugaison sont les plus nombreux en latin, les noms en dtu-s, tels que ploratus, venatus, judicatus, se trouvèrent bientôt en assez grande quantité pour que la langue, s'habituant à cette voyelle de soutien, l'incorporât au suffixe, qui dès lors devint suffixe secondaire et s'ajouta à toutes sortes de thèmes nominaux. On obtint ainsi des mots exprimant un état, tels que cœlibatus, concubinatus, ou une fonction, comme pontificatus, triumviratus, principatus, tribunatus. La voyelle d, qui appartenait primitivement au thème verbal, s'en est détachée pour s'annexer au suffixe.

ll ne faut pas regarder ce fait comme accidentel. Il est, au contraire, fréquent, et beaucoup de suffixes, dans toutes les langues de la famille, ont ainsi rongé leur thème pour s'en approprier quelque partie. Les adjectifs grecs en ωτος, comme καρυωτός, ραβδωτός, παρδαλωτός, doivent leur ω à l'analogie des verbes en οω, quoiqu'ils ne dérivent eux-mêmes d'aucun verbe. Le latin virêtum s'explique par virêre; mais pomètum, vinêtum, quercêtum, viminêtum, ont, à son exemple, emprunté cet é. Les adjectifs comme salutàris, liminàris, Apollinàris, ont été faits d'après familiàris, stellàris, tabulàris. En grec, κυματηρός « houleux », σλιχηρός « aligné» ont un η qui est parti des mots comme τυχηρός « heureux », τολμηρός « hardi».

Toutes les sois qu'il se présente un sait de cette nature, le linguiste est placé en face d'une question de chronologie, qu'il n'est pas toujours aisé de résoudre. On pourrait soutenir, par exemple, que le suffixe dra était déjà affranchi dès la période helléno-italique, et même dès la période indo-européenne. La question devient plus claire quand il s'agit de langues dont le développement nous est bien connu. Le suffixe, si usité en allemand, ig, qui forme les adjectifs tels que freud-ig «joyeux», traur-ig «triste», gehäss-ig « haineux », et qui se retrouve en anglais sous la forme y dans heart-y «cordial», blood-y «sanglant», worth-y a digne n, s'approprie son i en quelque sorte sous nos yeux. Si nous remontons jusqu'au gothique, nous voyons que le suffixe correspondant est ga et ha; exemples: moda-ga « irascible », handu-ga « agile », staina-ha « pierreux 7. Quand le thème auquel il est joint se termine par un i, cet i s'allonge : ainsi mahti «puissance» fait mah-

<sup>1</sup> Nominatif modags, handugs, stainahs.

tei-ga¹ « puissant », listi « ruse » fait listei-ga « rusé ». Cet allongement est probablement de la même nature que ce-lui que nous constatons dans le latin caninus, ovilis². La langue s'est habituée peu à peu à l'i, qu'elle a réuni au suffixe; et, l'a final étant tombé, on a obtenu un suffixe ic, ig. En vieux haut-allemand, nous avons déjà des mots comme upar-muot-ic « fier »; en anglo-saxon, des adjectifs comme græd-ig « affamé », hal-ig « saint ». Avec le temps, ce suffixe est devenu de plus en plus usité: si bien qu'en anglais il se joint même à des mots d'origine française, comme dans flowery « fleuri », faulty « fautif », noisy « bruyant ». On voit que le g est tombé à son tour en anglais, de sorte qu'il reste simplement le son i, c'est-à-dire précisément la partie qui primitivement était étrangère au suffixe 3.

Quelquesois, c'est une consonne, et nou une voyelle, qui vient ainsi s'ajouter au commencement. Les mots anglais comme sweet-ness « douceur », bright-ness « splendeur », et les mots allemands comme verständ-niss « intelligence », fäul-niss « pourriture », sont dérivés à l'aide d'un suffixe qui, en gothique, a encore la forme assu; mais comme il se joignait à des thèmes en n, tels que fraujin-assu « do-

La cause de l'allongement n'est pas bien connue. On peut supposer que les verbes de la dixième classe, qui sont les plus nombreux, ont contribué à le provoquer. Ainsi, en latin, les verbes comme amare, finire, virere, qui ont donné naissance aux participes amâtus, finitus, virêtum, donnaient l'exemple de suffixes précédés d'une voyelle longue.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Bopp, Grammaire comparée, \$ 951, et Grimm, Grammaire allemande, II, p. 298 et suiv.

mination, leikin-assu « guérison, la nasale a passé du côté du suffixe et s'y est incrustée.

Nous avons insisté sur ces faits, parce que Bopp, à qui nous empruntons les deux derniers exemples, n'a pas toujours aussi bien expliqué l'accroissement initial des suffixes. Ainsi dans les mots latins comme campestris, silvestris, il suppose (\$ 846) que l's pourrait être une lettre euphonique 2. Mais pour se rendre compte de ce suffixe estris, il faut partir des adjectifs equestris, pedestris, qui sont formés, non pas directement de equus, ni de pes, mais des dérivés eques et pedes; les thèmes nominaux equit, pedit, devant le suffixe tri, ont régulièrement changé leur t en s, pour éviter la rencontre des deux dentales 3, et la voyelle i, se trouvant devant deux consonnes, a été changée en e4. La langue latine, une fois habituée au suffixe estri, s'en est servie comme s'il formait un tout indissoluble.

On peut appliquer aux suffixes les paroles d'Ennius, que vivants ils volent par la bouche des hommes. Ou plutôt il convient de distinguer dans chaque langue deux catégories de suffixes: les uns se trouvent dans un certain nombre de mots; mais ils sont comme enchaînés et ils ne peuvent plus prendre leur essor pour se poser sur des formations nouvelles. D'autres, au contraire, se trouvent en liberté, et forment, au gré de celui qui parle, des séries

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Bopp, Grammaire comparée, \$ 933.

<sup>\*</sup> Selon Pott, ce serait le t qu'il faudrait regarder comme la lettre euphonique, et le suffixe stri ou ster ne serait autre chose que le verbe sanscrit sar maller ». (Recherches étymologiques, 2° éd. II, p. 554.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 101 et comparez palud, qui fait palus-tris.

<sup>\*</sup> Voyez \$ 6.

entières de mots nouveaux 1. Le rapport de ces deux catégories change selon les temps et les lieux, et les révolutions qui se produisent sur ce domaine ne contribuent pas moins que la variation des sens et les modifications phoniques à la transformation graduelle des idiomes. C'est par le nombre des suffixes mobiles que se mesure en partie la capacité de production d'une langue; les idiomes qui, comme l'allemand, ont laissé se perdre ou se figer la plupart de leurs anciens suffixes, sont obligés d'en emprunter aux langues étrangères, ou de les remplacer par la composition. Mais même dans les langues où ce mode de formation n'a jamais été engourdi, on constate des changements et des retouches, comme si le temps usait les rouages de ce mécanisme.

Considérons maintenant de plus près le livre de Bopp, et voyons de quelle façon il a traité cette partie de la grammaire. Deux plans différents s'offrent au linguiste : il peut suivre l'ordre que nous appellerons morphologique, ou bien l'ordre grammatical. Dans le premier cas, il rangera les suffixes d'après leur forme, en commençant par les plus simples : peu importe que sur sa route il rencontre des substantifs, des adjectifs, des noms verbaux, des infinitifs, des participes; la forme seule décidera du classement. A côté des noms en ana, comme nayana-m « l'œil », vadana-m « la bouche », viendront se placer l'infinitif grec en evou et l'infinitif germanique en qn; le supin latin en tum sera

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comme exemples de suffixes en liberté, on peut citer, dans toutes les langues anciennes, ceux qui servent à former le comparatif et le superlatif, les patronymiques et les diminutifs.

mis auprès des noms grecs en τυς, comme βρωτύς, δαιτύς. Ce plan découvre le mieux l'usage très-varié que les différents idiomes ont fait d'une seule et même formation; il a, en outre, l'avantage de se rapprocher le plus de l'ordre historique, puisque les suffixes les plus simples sont aussi, selon toute apparence, les plus anciens. Schleicher a adopté cette disposition dans son Compendium. D'un autre côté, l'ordre grammatical consisterait à mettre ensemble les suffixes qui ont été appelés à remplir des fonctions similaires; on ferait, par exemple, un chapitre de l'infinitif, un autre du participe, un autre encore avec les noms abstraits et avec les noms d'agent. Mais cette marche est beaucoup plus difficile à suivre, à cause du caractère flottant des significations. Notre auteur s'est décidé pour un parti intermédiaire : il a établi deux catégories; dans la première, il place tous les suffixes qui, ayant donné des participes, ou des infinitifs, ou des noms verbaux, ont un rapport plus intime avec la conjugaison<sup>1</sup>, et il réunit dans la seconde ceux qui ont produit uniquement des adjectifs ou des substantifs. Cette division une fois faite, il suit habituellement l'ordre morphologique à l'intérieur de chaque catégorie.

Les paragraphes consacrés par Bopp à l'infinitif sanscrit sont au nombre des plus remarquables de son ouvrage 2.

 $<sup>^1</sup>$  \$\$ 779-906. Dans cette première catégorie, Bopp fait encore une distinction. Il commence par les suffixes qui, comme le participe présent en ant, le participe parfait en  $o\tau$ , le participe moyen en mana, impliquent dans leur forme une idée de temps et de voix; et il continue par ceux qui, comme le suffixe ta, doivent seulement à l'usage leur détermination à cet égard. Ce sont les termes employés par l'auteur (\$ 810).

<sup>2 \$ 849</sup> et suiv.

Il a le premier montré que l'infinitif, dans toutes les langues, n'est pas autre chose « qu'un nom abstrait, différant seulement des autres substantifs par le privilége qu'il a de gouverner le même cas que le verbe, ét d'être souvent construit d'une façon plus libre. 7 Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de la discussion que Bopp eut à soutenir, sur ce sujet, contre Schlegel et Lassen, et dans laquelle Guillaume de Humboldt vint se ranger de son côté. Disons seulement que ces paragraphes, ainsi que ceux où il est traité de l'infinitif germanique 1, sont d'une haute importance pour la syntaxe, et qu'ils éclairent d'un jour nouveau la construction appelée infinitive. Ils sont encore intéressants à un autre point de vue : ils montrent comment l'esprit finit par se soumettre la matière du langage, et comment il fait entrer dans les infinitifs et dans les participes, soit à l'état latent, soit d'une façon explicite, des notions de temps, des idées d'actif et de passif, qui étaient primitivement étrangères à ces formations nominales 2.

Au lieu que dans l'étude des temps, des modes, des personnes, les différentes langues indo-européennes présentent entre elles le plus remarquable accord, elles s'écartent les unes des autres quand on arrive à l'infinitif et aux formes qui s'y rattachent. Il n'y a aucune analogie, par exemple, entre dâtum, διδόναι et dare. La raison de ces divergences se devine. L'infinitif est un nom exprimant

<sup>1 \$ 871</sup> et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même dans nos langues modernes, l'infinitif peut encore s'employer sans impliquer une idée d'actif ou de passif. Citons seulement les locutions comme : agréable à voir, facile à retenir.

l'action et doué de la force transitive; mais nos langues avaient à leur disposition, pour former des noms de cette sorte, une grande quantité de suffixes, et après avoir longtemps tâtonné dans leur choix, elles ne se sont chacune arrêtées à certains suffixes qu'après leur séparation. Notre auteur, qui a bien reconnu la cause des faits, laisse cependant régner quelque incertitude sur plusieurs points de détail. Il semble croire, par exemple, que la force transitive est entrée après coup dans ces noms, tandis qu'il est plus vraisemblable de penser qu'elle est, au contraire, un héritage des anciens temps. Plus les langues avancent en âge, plus devient tranchée la limite qui sépare du nom verbal le substantif proprement dit; mais à l'origine, cette limite est assez indécise. Bopp montre (\$814) que les noms en tar, comme datar « donateur », se construisent dans les Védas avec l'accusatif, et qu'on trouve, par exemple, des tours comme data maghani « dator divitias » 1; il en rapproche avec raison certaines phrases de Plaute, telles que : Quid tibi hanc curatiost rem? Quid tibi hunc receptio ad te est meum virum? Mais on est d'autant plus surpris quand il ajoute que les noms comme tactio, receptio, et les supins comme notum, dictum, ont pris leur force verbale sur le sol de l'Italie (§ 867). C'est intervertir, en quelque manière, l'ordre historique, et méconnaître la marche du langage 2: parmi beaucoup de formations, quelques-unes

Les noms en târ ont conservé, comme on sait, leur force transitive en sanscrit, puisqu'ils ont fourni à la conjugaison un futur périphrastique : dâtâsmi (pour dâtâ asmi) «je donnerai», dâtâsi (pour dâtâ asi) «tu donneras», dâtâ «il donnera». Il en est de même pour la forme congénère daturus en latin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au contraire, Bopp est disposé à admettre que l'infinitif slave en tà

conservent leur énergie verbale; mais nous n'en voyons guère qui, après l'avoir perdue, la regagnent<sup>1</sup>.

Ce chapitre de la grammaire a pu être approsondi en ces dernières années, grâce à une connaissance plus complète des Védas. On a observé combien la syntaxe, en ces antiques documents, est plus hardie; on y a trouvé aussi certains phénomènes d'attraction qui expliquent comment le latin, des constructions telles que: Ex majore enim copia nobis quam illi fuit exemplorum eligendi potestas<sup>2</sup>, a passé aux constructions comme liberorum quærundorum causa. C'est ainsi que les Védas disent: vritraya hantavé, littéralement: « pour Vritra pour la mort » (Vritræ occidendo)<sup>3</sup>.

Un point fort controversé parmi les linguistes modernes, c'est l'origine de l'infinitif latin. Bopp (\$ 854) rapproche la forme se, que nous avons dans es-se, fer-re (pour fer-se), scrip-se, ama-re (pour ama-se), amavis-se, de la syllabe oas

et le supin lithuanien en tu ont été employés de tout temps comme noms verbaux, et qu'ils doivent être identifiés avec l'infinitif sanscrit en tum. Mais on se rappelle qu'il suppose entre le sanscrit et les idiomes letto-slaves un lien spécial de parenté.

L'exemple de l'anglais, qui dit : to man a ship «équiper un vaisseau», to pen a letter «écrire une lettre», ne peut être invoqué ici, car ces infinitifs possèdent virtuellement la désinence an, en, laquelle s'est perdue en anglais moderne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. Inv. II, 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur l'infinitif sanscrit, le lecteur pourra consulter Höfer, Vom Infinitiv, Berlin, 1840. Une riche collection d'exemples tirés des Védas se trouve dans Der Infinitiv im Veda, par Alfred Ludwig; Prague, 1871. Mais on fera bien de n'accueillir les théories de l'auteur qu'avec une grande précaution. Sur le gérondif latin, dont l'explication est un point faible du livre de Bopp (\$809), il faut lire Corssen, Kritische Beiträge zur lateinischen Formenlehre, p. 120 et suiv.

qui se trouve dans le grec λῦσαι, τύψαι, et de la syllabe se, she qui est dans certains infinitifs sanscrits, comme vak-shê « pour transporter », gi-shê « pour vaincre », stushê « pour célébrer ». Il suppose que l'infinitif asê « pour être » est venu se joindre à la racine attributive 1. Il cite des exemples de racines ainsi employées, soit au datif, soit à d'autres cas, comme noms verbaux. Cette explication n'a pas été admise par la plupart des philologues contemporains, et notamment par MM. Sonne<sup>2</sup>, Leo Meyer 3 et Schleicher 4, qui proposent de rattacher l'infinitif latin aux thèmes neutres en as (grec os, latin us); vehere, par exemple, supposerait un ancien substantif vehus, veheris. Nous ne pouvons nous arrêter à une discussion qui demanderait de longs développements; disons seulement que l'explication de Bopp nous paraît soulever beaucoup moins de difficultés et être plus conforme au génie agglutinatif de la conjugaison latine.

Nous passons maintenant à la seconde catégorie de suffixes, ceux qui n'ont pas servi à donner des noms verbaux. Le livre de Bopp, dans cette seconde partie, présente également beaucoup d'observations justes. Mais nous devons cependant faire quelques réserves sur la méthode de l'auteur.

Parce que les grammairiens de l'école classique ont

¹ On sait que la racine as, en composition avec une autre racine, perd habituellement son a. Nous avons, par exemple, l'aoriste adik-sham «je montrai» (en grec εδεικ-σα).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journal de Kuhn, XII, p. 342.

<sup>3</sup> Grammaire comparée du grec et du latin, II, 120.

<sup>\*</sup> Compendium, \$ 230.

quelquesois parlé un peu au hasard des effets de l'analogie, ce n'est pas une raison pour que la linguistique moderne en méconnaisse l'importance. Il semble que Bopp ait cherché à l'exclure de ses ouvrages. Même là où il lui est impossible de ne pas la voir, il en constate l'action avec une sorte de répugnance : il appelle quelque part du nom d'avortons (fehlgeburten) les mots qui lui doivent leur formation. On ne doit sans doute user qu'avec réserve d'une explication dont il est souvent difficile de fournir la preuve directe; la recherche des mots qui ont servi de chefs de file à des séries entières, exige une connaissance particulière du développement d'un idiome. Mais, en revanche, nous apprenons de cette façon à reconnaître dans quelle direction se meut le langage, comment il se fixe et se régularise tout en s'augmentant, et quelles sont les formes victorieuses dans ce continuel combat pour l'existence.

Plus anatomiste qu'historien, Bopp aime surtout à décomposer les suffixes; mais après qu'il a mis sous nos yeux les molécules dont ils sont formés, il néglige quelquesois de nous montrer dans quel ordre et par quelle influence elles se sont agglutinées ensemble. On a dit avec raison des noms composés que, si grand que soit le nombre de mots qu'ils contiennent, ils ne sont jamais formés que de deux termes 1; le même principe est vrai pour les suffixes, et

Voyez, par exemple, le composé d'Aristophane σ ρεψοδικο-πανουργία, ou le mot allemand schwefeldampf-badeanstalt. Un exemple caractéristique est encore le sanscrit açva-góshiha, littéralement «étable à bœufs-de chevaux».
 — Il faut pourtant excepter de la règle précédente les composés dvandvas (\$ 972), lesquels peuvent contenir plus de deux termes.

c'est au linguiste à montrer en détail ces combinaisons successives de suffixes réunis deux à deux.

Un autre défaut qu'on peut reprocher à Bopp, c'est qu'il grossit un peu la part que nos idiomes ont emportée de leur berceau commun. Il méconnaît, par exemple, le développement propre à la langue latine, quand il rapproche les adjectifs en tivus, comme captivus, nativus, des participes sanscrits en tavya, tels que yôktavya « jungendus n, et des formes grecques en τεος, comme δοτέος (\$ 902); ou quand il compare les adjectifs floreus, æreus, argenteus, ainsi que les noms propres en éjus, comme Pompéjus, Luccéjus, aux dérivations sanscrites en éya (\$ 956). Il peut arriver que dans deux langues un suffixe soit composé des mêmes éléments, sans être pour cela le même suffixe; ainsi les noms latins comme obsidio(n), suspicid(n) sont de formation latine, et n'ont aucune parenté directe avec les thèmes gothiques tels que vaihjo(n) « combat n, rathjø(n) « compte n. Encore moins peut-on dire que le suffixe latin ion représente le suffixe sanscrit ya, lequel se serait élargi par l'addition d'un n inorganique (\$ 894).

On voit que l'importance attribuée au sanscrit est quelquesois excessive. Bopp, partageant en cela le penchant commun à tous les philologues, aime à retrouver les survivants des espèces perdues : c'est au sanscrit qu'il va en demander le type. Faut-il croire que le substantis latin securis « hache » soit un reste des participes parsaits séminins en usht (\$ 789); ou que le substantis gothique lauhmoni « soudre » soit le participe moyen rocamana « brillant » (\$ 793 b)? Il est plus naturel de supposer en latin un ancien substantis secus, de la quatrième déclinaison,

signifiant « séparation, coupure », et qui a donné un adjectif securis, comme idus a fait idulis et comme tribus a donné tribulis. Nous supposerons de même en gothique un ancien nom lauhman « lumière », formé comme hliuman « ouïe » et naman « nom », lequel a affaibli son a en u lorsqu'il s'est combiné avec le suffixe ja 1.

L'exemple le plus remarquable de cette prédilection pour le sanscrit se trouve aux paragraphes 822 et 823, où l'auteur, malgré des faits qu'il cite lui-même et qui auraient dû le mettre en garde, cherche à identifier le participe slave en lü, la, lo, qui a le sens actif, avec le participe passif sanscrit en ta-s, tâ, ta-m. Il ne faut pas nous étonner, après cela, qu'il compare le suffixe latin mulŏ (par exemple, dans stimulus) au suffixe sanscrit mara (admara « vorace ») et même au suffixe vara (naçvara « périssable »)².

Au moins l'esprit de système est-il étranger à ces erreurs. Nous ne trouvons rien dans Bopp qui ressemble à cette singulière théorie produite depuis par des linguistes distingués, sur la prétendue identité des suffixes, lesquels proviendraient tous d'un seul et même suffixe primitif. Une telle doctrine, qui n'est pas moins contraire aux lois de la phonétique qu'à celles de la vraisemblance et de l'histoire, ne pouvait obtenir l'assentiment d'un esprit aussi droit; nous voyons que Bopp, dans sa Grammaire comparée<sup>3</sup>, combat précisément les identifications qui ont servi de point de départ au système 4.

La vraie forme paraît être lauhmuni, et non lauhmôni.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 808.

<sup>3 \$ 790,</sup> Remarque.

<sup>\*</sup> C'est dans la Grammaire comparée du grec et du latin par Leo Meyer

A une autre théorie non moins risquée on trouverait plutôt des points d'attache dans son livre. Nous avons parlé plus haut de l'origine pronominale des suffixes; mais si naturelle et si évidente que semble cette parenté avec les pronoms, la plupart des grammairiens contemporains ont pensé qu'ils pouvaient rapporter, soit tous les suffixes, soit quelques-uns d'entre eux, à des racines verbales. Il faut que cette sorte d'étymologie ait un véritable attrait pour l'esprit, car nous la voyons se produire dans toutes les écoles et en tous les temps. Si les grammairiens grecs expliquent  $\varphi \omega \nu \eta$  « la voix, le langage » par  $\varphi \tilde{\omega} s \nu o \tilde{\nu}$  « la lumière de l'intelligence », si les Stoïciens décomposent vehemens en quod vehit mentem, d'autre part, les grammairiens indiens trouvent dans agni « le feu » les racines ang « oindre n et ni « conduire n, et dans brahman « la prière n les verbes brih « grandir » et man « penser ». Les modernes n'ont guère été moins loin dans cette voie, depuis Roquefort qui, dans la préface de son Glossaire 1, explique le mot outrage par ultra agere, jusqu'à M. Guillaume Scherer, qui voit dans l's du nominatif un reste de la racine as a être n 2.

Qu'en allemand des mots comme wahr-heit « vérité », diener-schaft « domesticité », könig-thum « royauté », zweifelhaft « douteux », häss-lich « haïssable », frucht-bar « fertile »,

<sup>(</sup>t. II) que cette théorie a trouvé son exposition complète. Nous n'en devons pas moins recommander cet ouvrage à nos lecteurs pour l'intérêt des rapprochements et la richesse des exemples.

<sup>1</sup> Page ix.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le philologue d'outre-Rhin qui a le plus résisté à cette tentation est Schleicher; encore son *Compendium* contient-il quelques étymologies de ce genre.

contiennent dans leur seconde partie un nom qui a passé à l'état de suffixe, cela n'est pas plus surprenant que de trouver en français des adverbes créés à l'aide du substantif latin mens. Mais il faut prendre garde de transporter dans la période indo-européenne un mode de formation qui n'est devenu possible qu'après un long usage de ces substantifs. On objecte que des racines pronominales, ayant simplement le sens démonstratif, sont trop vides pour exprimer des idées de possession, d'agent, de qualité, d'action, d'instrument; mais précisément parce que ces racines étaient vides, l'esprit y faisait entrer sans peine les notions qu'il voulait, et il a fallu d'abord que les substantifs dont nous parlons fussent dépouillés de leur signification trop pleine, pour devenir aptes au rôle de suffixe. De tels détournements du sens n'étaient ni nécessaires, ni possibles, dans le temps où le sanscrit, le grec, le latin commençaient d'exister. Ajoutons que ce mode d'explication entraîne après lui les plus graves difficultés. Si nous expliquons, avec Benfey, le suffixe abstrait tati (en grec τητ, en latin tát) comme étant formé du verbe tan « étendre n, de sorte que déva-tâti « divinité n serait proprement «l'extension, l'état de Dieu», que ferons-nous alors du mot déva-td, qui signifie également « divinité » 1? Si, avec Pott, nous voyons dans la syllabe ευς de iππεύς la racine yu « unir », de sorte que iππεύs signifie « equorum junctor n et Povevs « celui à qui un meurtre reste attaché n 2,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benfey, Sâma-véda, Glossaire, au mot dévatati; Grammaire sanscrite développée, \$ 607. La véritable explication a été donnée par Aufrecht, dans le Journal de Kuhn, I, p. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recherches étymologiques, 2° éd. II, p. 987.

faudra-t-il maintenir aussi cette explication pour les noms d'animaux en ιδευς, comme λεουτιδεύς, λαγιδεύς, lesquels, selon le même savant, contiennent le verbe ἰδεῖν¹? Ainsi disparaîtraient ce mélange de racines verbales et pronominales, cette succession de syllabes pleines et vides, cette proportion de l'élément matériel et de l'élément formel, qui constituent l'un des caractères principaux de la famille indo-européenne et qui lui ont donné l'élasticité, l'harmonie et la richesse².

On peut dire que Bopp est resté relativement modéré. S'il retrouve le verbe ya «aller» dans les noms grecs comme άλωπεκίας, λαμπαδίας (\$910); le verbe as «être» dans manas «esprit», ushas «aurore» (\$931); le verbe kar «faire» dans volucer, lavacrum, spectaculum (\$815°); le verbe tar «traverser» dans δοτήρ, ωλῆκτρον (\$815°). c'est à peu près tout, et la plupart de ses contemporains, sans parler de ses successeurs, ont une plus longue liste à leur charge.

Pour finir, signalons encore l'abus qui a été fait d'une supposition toujours commode, celle des lettres euphoniques. Bopp n'y a eu recours que rarement. On en trouvera un exemple à la remarque du paragraphe 931, où le sanscrit srôtas, le latin pignus et le grec µéyelos sont ramenés, grâce à cette hypothèse, à une seule et même

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Recherches étymologiques, 2° éd. II, p. 883.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On peut encore citer comme exemple un article de M. Göbel sur le suffixe  $\theta$ os (Journal de Kuhn, X, p. 53), selon lequel le mot  $\beta$ á $\theta$ os contiendrait trois racines verbales :  $\beta$ a «aller», dhâ «faire» et as «être».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ce qui doit surprendre, c'est que les mêmes savants qui professent la théorie de l'identité des suffixes, ont trouvé le moyen d'y joindre et d'y mêler l'hypothèse de l'origine verbale.

formation. Mais c'est assez nous arrêter sur les imperfections de cette partie de notre ouvrage. Il ne faut pas oublier que Bopp, ici encore, ouvrait la voie; la grammaire particulière de chaque idiome a depuis mis à profit et complété les enseignements de la grammaire comparative. Le livre de M. Adolphe Regnier sur la Formation des mots en grec, les ouvrages de M. Corssen sur le latin montrent combien l'étude des suffixes, autrefois bornée à une sèche et obscure nomenclature, peut devenir intéressante et lumineuse.

## MOTS COMPOSÉS.

Après les suffixes, Bopp passe à la composition des mots, qui déjà confine à la syntaxe. Ce qui caractérise la vraie composition, c'est la réunion de deux termes dont le premier est dénué de toute flexion casuelle, en sorte que le rapport logique où il se trouve avec le second doit être deviné par l'esprit : οἰκοφύλαξ, ἀκρόπολις, ἀκύπους, Seódotos peuvent servir, en grec, d'exemples. Cette faculté de suspendre la vie grammaticale dans le premier membre est un reste des temps où il n'y avait pas encore de déclinaison, et où le langage se contentait de juxtaposer des thèmes ou des racines invariables. Il est probable qu'un certain nombre de composés, legs d'un âge antérieur, servirent de modèle, non-seulement aux poëtes, mais au peuple, pour en former de semblables; la faculté de la composition se maintint vivante dans les siècles de la flexion, comme d'anciens usages survivent et se développent au milieu d'une société dont les idées et les mœurs ont depuis longtemps pris un autre tour.

La première question à examiner, c'est l'ordre dans lequel sont placés les deux termes. La règle qui a prévalu veut que le mot subordonné soit mis en avant. On reconnaît ici la même loi qui s'est fait jour dans la construction des langues anciennes, et qui veut que le verbe soit ordinairement placé à la fin de la phrase, l'adjectif avant le substantif auquel il se rapporte, le génitif avant le nom par lequel il est régi. Si l'on cherche la raison dernière de cet usage, on trouve une cause tout intellectuelle, à savoir le désir de réserver pour la fin l'idée la plus importante. A ce motif s'en vient joindre un autre qui a dû faire paraître cet ordre plus commode. Une fois la déclinaison introduite, il a fallu que le composé indiquât par sa flexion le rôle qu'il joue dans la phrase; or, il était naturel que cette flexion vînt s'attacher au membre essentiel. Si je dis: τους οἰκοφύλακας ἔφυγε « il a échappé aux gardiens de la maison, gardien est l'idée importante, celle qui est en rapport immédiat avec l'idée d'échapper 1.

Cependant, cet ordre n'est pas invariable. Outre que les raisons qui viennent d'être indiquées ne s'appliquent pas avec une égale force à toutes les classes de composés, des causes de diverse sorte ont empêché la règle de devenir générale. On a en sanscrit des mots comme vidadvasu « trouvant (ou faisant trouver) la richesse », kshayadvira « tuant les guerriers »; en zend, des composés tels que varedat-gaêtha « faisant prospérer le monde »; en grec, des séries entières comme φιλολόγος, ποιόνομος, φυγόμαχος. C'est en grec que la liberté de construction est la

<sup>&#</sup>x27; On sait à quelles difficultés d'orthographe ont donné lieu nos composés français comme boute-feu, couvre-chef, qui suivent l'ordre inverse.

plus grande; peut-être, entre autres causes, l'onomastique, avec ses interversions faites à dessein, comme Στρατονίκος et Νικόσ/ρατος, Θεόδωρος et Δωρόθεος, Φιλόδημος et Δημόφιλος, n'est-elle pas étrangère à ce phénomène.

Nous avons dit que le premier terme des vrais composés est dépourvu de flexion casuelle; c'est donc sous la forme du thème que nous devons nous attendre à le trouver. Tel est, en effet, l'usage primitif, et le sanscrit y est presque toujours resté fidèle; mais il n'en est pas de même dans toutes les langues. L'obscurcissement de la notion du thème, qui a eu lieu partout de bonne heure 1, de fausses analogies, des étymologies trompeuses, des raisons d'euphonie et de rhythme, d'autres motifs encore ont troublé l'ancien état de choses, de sorte qu'à côté des composés où le premier terme figure sous forme de thème, nous en trouvons d'autres plus récents où le thème est allongé, écourté, modifié, accompagné de voyelles de liaison. C'est ainsi qu'en regard de πολίπορθος le grec a produit πολιο-Φύλαξ et σολιήσχος; qu'à côté de συρβόλος, nous avons συροδόλος, συρισπόρος et συρητόχος; qu'avec κερας-Φόρος, on rencontre κερατοφόρος et κεροφόρος. Les Grecs paraissent s'être complus aux variantes de ce genre, qu'on doit se garder de traiter comme des fautes. Plus maîtres de l'instrument parce qu'ils le maniaient davantage, dirigés par le sentiment de l'harmonie et retenus par un ins-

Comme le fait observer Bopp (\$ 112), les grammairiens indous doivent la notion du thème, non pas tant à l'analyse philologique qu'au maniement pratique de leur langue, et particulièrement à l'habitude des composés. Ce qui le prouve bien, c'est qu'ils posent comme thèmes des formes erronées quand la contre-épreuve de la composition vient à leur coincile d'accept de la composition vient à leur coincile de la composition vient à leur coincile de la composition vient à l'analyse philologique qu'au maniement pratique de leur langue, et particulièrement à l'habitude des composition vient à l'analyse philologique qu'au maniement pratique de leur langue, et particulièrement à l'habitude des composition vient à leur composition vient à leur coincile de la composition vient de la composition vient de la composition de la composition v

tinct d'ordre qui les empêchait de dépasser la mesure, ils ont multiplié les combinaisons sans nuire à la clarté, et ils ont fait de leurs composés une des créations les plus originales de leur langue. Les poëtes y prirent sans doute une large part, et le secret de ces formations est d'autant plus difficile à pénétrer qu'une initiative réfléchie s'y est mêlée davantage<sup>1</sup>. On n'est pas encore d'accord sur l'origine de compositions aussi divergentes que φορολόγοs, φερέπαρποs, φερέσδιος, φερεσσίπονος<sup>2</sup>.

Le latin, sur ce point, s'est montré beaucoup plus sobre que le grec. Quelques modifications amenées par les règles ordinaires de la phonétique latine sont tout ce qu'on remarque dans les composés comme mero-bibus, auru-fex, signi-fer, mani-festus, silvi-cola. Sous l'influence de l'accentuation, la voyelle finale du premier terme a parfois été supprimée, comme dans vin-demia, puer-pera, man-cipium, au-spicium. Il faut ajouter quelques abréviations, comme homi-cidium, vulni-ficus (pour homini-cidium, vulneri-ficus).

<sup>&#</sup>x27; Une observation analogue pourrait s'appliquer à leurs noms patronymiques, dont ils ont varié et combiné les suffixes en tant de manières.

<sup>\*</sup> Sur les composés grecs on pourra consulter: R. Rædiger, De priorum membrorum in nominibus græcis compositis conformatione finali, Lipsiæ, 1866.

— V. Clemn, De compositis græcis quæ a verbis incipiunt, Gissæ, 1867.

— G. Schænberg, Ueber griechische Composita, in deren ersten Gliedern viele Grammatiker Verba erkennen, Berlin, 1868. — Weissenborn, De adjectivis compositis Homericis, Halis, 1865. — Berch, Ueber die Composition der Nomina in den Homerischen Gedichten, Kiel, 1866. — F. Heerdegen, De nominum compositorum græcorum imprimis Homericorum generibus, Berolini, 1868. — J. Sanneg, De vocabulorum compositione græca præcipue Æschylea, Halis, 1865. — Sur les composés latins: P. Uhdolph, De linguæ latinæ rocabulis compositis, Vratislaviæ, 1868.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez fæderi-fragus.

En général, le latin, quoique possédant d'anciens composés, ne s'est point complu à en augmenter beaucoup le nombre, soit qu'il se sentît gêné par une accentuation trop uniforme, soit que par goût il aimât mieux laisser deviner l'idée accessoire. Il préfère la dérivation à la composition, mettant, par exemple, mulierositas en regard du grec φιλογύνεια, ou traduisant Επριομάχος par bestiarius.

Le second terme des composés présente aussi des particularités dignes d'attention. Beaucoup de mots qui, à l'état isolé, sont sortis de l'usage, subsistent comme seconds membres d'un composé; quelquefois, à la faveur de cette agglomération, certains mots-racines se sont maintenus. Il n'y a plus, en latin, les mots fex « celui qui fait », spex « celui qui regarde », dex « celui qui montre », gur « celui qui essaye » 1; mais ces mots se sont maintenus dans les composés arti-fex, haru-spex, ju(s)-dex, au-gur.

Les composés possessifs, comme μεγάθυμος, ἀκύπους, magnanimus, longipes, méritent une mention à part, à cause de la façon elliptique dont la possession est indiquée; aucun suffixe ne nous prévient qu'il ne s'agit pas d'un grand cœur, d'un pied léger, mais d'un homme qui a un grand cœur, un pied léger. Ici encore, le langage, se contentant d'indiquer l'essentiel, se repose sur l'intelligence pour deviner les idées accessoires; mais à mesure que les idiomes se développent, ils éprouvent le besoin d'une plus grande précision, et nous voyons que souvent les anciens composés possessifs s'allongent de suffixes ser-

<sup>&#</sup>x27; Gur, plus anciennement gus, correspond au sanscrit gush «goûter», au grec γεύω, au gothique kiusan «essayer». Si le latin a perdu le verbe gusere, gurere, il a conservé le substantif gustus, d'où le dérivé gustare.

vant à marquer la propriété. En regard de l'ancien κυλλό-πους, le grec crée le mot κυλλοποδίων, comme en sanscrit, à côté de mahâ-griva « qui a un grand cou», nous trouvons mahâ-grivin, et dans les langues germaniques, au lieu des anciens composés comme le vieux haut-allemand lanc-muot, preit-hērz, nous avons lang-mūthig, tender-hearted.

Il serait trop long de passer en revue les différentes sortes de composés. La classification des Indous, bien qu'un peu superficielle, a été maintenue par Bopp, qui s'attache surtout à montrer qu'à toutes les variétés indiennes on peut trouver des analogues dans les langues de l'Europe. Ce chapitre est instructif et intéressant; on doit lui reprocher seulement de trop placer tous les composés sur un même plan, et de n'avoir pas essayé d'introduire dans cette étude une chronologie au moins relative. Le premier qui ait fait un essai de ce genre est Jacob Grimm<sup>1</sup>, dans le chapitre si riche et si nourri qu'il a consacré aux mots composés des langues germaniques; mais l'incertitude où Grimm était encore sur la vraie forme des thèmes l'a induit en erreur. Une autre tentative a été faite par M. Justi<sup>2</sup>: sa division, quoique adoptée par plusieurs philologues, ne nous semble pas fondée. Il resterait aussi à montrer l'influence qu'un emploi plus ou moins étendu, plus ou moins hardi des composés, a exercée sur la syntaxe 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grammaire allemande, II, p. 405-985.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber die Zusammensetzung der Nomina in den indo-germanischen Sprachen, Gottingue, 1861.

Bopp ne fait que mentionner en passant (\$\$ 964, 971) les composés

### INDÉCLINABLES.

Le chapitre sur les mots indéclinables, par lequel se termine notre ouvrage, n'est guère qu'une ébauche; il semble que l'auteur ait seulement voulu laisser voir quelle est la nature et l'origine de ces mots, dont l'analyse nous fait descendre parfois jusqu'aux couches les plus profondes du langage.

Quand on prend, par exemple, les anciennes prépositions de notre famille de langues, on constate, à côté d'un remarquable accord des formes, une notable divergence des significations. Souvent aussi, le même mot, qui est adverbe dans une langue, se trouve employé comme préposition, ou comme conjonction, ou comme préfixe dans une autre; c'est ainsi que l'adverbe grec ἔτι, qui veut dire « encore », correspond à la conjonction latine et, à l'adverbe et au préfixe sanscrit ati « sur, par-dessus ». On s'explique cette fluctuation des sens, si l'on songe que ces mots, d'origine pronominale, marquaient d'abord une direction dans l'espace, et que, selon le contexte et la place qu'on leur donnait, ils étaient aptes à prendre les nuances les plus variées. Nous voyons que dans la langue de l'Inde api signifie tantôt « vers, contre », tantôt « aussi », tantôt « quoique ». En latin, cum est à la fois conjonction et préposition. Ainsi s'efface, quand on remonte assez haut, la ligne de séparation que notre esprit a établie entre ces différentes sortes de mots. Tel adverbe signifiant

impropres, ceux qui ont été formés par juxtaposition. Le lecteur consultera avec fruit sur ce sujet un récent travail de M. F. Meunier, Les composés syntactiques en grec, en latin, en français (Paris, 1872).

«ici, là», souvent placé près d'un accusatif, a semblé le régir et est devenu préposition; il a pris alors le sens de «vers, contre». Telle particule signifiant «ainsi, de cette façon, même», construite avec un verbe au subjonctif, a paru gouverner ce mode, et est devenue la conjonction «quoique». On devine quelle est pour la syntaxe l'importance de cette étude; mais Bopp ne fait que l'effleurer.

Comment, dans une famille de langues dont la flexion est le caractère essentiel, se trouve-t-il des mots indéclinables? Cette anomalie apparente s'explique par diverses raisons. En premier lieu, un certain nombre de ces particules, comme pra, apa, ava, sont peut-être les restes d'un âge antérieur, qui ne connaissait pas encore la flexion. D'autres, comme api, anti, pari, adhas, atas, portent peutêtre déjà l'empreinte d'une flexion, mais selon une déclinaison ancienne qui ne s'est pas maintenue, et qui a fait place à des désinences nouvelles. D'autres encore, portant indubitablement la désinence casuelle, font l'impression de mots indéclinables parce que le cas qu'ils représentent a disparu; tels sont, en grec, les ablatifs wws, ώs, σοφωs; les locatifs ωοῖ, τοί, οἴκοι; les instrumentaux  $\varpi\tilde{\eta}$ ,  $\mathring{o}\pi\eta$ ,  $\mathring{\eta}$ ,  $\varpi\acute{a}\nu\tau\eta$ . Une alteration toute naturelle a parfois suffi pour effacer le sceau de la déclinaison; ainsi le latin magis est pour magius, les adverbes grecs ωλήν, ωρίν pour ωλέον, ωρίον. Un nom ou pronom, étant tombé en désuétude, n'a laissé que quelques restes dépareillés, qui ont été classés parmi les particules. Ainsi l'ancien adjectif čüs «bon», encore employé par Homère, est sorti de la langue usuelle, à l'exception du neutre eu; le substantif latin temus « obscurité, confusion », d'où est venu le verbe

temerare, n'a laissé dans la langue que son ablatif temere; præ et prod sont le locatif et l'ablatif d'un pronom inusité. Quand deux mots de même sens et à peu près semblables existent l'un à côté de l'autre, il arrive souvent que l'un des deux va se réfugier dans cet asile commun des mots déclassés; ainsi quia est un accusatif pluriel neutre évincé par quæ, encore que quis et quibus aient gardé leur valeur pronominale. Il suffit parfois du simple rapprochement de deux mots pour les faire considérer comme des adverbes: tels sont hodie, denuo, illico en latin, heute, heuer en allemand. L'esprit oublie, quand il le veut, la nature adjective ou substantive d'un mot, pour ne plus voir en lui qu'une particule invariable : nous rappellerons, en latin, les adverbes comme crebro, subito, vulgo, primum, polius, ceterum; ou encore des locutions comme βαρύ βοᾶν, ἡδύ Φωνεῖν, μεγάλα βροντᾶν.

Cependant, à la longue, certaines désinences sont plus spécialement attachées aux adverbes; nous voyons alors des suffixes se détacher des mots dont ils faisaient partie, pour devenir l'exposant de l'idée adverbiale. Il n'y avait d'abord que les thèmes en o, comme ὁμός, σοφός, καλός, qui pussent produire des adverbes tels que ὁμῶς, σοφῶς, καλῶς; mais il est venu un temps où la langue grecque a formé des adverbes comme ἀληθῶς, ωρεπόντως, εἰκότως, μειζόνως l. En latin, les accusatifs comme partim, statim, confestim, supposent un ancien thème en ti; mais à l'imitation de partim, la langue a créé separatim, centu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur les adverbes en  $\omega s$ , voyez Bopp, \$ 183°, 1; Kissling, dans le Journal de Kuhn, XVII, 195, et Frohwein, dans les Studien zur griechischen und lateinischen Grammatik, publiés par G. Curtius, I, p. 63.

riatim, gradatim, paulatim, regionatim<sup>1</sup>. Nous rencontrons ici de nouveau cette loi de l'analogie qui devient d'autant plus puissante que les langues avancent en âge.

Peut-être Bopp n'a-t-il pas assez insisté sur l'enchaînement de ces faits. On le voit même, en un endroit, méconnaître la véritable succession historique, quand il semble dire (\$ 963) que les préfixes comme sam, pra faisaient primitivement corps avec le verbe et qu'ils en ont été détachés en sanscrit védique et en allemand. Ses rapprochements n'en gardent pas moins leur prix. Le lecteur qui voudra les compléter trouvera une ample récolte d'observations dans la nouvelle édition des Recherches étymologiques de Pott, notamment dans le tome premier de ce grand ouvrage<sup>2</sup>.

On remarquera que Bopp ne traite pas des interjections, dont le nom n'est même point prononcé durant tout le cours de son livre. Ce n'est pas sans doute qu'il veuille nier la part qu'elles ont prise à la formation du langage;

¹ Sur les adverbes en tim, voyez Bopp, \$844; Pott, Recherches étymologiques (1<sup>re</sup> éd.), I, 91; Corssen, Kritische Beiträge, p. 280; Leo Meyer, dans le Journal de Kuhn, VI, 301. Plus tard, Leo Meyer, dans sa Grammaire comparée (II, 392), a proposé une autre explication beaucoup moins satisfaisante.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur les particules indéclinables on pourra encore voir : E. G. Graff, Die althochdeutschen Präpositionen, Königsberg, 1824. — C. Schmidt, De prapositionibus græcis, Berolini, 1829. — J. A. Hartung, Lehre von den Partikeln der griechischen Sprache, Erlangen, 1832. — E. A. Fritsch, Vergleichende Bearbeitung der griechischen und lateinischen Partikeln, Giessen, 1856. — Otto Ribbeck, Beiträge zur Lehre von den lateinischen Partikeln, Leipzig, 1869. — J. Savelsberg, Lateinische Partikeln auf d und m, Frankfurt am Main, 1871.

mais le temps reculé où les premières racines se sont dégagées de quelques cris involontaires est hors de la portée de la philologie comparative, telle que Bopp l'a conçue et telle que son école l'a continuée et développée. Il faut le concours d'autres sciences pour résoudre ce problème. Quant aux interjections encore actuellement existantes, comme elles ne donnent point de dérivés, elles sont d'une médiocre importance pour la grammaire; elles ressemblent à ces races sauvages qui côtoient la civilisation, sans vouloir se laisser ni assimiler, ni détruire 1.

Nous sommes arrivé au bout de notre tâche et à la fin d'un livre qui, pour employer les expressions d'un émule de Bopp, doit être regardé, malgré ses imperfections, comme le plus admirable de tous ceux qui aient été écrits sur l'histoire des langues<sup>2</sup>. Il faut songer, en le lisant, que ce n'est pas purement un exposé de la science, mais une suite presque continue de découvertes, le fruit des recherches personnelles de l'auteur. Quel que soit, dans l'avenir, le progrès de cette branche d'études, sur toute question on devra commencer par voir ce que Bopp a dit, trouvé, conjecturé. Telle est l'opinion de l'Allemagne; malgré les nombreux ouvrages qui ont été publiés depuis quinze ans sur la matière, la Grammaire de Bopp a été récemment réimprimée. Puisse la France prendre une part

<sup>&#</sup>x27; Sur la question de l'origine du langage, la liste des livres à citer serait longue. Nous nous contenterons de mentionner un ouvrage trop peu connu en France: W. D. Whitney, Language and the study of language; second edition, London, 1868.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bensey, Geschichte der Sprachwissenschaft, p. 506.

de plus en plus large à ces belles et fécondes recherches! En renouvelant le vœu que nous formions au commencement du tome premier, nous n'exprimons pas cette fois une simple espérance : des signes non équivoques permettent de penser que l'étude comparative des langues indo-européennes est en voie de développement dans notre pays.

Paris, le 27 août 1872.

MICHEL BRÉAL.

# GRAMMAIRE COMPARÉE

DES

# LANGUES INDO-EUROPÉENNES.

# FORMATION DES MOTS.

\$ 778. Ordre suivi dans le présent ouvrage.

Nous avons traité, dans le premier volume, de la structure des racines, et nous avons examiné les différentes classes de thèmes verbaux (\$ 105 et suivants). Il a été question plus tard des verbes dérivés (\$ 732 et suivants). Nous n'avons donc plus rien à ajouter sur la formation du verbe. Les pronoms primitifs et les noms de nombres cardinaux, qui ont des lois de formation à part, ont été étudiés, ainsi que leurs dérivés, dans des chapitres spéciaux. Il ne nous reste donc plus qu'à examiner la formation des substantifs et des adjectifs. Nous commencerons par ceux qui sont dans le rapport le plus étroit avec le verbe, c'est-à-dire par les participes et par l'infinitif. Très-importants à cause de l'emploi qui en est fait, ils ne sont pas moins intéressants à étudier au point de vue de l'organisme du langage.

Au sujet du plan que nous avons adopté, on pourrait objecter que le chapitre de la formation des noms devait avoir sa place avant celui de la flexion, puisqu'avant de fléchir un mot il faut d'abord qu'il soit formé. Ce sont des considérations d'un ordre pratique qui m'ont décidé à indiquer d'abord d'une façon générale le principe de la formation des mots 1, et à en remettre

<sup>1</sup> Voyez \$\$ 110 et 111.

jusqu'au présent chapitre l'exposition détaillée. D'ailleurs, en ce qui concerne les participes, le plan que nous avons suivi était nécessaire, car nous allons retrouver quelques-uns des temps que nous avons vus à l'indicatif. Si l'on fait abstraction des suffixes nominaux dont les participes sont revêtus, la formation est en grande partie la même; ils sont les congénères, sinon les dérivés, des temps correspondants de l'indicatif. On s'apercevra aisément, en lisant les paragraphes qui vont suivre, qu'il n'était guère moins nécessaire de faire précéder la théorie de la formation des cas et des genres.

\$ 779. Formation du participe présent. — Le suffixe nt, en sanscrit, en zend, en grec, en latin, en gothique et en lithuanien.

Le participe présent actif est une des formes où se montre le mieux l'accord des langues indo-européennes. Un fait curieux à noter, c'est qu'à certains cas le suffixe participial en question est encore mieux conservé dans plusieurs de nos idiomes vivants de l'Europe, que dans le sanscrit pris à sa source la plus ancienne.

La forme pleine de ce suffixe est nt. Mais en sanscrit il ne garde son n qu'à un petit nombre de cas, appelés par moi les cas forts. On a, par exemple, à l'accusatif singulier bárantam = Φέροντα, ferentem; au nominatif-vocatif-accusatif duel bárantâu (dans le dialecte védique bárantâu ou bárantâ) = Φέροντε; au nominatif-vocatif pluriel bárantas = Φέροντεs. Mais à l'accusatif pluriel báratas, le n manque en sanscrit, tandis que le grec Φέροντ-αs l'a conservé. Il en est de même en sanscrit pour tous les autres cas faibles des trois nombres : ainsi le génitif singulier báratas présente une forme moins intacte que le grec Φέροντος,

On a vu que certains thèmes se présentent sous une double ou une triple forme. Les cas forts sont ceux où le thème a sa forme la plus complète. Voyez \$ 129.

le latin ferentis, le gothique bairandin-s<sup>1</sup>. Les verbes sanscrits de la troisième classe, qui ont à porter la surcharge d'une syllabe réduplicative, suppriment la nasale du participe même dans les cas forts: on a, par exemple, dádatam en regard de διδόντα, et dádatas en regard de διδόντες (§ 459).

Le lithuanien également a conservé jusqu'à ce jour la nasale du participe présent à tous les cas des trois nombres du masculin et du féminin. Mais aux cas obliques il élargit le thème par l'addition de la syllabe ia : on a, par exemple, le nominatif dégais 2 « brûlant » (= sanscrit dáḥan), qu'on peut rapprocher des formes comme barais en zend, ferens en latin, τιθένε en éolien; mais l'accusatif est dégantin (pour dégantien, venant de dégantian); le génitif est dégancio 3.

\$ 780. Élargissement du suffixe nt, par l'addition d'un i, en borussien et en latin.

A la différence du lithuanien, le borussien élargit aux cas obliques le thème participial par l'addition d'un simple i.

Nous retrouvons le même élargissement en latin : hormis au nominatif ferens, le thème ferent suit à tous les cas l'analogie des thèmes en i. Ainsi ferenti-a et ferenti-um sont exactement formés comme facili-a, facili-um. A l'accusatif, ferente-m est semblable à facile-m (venant de facili-m), quoiqu'on puisse aussi diviser de cette façon : ferent-em (= zend barënt-ëm).

Je cite les participes présents masculins qui nous ont été con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 125. En allemand moderne, les participes stehend, gehend, fléchis d'après la déclinaison pronominale (\$ 281), font au génitif stehendes, gehendes, où l'on trouve encore le n que le sanscrit a perdu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au lieu de n, on trouve encore la lettre pleine n dans les anciennes impressions lithuaniennes et jemaïtiques. Voyez Schleicher, Grammaire lithuanienne, p. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le t, quand il se trouve devant un i suivi lui-même d'une voyelle autre que l'e, prend le son tch, que Ruhig écrit c, Mielcke cz.

servés en borussien: dilants 1 « travaillant, ouvrier »; sidans « sedens »; emprîki-sins « praesens », datif emprîki-senti-smu, d'après la déclinaison pronominale (\$ 170); niaubillinti-s « infantis » 2; ripinti-n « sequentem » 3; emprîki waitiainti-s (accusatif pluriel) « contradicentes »; wargu-seggienti-ns « maleficos ». Les exemples suivants sont des datifs employés adverbialement : giwantei « vivant »; stanintei ou staninti « debout ». Les thèmes dont ils sont formés sont giwanti (= sanscrit givant) et staninti 4.

\$ 781. Féminin du participe présent. — Le participe présent du verbe substantif.

Devant le caractère féminin i, le sanscrit maintient ou supprime le n du suffixe participial, suivant la classe de conjugaison du verbe: les verbes de la première conjugaison principale le gardent en général; au contraire, ceux de la seconde le suppriment le plus souvent. En gothique et en lithuanien, le n reste partout. Comparez, par exemple, le sanscrit visanti (ou visati<sup>5</sup>), de la racine vas « habiter » (classe 1), avec le gothique visandei<sup>6</sup>; et le sanscrit dáḥanti, de la racine daḥ « brûler » (classe 1), avec te lithuanien déganti, génitif déganciõs (§ 121). En grec, Sepamoutle, forme unique en son genre, nous représente un parti-

- D'après les deux autres exemples, on devrait s'attendre à avoir dilans. La dentale a été maintenue comme dans le gothique bairands.
- 2 Billi «je parle». La préposition inséparable au répond au sanscrit áva. Ni est la négation.
- <sup>3</sup> On trouve aussi ripintinton, dont la syllabe finale est, à ce que je crois, un pronom ou article annexe (en sanscrit tam, en lithuanien tan, en grec τόν). En ce qui concerne le changement de l'a en o, on peut comparer l'accusatif du participe parfait passif dâto-n « datum » = sanscrit dattâm (forme irrégulière venant de dadâtam, au lieu du participe régulier dâtam).
  - 4 Voyez Nesselmann, Dictionnaire de la langue borussienne, p. 52 et 76.
  - 5 Nala, x111, 66.
  - <sup>4</sup> Thème visandein (SS 120 et 1/12). Le verbe visan signifie « rester, être ».

cipe présent féminin en  $i\delta$  (= sanscrit i), d'après l'analogie des thèmes féminins en  $\tau \rho i\delta$  (= sanscrit tri).

La racine wa as «être» (classe 2) fait au participe féminin sati. Mieux conservé que le sanscrit, le lithuanien ésanti garde le n du suffixe, ainsi que la voyelle radicale. De même, au masculin ésans, le lithuanien l'emporte sur le sanscrit san par la conservation de la voyelle radicale et par le maintien du signe du nominatif. Le s du nominatif est également resté au participe latin sens, dans præ-sens, ab-sens; on en peut rapprocher le sins borussien renfermé dans empriki-sins «præsens» (§ 780). Le grec wu n'est pas, à beaucoup près, aussi bien conservé que le lithuanien ésans, car non-seulement il a perdu le signe du nominatif, mais la syllabe radicale est tombée tout entière; la forme épique et ionienne éwv est plus complète : éwv est probablement pour ἐσών, le σ tombant d'habitude en grec, quand il se trouve entre deux voyelles (§ 128). Il n'en est pas moins curieux de retrouver complète dans le lithuanien d'aujourd'hui une forme que le grec a si fortement mutilée il y a tant de siècles, et qui ne s'est maintenue à peu près intacte en latin qu'à l'abri des prépositions præ et ab 2.

# \$ 782. De la voyelle qui précède le suffixe nt.

Selon les grammairiens de l'Inde, le suffixe du participe présent est at, et aux cas forts ant. Mais je ne saurais attribuer au suffixe l'a des formes comme barant, pas plus que l'o des formes grecques comme Pepovt; dans les deux langues la voyelle appartient à la caractéristique, c'est-à-dire que l'o de Pepovt est identique avec l'o de Pép-o-mev, Pép-o-vti, et avec l'e de Pép-e-te, EPP-e-s, etc. Ce qui prouve clairement que le suffixe participial est seulement vt, et non ovt, c'est la conjugaison en  $\mu_i$ , où  $\nu_i$ 

<sup>1</sup> Voyez \$ 119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans pot-ens, comme dans le simple ens, la sifflante a disparu.

se place après la voyelle finale de la racine ou du thème verbal (διδο-ντ, τιθε-ντ, ἱσῖα-ντ, δεικ-νυ-ντ). Il est vrai que le sanscrit prépose un a devant le nt ou le t du suffixe, toutes les fois que celui-ci doit se placer après une lettre autre qu'un a ou un â¹; en d'autres termes, il élargit le thème par l'addition d'un a. Mais c'est là une particularité postérieure, comme il me semble, à la séparation des idiomes. On a, par exemple, stṛṇvant (au lieu de stṛṇunt) « répandant », en regard du thème grec σιορνυντ.

L'e des participes latins de la troisième conjugaison, comme veh-e-ns, veh-e-ntem (= sanscrit váḥ-a-n, váḥ-a-ntam, zend vaṣ-a-niś, vaṣ-a-ntēm), a la même origine que la voyelle caractéristique i² de veh-i-s, veh-i-t (\$ 507); en général, le latin, devant deux consonnes, préfère l'e à l'i (\$ 6). Dans la quatrième conjugaison, ie, par exemple dans aud-ie-ns, représente le ja gothique (sat-ja-nds « plaçant ») et le aya sanscrit (sâd-aya-n « fai-sant asseoir »)³. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que dans les verbes de la première et de la deuxième conjugaison, comme am-a-ns, mon-e-ns, l'a et l'e appartiennent à la caractéristique. Il faut excepter da-ns, sta-ns, fa-ns, fla-ns, dont l'a fait partie de la racine.

De même, en germanique et en lithuanien, la voyelle qui précède le n du participe présent est identique avec la syllabe caractéristique. Nous avons, par exemple, en gothique: bair-a-nds « portant », vahs-ja-nds (zend uks-ya-ns) « croissant » 4, sat-ja-nds « plaçant, faisant asseoir », salb-ô-nds « oignant », dont la voyelle est identique avec celle de bair-a-m (sanscrit bár-a-mas) « nous portons », vahs-ja-m « nous croissons », sat-ja-m « nous plaçons » (sanscrit sâd-âyâ-mas), salb-ô-m « nous oignons ».

<sup>1</sup> Comparez \$ 437, Remarque, et \$ 458.

<sup>2</sup> On a vu (\$ 1094, 1) que cet i tient la place d'un ancien a.

<sup>3</sup> Comparez \$ 109\*, 6.

<sup>1</sup> Voyez \$ 1094, a.

En lithuanien, l'a de wéź-a-ns « transportant » est le même que celui de wéź-a-me « nous transportons »; l'i de mýl-i-ns « aimant » est le même que celui de mýl-i-me « nous aimons ». Il y a désaccord, en lithuanien, entre és-a-ns « étant » et es-mi « je suis », és-me « nous sommes » : mais une voyelle de liaison était nécessaire au participe; le lithuanien nous présente cette voyelle de liaison sous la forme a, comme en sanscrit (s-a-n, accusatif s-á-ntam), tandis que le latin prend un e (- sens) et le borussien un i (- sins).

## \$ 783. Le participe présent en ancien slave.

En ancien slave, le nominatif singulier masculin de la déclinaison indéterminée finit par  $\mathbf{a}$  an (= lithuanien ans, gothique ands) ou par  $\mathbf{L}$   $\mathbf{u}$ .

La forme en a an n'est employée qu'après un j, soit que cette semi-voyelle soit encore réellement conservée, soit qu'elle ait disparu en laissant subsister son influence euphonique <sup>2</sup>. Exemples: ropa goran « ardens » (présent gorjan = sanscrit gârdyan, \$ 504); chvalan « laudans », pour chvaljan (présent chvaljun); pisan « scribens », pour nucla pisjan (présent pisun, pour pisjun, aoriste pisa-chū). Le j s'est conservé au participe présent de tous les verbes qui, à la première personne de l'indicatif, ont une voyelle devant la désinence j-u-n. Exemples: palada rūdajan « pleurant » (= sanscrit rôddyan « faisant pleurer »), suas bijan « frappant »; l'indicatif présent de ces verbes est rūd-aju-n « je pleure » (\$ 109°, 6), bijun « je frappe ».

Les participes en Li ü sont employés avec tous les verbes qui n'ont pas jun au présent, ou qui ne se sont pas, comme le précité pisun, anciennement terminés en jun. Tels sont BESLI vesü r'transportant » = sanscrit váli-a-n; mali jadü « mangeant » (pré-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le vocatif est semblable au nominatif.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur cette influence, voyez \$\$ 282 et 525.

sent de l'indicatif ja-mi, pour jad-mi) = चह्न adán; cu su « étant » = sanscrit san (forme irrégulière pour asan), latin sens (dans præ-sens, ab-sens), borussien sins (§ 780).

En ce qui concerne le rapport phonique entre ü et in jan, nous rappellerons qu'il existe un rapport analogue dans la déclinaison. Ainsi les thèmes féminins en a, quand cet a est ou était précédé d'un j, font an au génitif singulier et au nominatif-accusatif pluriel; en l'absence du j, on trouve ü aux mêmes cas. De même encore, les thèmes masculins en jo font in jan à l'accusatif pluriel, tandis que les thèmes finissant par un o non précédé de j font ü au cas en question. Peut-être faut-il admettre que dans le participe dont nous traitons ici, et dans les accusatifs pluriels tels que novū « novos » (\$ 275), l'i renfermé en la voyelle ii ü (pour ui) est la vocalisation d'un n: c'est ainsi que le participe grec τιθείς est pour τιθένς, et que le dorien μέλαις est pour μέλαν-ς. Il y aurait alors entre veṣ-ū « transportant » et chealans « louant » à peu près le même rapport qu'entre la forme ordinaire τιθείς et l'éolien τιθένς.

Il y a identité complète entre les neutres et les masculins, au nominatif-vocatif singulier: toutefois il est probable que le neutre chealan ne suppose point une ancienne forme chealans, mais plutôt une forme chealant. Les neutres correspondants en sanscrit se terminent par at; mais à l'époque où deux consonnes pouvaient encore se trouver l'une à côté de l'autre à la fin du mot (\$ 94) et où tous les cas avaient encore le n du suffixe participial nt, comme en grec tous les cas ont vt, on a dû avoir des nominatifs-accusatifs neutres comme rôdáyant (au lieu de rôdáyat). De rôdáyant on peut rapprocher le neutre rūdajan², en ancien slave. De même en lithuanien, à côté du nominatif mas-

<sup>1</sup> Vovez \$ 475

<sup>\*</sup> Voyes \$\$ ayr et a /5

culin wéżańs, on a le neutre wéżań. En grec, à côté du masculin éolien τιθένς, nous avons le neutre τιθέν.

Aux cas obliques du masculin-neutre, le thème du participe présent, en ancien slave, finit en autjo unistjo ou autjo anistjo. Ainsi qu'on l'a déjà fait observer (§ 92¹), ut st doit être considéré comme une métathèse pour tu ts (prononcez tch) et comme un son identique au é lithuanien; la syllabe stjo équivaut donc au lithuanien éia. Sous l'influence de la sifflante, le j de l'ancienne forme tujo tsjo a été supprimé, quand il ne s'est point vocalisé en l'ou en u; il ne fait donc plus reconnaître sa présence que par le changement de l'o en e, dont il a été la cause. Remarquez l'accord de la déclinaison de ce participe, ainsi que du participe passé en vü, ü, avec la déclinaison du comparatif¹.

Au nominatif pluriel masculin, on peut être étonné d'avoir la désinence e (chvalanst-e): si cette désinence, ainsi que je l'ai fait observer (\$ 305, 1), appartient à la déclinaison des thèmes à consonne, et répond au sanscrit as (bárant-as), au grec es (Φέροντ-εs)<sup>2</sup>, on devrait s'attendre à trouver au lieu de st un simple t (chvalant-e au lieu de chvalanst-e). De même au nominatif duel, que j'attribuc également au thème non élargi, c'est-à-dire finissant en t, on devrait s'attendre à chvalant-a (au lieu de chvalanst-a), car le changement de t en st (pour ts) n'a lieu que là où anciennement il y avait un j<sup>3</sup>. Mais l'analogie de la majorité des cas semble avoir entraîné le nominatif pluriel et duel, qui eussent été les seuls où l'on n'eût pas eu st; de là les formes chvalanst-e (pour chvalant-e) et chvalanst-a (pour chvalant-a<sup>4</sup>).

<sup>1</sup> Comparez \$ 305, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Avant le livre de Miklosich Sur la théorie des formes en ancien slave (1850), je ne connaissais que la forme plus récente Ψ éc, au lieu de ШT ét, et je plaçais Εξ3ΑΨΕ υσμικέσε en regard du sanscrit véhantes et du grec éxoures.

<sup>3</sup> Voyez \$ Q2 1

<sup>\*</sup> Comparez la désinence duelle d, dans le dialecte védique, et a en zend (\$ 208).

Au sujet du duel neutre (nominatif-accusatif-vocatif) chvalaniti, on peut se demander si son i doit être regardé comme une désinence casuelle 1 ou comme un reste de la syllabe jo, avec vocalisation du j en i 2. Le même doute se présente pour le pluriel neutre chvalanita, dont l'a final s'explique également bien dans l'hypothèse du thème en jo ou du thème primitif en t3. Mais j'aime mieux, pour la classe de noms en question, rapporter au thème non élargi tous les nominatifs masculins et neutres des trois nombres. En lithuanien, le neutre n'a pas de pluriel; mais le nominatif-vocatif masculin pluriel des participes présent, futur et passé, se forme du thème non élargi. Ainsi wétan-s (thème wetant = sanscrit vahant) «transportant» fait au nominatif pluriel wétan 4.

Le féminin du participe présent a partout élargi son thème, excepté au nominatif-vocatif singulier. Au caractère féminin i (= sanscrit et zend t) il a ajouté un a inorganique, devant lequel l'i devait se changer en jo; mais à cause du st (pour ts) précédent, le j est tombé comme au masculin et au neutre. Ces réserves faites, xeanament chvalansti « celle qui loue », esament vesunsti « celle qui transporte » se déclinent aux cas obliques exactement comme doblja (§ 284) et autres thèmes féminins en ja.

Nous faisons suivre la déclinaison indéterminée de chvalan,

Si la désinence slave en question appartenait à la déclinaison des thèmes en jo, on aurait en chealansti, sans flexion casuelle et avec vocalisation du j en i.

- 1 Comparez imen-i, venant du thème imen « nom ».
- \* Comparez dobli, venant du thème dobljo (\$ 284).
- 3 Comparez telant-a « veaux », venant du thème telant (\$\$ 264 et 274).
- 4 La désinence casuelle s'est perdue.
- La même exception a lieu pour le nominatif singulier des participes prétérits en est ou en st, ainsi que pour le comparatif (\$ 305, 2).
  - Sur l'élargissement analogue qui a lieu en lithuanien, voyez \$ 121.
  - <sup>1</sup> Voyez plus haut, p. 9.

chvalansti, chvalan. Les formes précédées d'un astérisque sont celles qui n'ont point élargi le thème primitif.

#### MASCULIN.

|                          | Singulier.                                                                        | Duel.                                                                                          | Pluriel.                                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominatif-vocatif        | *chvalan<br>chvalanšti<br>chvalanšte-mi<br>chvalanštu<br>chvalanšta<br>chvalanšti | *chvalanšt-a<br>*chvalanšt-a<br>chvalanšte-ma<br>chvalanšte-ma<br>chvalanšt'-u<br>chvalanšt'-u | * chvalańśt-e<br>chvalańśta-ń ¹<br>chvalańśti<br>chvalańśte-mü<br>chvalańśti<br>chvalańśti-chü. |
|                          | NEUTRE.                                                                           |                                                                                                |                                                                                                 |
| Nominatif-accusatif-voc. | -                                                                                 | *chvalańst-i<br>ne au masculin.                                                                | *chvalanšt-a                                                                                    |
|                          | PÉMININ.                                                                          |                                                                                                |                                                                                                 |
| Nominatif-vocatif        | *chvalanšti<br>chvalanštun<br>chvalanštej-un ³<br>chvalanšti<br>chvalanštan       | chvalanšti<br>chvalanšti<br>chvalanšta-ma<br>chvalanšta-ma<br>chvalanšť-u                      | chvalanštan * chvalanštan chvalanšta-mi chvalanšta-mi chvalanšta                                |

REMARQUE. — Le participe présent en arménien. — Je veux encore mentionner ici le participe présent en arménien, quoique très-probablement il appartienne à une autre formation. Son thème finit en  $r_{\omega}$   $g_a$  (nominatif singulier  $g_a$ , pluriel  $g_a$ ) et rentre, par conséquent, dans la sixième déclinaison de Schröder. Comme le  $r_a$   $g_a$  n'est jamais une gutturale primitive, mais une altération de l ou de r (\$ 183°, 1), je crois reconnaître dans ce suffixe un représentant du suffixe sanscrit la ou  $r_a$ , qui a formé, par exemple, cap-a-la-s a tremblant  $r_a$ , dip-ra-s a brillant  $r_a$  (\$ 937 et suiv.).

chvalanst'-u

chvalanšta-chŭ.

Locatif. . . . . . . . . chvalanšti

<sup>1</sup> Voyez \$ 275.

<sup>2</sup> Voyez \$ 271.

<sup>3</sup> Voyez \$ 266.

\$ 784. Le participe futur dans les langues letto-slaves.

Le même suffixe qui forme le participe présent s'ajoute aussi en sanscrit et en zend au thème du futur à auxiliaire. Il en est de même en grec et en lithuanien, οù δώ-σω-ν, δώ-σο-ντα, dűse-ns, du-se-ntin représentent le sanscrit dû-syd-n, dâ-syd-ntam. Au féminin, le lithuanien dű-se-nti «celle qui donnera» représente très-bien le sanscrit dâ-syá-ntî (\$ 121). Rapprochez dégse-ns a celui qui brûlera, accusatif dég-se-ntin, du sanscrit daksyd-n, dak-syd-ntam<sup>2</sup>, et le féminin dég-se-nti de duk-syd-ntî. La racine lithuanienne bū nous fournit bū-se-ns «futurus», būse-nti « futura » = zend bû-sya-ns, bû-syai-nti. Le sanscrit bav-ijyd-n, bav-i-syd-ntî s'éloigne des formes précédentes, en ce qu'il insère un i euphonique, frappe la voyelle radicale du gouna et supprime le signe casuel au nominatif masculin. Dans l'e des participes futurs lithuaniens comme du-se-ns, bu-se-ns, je reconnais une altération de l'a<sup>3</sup> des thèmes sanscrits comme dâsyd-nt (\$ 92k); cet e répond donc à l'o du grec δω-σο-ντ. En lette, au participe futur comme au participe présent, nous avons un o; mais il est long (comme toujours en lithuanien et en lette), et dans le cas présent la longue sert, à ce que je crois, à compenser la suppression de la nasale. Ainsi būśōts «futurus» est pour būśants (venant de būsjants4); au féminin, būśōti est pour būśanti (venant de būsjanti) = lithuanien búsenti5.

- 1 Dans du'-se-ntin, le thème est élargi par l'addition de ia (5 779).
- 1 Voyez \$5 21 b et 104 .
- <sup>2</sup> Et non une altération de l'i de dû'-ei-me «dabimus» (\$ 652).
- 4 Voyes \$ 358, Remarque.
- Le participe sutur n'est usité en lette que dans la sorme périphrastique du subjonctis. Il en est de même pour le séminin en ti du participe présent. Partout ailleurs, ce séminin se termine en éa, pour éia, qui lui-même vient de éi : le t s'est changé en é (le s barré) sous l'instuence de l'i suivi d'une autre voyelle; on peut rapprocher le changement du t lithuanien en c (génitis ésanciés == lette essééas). Remarquez la

En ancien slave, il n'y a que le verbe substantif qui présente quelques restes du participe futur en question (\$ 658), mais seulement dans la déclinaison déterminée. Exemples: εχιμπμιτεκ būśuńśteje¹ «τὸ μέλλον»; οτζ εχιμπμιταστο ετκα οτὰ būśuńśtaago νέκα «ἐκ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»; εζ εχιμπμιτικών εὰ būśuńśtimi (instrumental pluriel) «τοῖς ἐσομένοις»².

\$ 785. L'aoriste premier et l'aoriste second du participe, en grec. —
Accentuation du participe présent, en sanscrit et en grec.

Les aoristes, en sanscrit, n'ont pas laissé de participes. Par ses formes comme λύσας, λιπών, Φυγών, τυπών, le grec a ici l'avantage sur la langue de l'Inde. Mais comme l'aoriste premier, en grec, contient le verbe substantif (\$ 542), on peut rapprocher σας, σαντα, σαντες du participe sanscrit sán, sántam, sántas. Remarquons qu'en composition le verbe substantif a conservé son σ, qui manque dans le simple ων, δντος; entre σας et ων il y a, à cet égard, la même différence qu'en latin entre sens (dans præsens, absens) et le simple ens (comparez aussi pot-ens).

Les aoristes seconds comme  $\lambda i\pi \omega v$ ,  $\varphi v y \omega v$  se distinguent des présents  $\lambda i\pi \omega v$ ,  $\varphi i y \omega v$  par l'accentuation et l'absence du gouna: on en peut rapprocher, sous ces deux rapports, les participes de la sixième classe, tels que tudán « poussant », accusatif tudántam. Bensey regarde comme des aoristes les participes védiques vidánt « grandissant » et disánt « osant » (forme faible vidát, disát). Mais comme il y a beaucoup de verbes qui dans les Védas suivent une autre classe de conjugaison que dans le sanscrit ordinaire, je n'oserais pas affirmer que ce ne soient pas des par-

rencontre du sa lette avec le σα grec (τύπλουσα, τύψουσα), qui lui-même est trèsprobablement pour σια (comparez -τρια == sanscrit -trf, \$ 119). C'est l'i qui a déterminé le changement de σ en τ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au sujet de it pour ti, voyez \$ 783.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Miklosich, Théorie des formes de l'ancien slave, 1<sup>№</sup> édition, p. 69 et 70.

ticipes de la sixième classe. Si l'explication de Benfey est fondée, il faudra aussi voir dans **Langue** dréamana-s² un participe moyen de la sixième formation de l'aoriste, quoique à l'indicatif, dans la langue ordinaire, la sixième formation de l'aoriste soit privée du moyen. Benfey voit encore un aoriste dans le participe pántam «bibentem»; mais comme la racine pâ «boire» peut être conjuguée dans les Védas d'après la deuxième classe, ainsi qu'il ressort de la forme pâtâ' « vous buvez», rien ne nous empêche de reconnaître un présent dans pântam<sup>5</sup>.

En ce qui concerne l'accentuation du participe présent actif, je ferai observer un nouveau rapport entre la conjugaison des verbes grecs en μι et la deuxième conjugaison principale du sanscrit (sauf les verbes de la troisième classe). En sanscrit comme en grec, les verbes dont il s'agit accentuent la deuxième syllabe du participe présent. Entre σλορνύε, σλορνύντα et Φέρων, Φέροντα il y a donc la même opposition qu'entre strnván, strnvántam et báran, bárantam. Mais le sanscrit s'éloigne du grec sur deux points. Aux cas les plus faibles o, il laisse tomber l'accent sur la désinence casuelle; on a, par exemple, au génitif singulier et à l'accusatif pluriel, str-nv-atás en regard de σλορ-νύ-ντος, σλορ-νύ-ντας. En second lieu, l'accentuation du participe présent, en sanscrit, se règle toujours sur celle du temps correspondant de l'indicatif i on a donc bód-a-n, tud-á-n, súć-ya-n, cor-dya-n, d'après l'analogie de bód-â-mi, tud-â-mi, súc-yâ-mi,

<sup>1</sup> Dans le sanscrit classique, vrd est de la première classe, dré de la cinquième. -Tr.

<sup>2</sup> Rig-véda, I, LII, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans le sanscrit ordinaire, på fait au présent pévâmi, védique pibâmi (pour pipâmi).

<sup>\*</sup> Rig-véda, I, LXXXVI, 1. La désinence té est une forme védique pour ta.

Nous en pouvons dire autant pour l'impératif pdhí «bibe», qui est également un présent de la deuxième classe.

<sup>•</sup> Voyez \$ 130.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sous la réserve de ce qui vient d'être dit des cas très-faibles.

côr-dyà-mi. Dans la seconde conjugaison principale 1, le participe présent se règle, en ce qui concerne son accent, sur les désinences pesantes, et en particulier sur la troisième personne du pluriel. Les mutilations que les verbes irréguliers éprouvent dans leur racine devant les désinences pesantes se retrouvent au participe : ainsi vásmi « je veux » fait usánt « voulant » (et non vásant), d'après l'analogie de usmás, usíá, usánti. La troisième classe prend l'accent sur la syllabe réduplicative du participe présent, comme aux trois personnes du singulier 2 et comme à la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif : on a donc dádat a donnant », d'après l'analogie de dádâmi a je donne », dádati a ils donnent » (§ 459). Le grec didoús, au contraire, reçoit le ton sur la dernière syllabe.

\$ 786. Formation du participe parfait actif. — Le suffixe vâis (formes faibles vat et us), en sanscrit et en lithuanien.

Au prétérit redoublé ou parfait (\$ 588), le suffixe du participe actif est, suivant les différents cas, vâns, vat et us: sous toutes ces formes, le suffixe prend l'accent, d'après l'analogie des désinences pesantes de l'indicatif. Selon les grammairiens de l'Inde, la vraie forme du suffixe en question serait vas; mais nous ne trouvons vas à aucun cas de la déclinaison: les cas forts viennent de vâns 4, les cas faibles de vát et les cas très-faibles de ús (par euphonie pour us).

<sup>1</sup> Voyez \$ 493.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il y a quelques exceptions; mais elles sont peu nombreuses.

<sup>3</sup> Voyez \$ 779.

Le nominatif est van, c'est-à-dire que l'anousvara (\$ 9) devient n après la chute de s. Le vocatif abrége van en van. Böhtlingk (La déclinaison en sanscrit, page 10) suppose que la forme primitive du suffixe est vans; mais je ne puis partager cette opinion. Si l'on prend pour point de départ les cas forts, comme je crois qu'il convient de le faire, car ils sont généralement les mieux conservés, on arrive à la forme vans. Le vocatif ne peut faire difficulté: il abrége fréquemment la voyelle longue des cas

De ús dérive le thème féminin úsi, avec lequel s'accorde parfaitement le lithuanien usi. On a, par exemple, sùkusi « celle qui a tourné », en regard des formes sanscrites comme rurudúsi; la ressemblance est complète, sauf le redoublement qui a disparu des participes parfaits lithuaniens. Les autres cas, excepté le vocatif singulier qui est semblable au nominatif, dérivent d'un thème élargi en usia : le génitif singulier, par exemple, est sùkusiō-s¹. Comparez en grec le via de τετυφυῖα = sanscrit tutupúst².

\$ 787. Déclinaison du participe parfait, en lithuanien et en zend.

A la sorme us se rattachent aussi en lithuanien les cas obliques du masculin, mais avec le même complément inorganique ia qu'a aussi reçu le participe présent. Ainsi le génitif est sùkusio (comme pôno venant du thème pôna), le datif sùk-usia-m³, l'accusatif sùk-usi-n, pour suk-usia-n. Le nominatif sùkens se rattache au thème fort vâns; toutesois le s, en lithuanien, n'appartient pas au thème: c'est le signe casuel du nominatif-vocatif 4. Le sanscrit, qui ne supporte pas à la sin des mots deux consonnes consécutives (\$ 94), s'est dépouillé tout à la sois du signe du nominatif s et de l'autre s appartenant au thème. En regard du lithuanien sùk-ens, on a donc le nominatif rurud-vân et le vocatif rurud-van.

En zend, nous avons au nominatif advão « ayant créé », vid-vão « sachant » (comparez előús). Le signe casuel est

forts, ce qu'il faut peut-être expliquer par son accentuation; on sait, en effet, qu'il porte l'accent sur la syllabe initiale.

- 1 Comme déwa «jument» fait au génitif déwo-s.
- 2 Voyez mon mémoire De l'influence des pronoms sur la formation des mots (1832), page 4.
  - <sup>3</sup> D'après l'analogie de la déclinaison adjective ordinaire (\$ 281).
- <sup>4</sup> C'est par abus que le signe du nominatif a passé aussi au vocatif : la même chose est arrivée pour le participe présent lithuanien.

resté, car an ván aurait fait en zend po ván et non po váo l. Ce qui prouve que l'o de vão représente le s du nominatif, et non le s final du thème, c'est que le suffixe vant peut faire également au nominatif vão (\$ 138). A l'accusatif, compressed dadvânhēm répond au sanscrit dad-i-vânsam. Dans les cas très-faibles et devant le caractère féminin î, le suffixe zend se contracte en us 2. On a, par exemple, au génitif: hand datusô 3; au datif, compressed vidusê « elòôti » = laga vidusê; au génitif pluriel, compressed vidusê « elòôti » = laga vidusê; au génitif singulier féminin compressed par gagmusyão. « βεδηκυίας » = sanscrit gagmusyâs, de la racine gam « aller »; à l'accusatif féminin, compressed providusêm, de la racine vid « savoir ».

REMARQUE. — Restes du participe parfait en borussien. — Dans le catéchisme borussien nous trouvons deux formes de participes parfaits trèsremarquables: klantiwuns «ayant maudit» et murrawuns «ayant murmuré». Aucune autre forme européenne n'est si près du sanscrit vâns. L'u de wuns est évidemment l'affaiblissement d'un ancien a . Au contraire, l'u du pluriel

- Le zend a conservé le signe du nominatif au participe présent, comme l'ont conservé le lithuanien, le latin et le gothique; le sanscrit, au contraire, l'a perdu.
- <sup>2</sup> Je rétablis avec Burnouf <u>y s</u> au lieu de <u>s</u> que présente presque partout le manuscrit lithographié. Voyez \$ 51.
- 3 Manuscrit lithographié, page 3. Sur le & t de cette forme, voyez \$ 637, Remarque.
- On peut se demander pourquoi gagmuisydo a un ú long: c'est peut-être parce que l'u est suivi de deux consonnes. Nous avons de même este gagmuistème, superlatif formé du thème très-saible gagmus. Comparez encore daduibis, forme intéressante en ce qu'elle nous montre que le zend tire sussi du thème très-saible les cas intermédiaires (\$ 130) de son participe parsait. Mentionnons toutefois la forme pipyisim et sa négation apipyisim, dans lesquelles l'û n'est pas suivi de deux consonnes; mais peut-être l'allongement vient-il de ce qu'il y a deux consonnes qui précèdent l'u. Pipyisim est l'accusatif séminin du participe parsait du verbe pi aboire, pris dans le sens causatif: il signifie acelle qui a allaité.
- <sup>5</sup> Comme l'u du suffixe ordinaire uns (après une consonne on trouve aussi ons et quelquesois ans). On peut comparer aussi widdewu « venve» = sanscrit vidavd, latin vidua, ancien slave vidovo, et quelques nominatifs féminins analogues.

-usis, accusatif -usins, et de l'accusatif singulier -usin, est organique: il représente l'u du thème sanscrit us (\$ 786). Nesselmann regarde les participes en uns (ons, ans, wuns) comme indéclinables, et il voit dans usis une
forme indépendante de uns, laquelle est déclinable. Je considère, au contraire, wuns, uns, ons comme un nominatif masculin: le s est le signe
casuel, comme dans le lithuanien ens. Nous avons peu d'exemples des cas
indirects, car on ne trouve guère ce participe que dans la forme périphrastique de l'indicatif parfait, où naturellement il est employé au nominatif.
Exemple: asmai murramuns bhe klantimuns "j'ai murmuré et maudit", littéralement "je suis ayant murmuré et ayant maudit". Le nominatif singulier sert habituellement pour le pluriel; mais en lithuanien, les participes
présents et parfaits ont également perdu la désinence du nominatif pluriel.
Ils se contentent de rejeter le s du nominatif singulier; exemple: sùkeis
"ayant tourné", pluriel sùkei.

Quand le pluriel du participe parsait est réellement exprimé en borussien, il se termine en usis. Usis vient probablement d'un thème élargi en usi (\$ 780), de sorte que i-s répond à la désinence plurielle y-s (prononcez i-s) des thèmes lithuaniens en i. Exemples: madliti, tyt wîrstai ious immusis, laukyti, tyt wîrstai ious aupallusis « demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez» (littéralement « vous serez ayant reçu, vous serez ayant trouvé»). Comme le borussien n'a pas de futur, on le remplace par l'auxiliaire « être » avec le participe parsait. C'est ainsi qu'on a »: pergübons wyrst «il viendra» (littéralement «il sera étant venu»). Les cas obliques du participe parsait sont rares, le texte y donnant peu d'occasions: ils viennent également d'un thème élargi par l'addition d'un i, au lieu que le lithuanien ajoute ia. Les seuls exemples sont: au-lau-usi-ns « mortuos» (on trouve aussi les formes aulausins et aulauwussens) et ainan-gimm-usi-n « indigenam», ce dernier avec un sens passif qui ne se trouve, au participe en question, que pour la seule racine gem, gim.

Si l'on ne voulait pas admettre un nominatif pluriel en usis, il faudrait considérer les formes précitées comme des nominatifs singuliers à signification plurielle. Mais cette explication paraîtra peu vraisemblable, si l'on songe que le vrai nominatif singulier, dont il existe de nombreux exemples, est toujours en ns, et si l'on rapproche le nominatif singulier du parti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La langue des Borussiens, page 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Nesselmann, La langue des Borussiens, page 31, nº 8h.

<sup>3</sup> Ibidem , page 12 , 11° 15.

cipe présent, qui ne fait subir à son thème primitif (en nt) aucun élargissement.

Mentionnons encore la seule forme féminine qui nous reste du participe parfait : c'est le nominatif singulier aulausé «mortua», pour aulauusé, comme on a aulau-sins à côté de aulauûsins. L'ê final répond à l'é sanscrit et à l'i lithuanien des formes féminines en usi, usi.

\$ 788. Reste du participe parfait en gothique : le mot bérusjós «parents'».

Il y a en gothique un mot qu'on peut rattacher aux participes sanscrits en us, tels que déhús¹. Ce seul survivant d'une espèce participiale disparue, c'est le mot bêrusjôs « parents », qui est usité seulement au nominatif pluriel masculin. Le sens primitif est, comme je le crois, « ayant mis au monde ». Le présent de l'indicatif est baira²: l'é de bêrusjôs se retrouve dans les formes polysyllabiques du prétérit; on a, par exemple, à côté de bar, le pluriel bêrum, le subjonctif singulier bêr-jau, pluriel bêr-ei-ma (\$ 605). Le thème du participe en question est bêrusja, avec le même complément inorganique ja que nous avons trouvé plus haut (\$ 787), sous la forme ia, en lithuanien; exemple: sukusia (racine suk « tourner »), datif sûk-usia-m. Le nominatif singulier serait, pour notre mot gothique, bêr-useis (\$ 135), l'accusatif bêrusi: rapprochez de ce dernier le lithuanien sûk-usi-n, du thème sukusia.

\$ 789. Le participe parfait en grec : suffixe στ. — Restes du participe parfait en latin. — Le suffixe ôsö.

A la forme vát, dont viennent en sanscrit les cas intermédiaires du participe parfait (§ 130), se rattache le grec ét. L'ancienne accentuation a été conservée (§ 786), mais le digamma s'est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De la racine dal, «brûler». On a vu que us est la forme contractée de vilis (\$ 786); débus est le thème des cas très-faibles.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En allemand moderne ich ge-bäre «je mets au monde». — Tr.

perdu. On sait qu'en général le digamma disparaît du milieu des mots grecs, quand il ne s'est pas assimilé à la consonne précédente (\$ 19); c'est ainsi que  $\varepsilon\nu\tau$  représente le suffixe vant, vat. Le même rapport qui existe entre les formes sanscrites comme dána-vant «pourvu de richesses » 2 et  $d\mu\pi\varepsilon\lambda\delta-(F)\varepsilon\nu\tau$  se retrouve entre tutup-vdt «ayant frappé » et  $\tau\varepsilon\tau\nu\varphi-(F)\delta\tau$  (nominatif-accusatif-vocatif neutre  $\tau\varepsilon\tau\nu\varphi\delta$ s, \$ 152). Au locatif pluriel tutup-vdt-su répond le datif grec  $\tau\varepsilon\tau\nu\varphi-\delta(\tau)-\sigma\iota$ . Il a déjà été question de la forme féminine en  $v\tilde{\iota}a$  (pour  $v\sigma\iota a$ ) et de la parenté de  $\tau\varepsilon\tau\nu\varphi\nu\tilde{\iota}a$  avec  $tutup\hat{\iota}s\hat{\iota}$  (\$ 786).

En latin, le mot secûri-s «hache » 3 nous offre peut-être un reste des participes féminins en ust (par euphonie pour ust): l'u aurait été allongé et le s changé en r, ainsi qu'il arrive d'ordinaire entre deux voyelles (§ 22). Comme les suffixes participiaux sont employés assez souvent pour la formation de mots dérivés, on peut voir dans le suffixe ôso (lapid-ôsus, lumin-ôsus, fructu-ôsus, form'-ôsus, pisc'-ôsus) le vâns sanscrit des cas forts. Entre vâns et ôso le rapport est à peu près le même qu'entre le suffixe comparatif tria tyâns ou yâns et iôr ». En ce qui concerne l'élargissement du suffixe par l'addition d'une voyelle, comparez le rapport qui existe entre tôr (= sanscrit târ) et tûrō 5.

#### \$ 790. Le participe parfait en ancien slave.

Comme les langues lettes, l'ancien slave a perdu le parfait de l'indicatif; mais, ainsi que les langues lettes, il a gardé le

Vant pour les cas forts, vat pour les cas faibles.

<sup>2</sup> Voyez \$ 20.

<sup>3</sup> Littéralement «ayant tranché», au lieu de «tranchante».

<sup>\*</sup> Voyez \$ 298 b. A la différence de iôr, le suffixe ôsô a conservé l'ancienne siffante; mais il a perdu le v, comme sópio — sanscrit svápáyámi « je fais dormir».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 647.

parfait du participe, qui était déjà formé avant la séparation des idiomes. Le suffixe est ezu văs ou zu ăs au nominatif-vocatif masculin et neutre des trois nombres 1 : toutefois, au singulier, le nominatif-vocatif étant privé de flexion, le s qui se trouvait à la fin du mot a dû être supprimé (\$ 92<sup>m</sup>). La forme vué, dont l'u représente l'a sanscrit des cas forts ou l'a des cas intermédiaires (§ 130), n'est employée qu'après les voyelles : dans cette position, elle est de rigueur et se trouve à tous les cas des trois genres. Au contraire, après une consonne, le v a dispara sans laisser de trace. Cette suppression vient de ce que le slave, comme le grec, évite la combinaison d'un v (en grec  $\mathcal{F}$ ) avec une consonne précédente; mais comme après une voyelle le v a l'avantage d'empêcher l'hiatus, on l'a gardé pour cette raison. Il a même été gardé ou rétabli 2 au féminin, ainsi qu'aux cas trèsfaibles (\$ 130), où le sanscrit, le zend, le lithuanien et le lette l'ont perdu.

Les verbes slaves qui se rapportent à la dixième classe sanscrite ou forme causative (\$ 504) joignent le suffixe participial au thème formatif des temps de la seconde série. Nous avons donc au nominatif masculin singulier  $r\ddot{u}d$ -a- $v\ddot{u}$  « ayant pleuré », duel  $\ddot{v}$   $\ddot{u}d$ -a- $v\ddot{u}\acute{s}$ -a, pluriel  $\ddot{v}$   $\ddot{v}$   $\ddot{u}d$ -a- $v\ddot{u}\acute{s}$ -a, pluriel  $\ddot{v}$   $\ddot{v}$   $\ddot{v}$   $\ddot{v}$  ayant loué », duel chval- $\ddot{v}$ - $\ddot{v}$  « ayant loué », duel chval- $\ddot{v}$ - $\ddot{v}$  », pluriel chval- $\ddot{v}$ - $\ddot{v}$  », pluriel chval- $\ddot{v}$ - $\ddot{v}$ .

Ces formes pourraient nous amener à penser que le participe en question vient de l'aoriste (rūd-a-chū, chval-i-chū); mais alors

- 1 Au duel, ce suffixe se trouve également à l'accusatif.
- <sup>2</sup> Miklosich (Théorie des formes de l'ancien slave, 2° édition, \$ 111) regarde le v du suffixe en question comme étant partout une insertion euphonique.
  - <sup>3</sup> En même temps accusatif et vocatif.
  - ' En même temps vocatif.
- 5 Comparez le sanscrit rurud-văris-as, qui est formé du verbe primitif, et non de la forme causative.
  - Comparez le sanscrit rurud-úś-i.

on aurait le même droit de rapporter aussi à l'aoriste la formation de l'infinitif et du supin (rūd-a-ti, chval-i-ti, rūd-a-ti, chval-i-ti); le verbe veṣ-u-n (classe 1) « je transporte » = sanscrit váḥ-â-mi, devrait, dans la même hypothèse, nous donner au participe veṣ-e-vū, veṣ-e-vūś-a, veṣ-e-vūś-e, féminin veṣ-c-vūś-i, au lieu qu'il fait вєзх veṣ-ŭ, вєзхша veṣ-ūś-a, вєзхше veṣ-ūś-e, вєзхше veṣ-ūś-i (pour veṣ-vū, etc.).

Au neutre, le nominatif-accusatif-vocatif des exemples précités est rūd-a-vũ, rūd-a-vũś-i, rūd-a-vũś-a; chval-i-vũ, chral-i-vũś-i, chval-i-vũś-a; veṣ-ũ, veṣ-ũś-i, reṣ-ũś-a. Nous retrouvons le complément inorganique jo (par euphonie je) dans les mêmes cas où les thèmes masculins-neutres finissant par une consonne le prennent au participe présent et au comparatif. De même, le thème féminin en śi s'élargit suivant le principe qui a été indiqué précédemment (§ 783).

REMARQUE. — Examen d'une opinion d'A. Kuhn. Le s du suffixe vâns est-il primitif ou tient-il la place d'un t? — Aux cas intermédiaires du participe parfait, le s des suffixes vâns, vas, us se change en d quand il se trouve devant un b, et en t quand il se trouve devant un s ou quand il est final; exemples : rurud-vâd-byâm, rurud-vâd-bis, rurud-vât-su, rurud-vât. Il est certain que ces changements ne sont pas conformes aux lois phoniques ordinaires : as devant b devrait devenir o (pour ar); devant s, as devrait rester invariable ou changer son s en visarga (k). Mais, dans la conjugaison des verbes, nous trouvons des faits analogues : ainsi vas «demeurer» foit dvât-sam «je demeurai», vat-syâmi «je demeurerai»; is «s'asseoir» fait åd-dvê¹ (pour âs-dvê) «vous êtes assis».

Kuhn objecte que le τ se trouve à demeure sixe au participe parsait grec; nous avons, par exemple, τετυβότ-ος en regard du sanscrit tutupus-as,

<sup>1</sup> Ou &-dvé, avec suppression de la consonne finale de la racine. Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, \$ 100.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journal de philologie comparée, dirigé par Aufrecht et Kuhn, 1, page 272. [L'opinion de Kuhn, c'est que le s de vdis provient d'un ancien t, et que les suffixes vais et rant sont primitivement identiques. — Tr.]

τετυφότ-εs en regard de tutup-väñs-as¹. Mais le seul exemple du grec ne saurait prévaloir à mes yeux sur le témoignage du sanscrit, du zend, des langues lettes et slaves². On peut supposer que le thème des cas intermédiaires en sanscrit est devenu en grec le thème commun de toute la déclinaison; ou bien encore, on peut reconnaître dans τετυφ-οτ le suffixe des participes présent et futur, sous la même forme qu'il a adoptée en sanscrit avec les verbes à redoublement. On a vu. en effet, que les verbes comme dádâmi, bibármi, pour alléger le poids du mot, suppriment même aux cas forts le n du participe ³; dádâmi fait, par exemple, à l'accusatif singulier du participe présent dádat-am, au nominatif pluriel dádat-as⁴. Quoi qu'il en soit, le féminin τετυφ-υῖα (\$ 786) ainsi que les formes lithuaniennes comme sùk-usi, et les formes slaves comme da-vūši, se rapportent au féminin du prétérit redoublé sanscrit; Kuhn lui-même accorde que τετυφυῖα se rattache à tutupú-ŝi.

Rappelons aussi que les racines sanscrites srais et dvans "tomber", quand elles se trouvent, dans le sens de "tombant", à la fin d'un composé, changent également leur s en d devant les désinences casuelles commençant par un b, et en t devant la désinence du locatif su . Il y a encore dans le dialecte védique d'autres exemples d'un s changé en d devant la désinence instrumentale bis: je citerai seulement usad-bis, venant de usas "aurore", et mâd-bis, venant de mas "lune". A moins qu'on ne prouve que les thèmes usas, mas aient eu aussi un t devant les désinences commençant par une voyelle, qu'ils aient fait, par exemple, au génitif, usat-as, mât-as, je ne vois pas de raison pour admettre que usad-bis mâd-bis dérivent de thèmes participiaux en t ou nt. Si la racine mas, que les grammairiens indiens posent à côté de la racine mâ "mesurer", n'est pas fictive, le s de mâs "lune, mois [en tant que mesurant]", et celui de mâsa-s "mois", doivent être considérés comme appartenant à la racine; ce qui me confirme dans

- <sup>1</sup> Sur le s de τετυφός (pour τετυφότ), voyez \$ 152.
- <sup>2</sup> Ainsi que du gothique dans son exemple unique bérusjés (\$ 788).
- <sup>3</sup> Voyez \$ 779. Rapprochez aussi ce qui a lieu en sanscrit au participe moyen et passif (\$ 791).
  - \* En grec, au contraire, on a didou-s, didour-os.
  - ' Comparez le gothique drus «tomber», \$ 20.
  - Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, \$ 203, note.
- Voyez Böhtlingk, Commentaire de Pânini, VII, 1v, 48, et Kuhn, Journal, I, page 27/4.

cette opinion, c'est que le même s se retrouve dans le latin mensis ', ainsi que dans la plupart des mots congénères <sup>2</sup>.

\$ 791. Formation des participes moyens et passifs en sanscrit et en grec.
 Le suffixe mâna ou âna. — Restes de ce suffixe en lithuanien et en borussien.

Ceux des participes moyens et passifs qui se rattachent à un temps de l'indicatif ont en sanscrit le suffixe mâna ou âna. Je regarde âna comme une forme mutilée de mâna: en effet, le grec représente l'un et l'autre par µevo. Il n'est d'ailleurs guère vraisemblable que le sanscrit ait eu à l'origine, pour son participe présent moyen, deux suffixes différents dont l'aspect soit aussi ressemblant que mâna et âna.

Le suffixe mâna appartient aux verbes sanscrits de la première conjugaison principale: il faut excepter ceux de la dixième classe, qui peuvent prendre aussi âna, probablement parce qu'ils ont des formes plus pleines. Le suffixe âna appartient à la deuxième conjugaison principale, ainsi qu'au parfait, qui, à cause de son redoublement, choisit le suffixe le plus court. Rappelons à ce sujet qu'au participe présent actif le redoublement des verbes de la troisième classe a aussi pour effet d'affaiblir le suffixe.

- latin mensis à mas qu'à masa; je regarde l'i comme un complément inorganique pareil à celui de cani-s, juveni-s (\$ 230) et à celui des adjectifs tels que tenuis = sanscrit tanú-s. Le n de mensis peut être rapproché de celui de ensis = sanscrit así-s «épée», et à celui de la désinence du datif borussien mans = lithuanien mus (\$ 215, 1). En général, l'insertion d'une nasale est fréquente devant un s : dans certaines positions, elle est obligée en zend, je veux dire devant le h sorti d'un ancien s. Ainsi le sanscrit mas fait en zend mao, mais l'accusatif masam devient malon-hēm (\$ 56°).
  - <sup>2</sup> Voyez Glossaire sanscrit, édition 1847, aux mots mas et masa.
- Noyez \$ 779. Aufrecht, dans son édition du Commentaire d'Ujjvaladatta sur les suiddistitras (page 272), regarde comme invraisemblable la suppression d'un m

Le futur à auxiliaire garde partout le suffixe complet mâna; on a, par exemple. dâ-syá-mâna-s (à la fois moyen et passif) = δω-σό-μενος. On en peut rapprocher le lithuanien dû-se-ma-s (féminin dù-se-ma) « qui dabitur ». Quoique le suffixe sanscrit mâna, grec μενο, soit ici mutilé en ma, l'affinité de ces formes est évidente. Le participe présent dùd'-a-ma-s « qui datur » répond au grec διδόμενος et au sanscrit did'-âna-s, pour dad'-mâna-s, qui lui-même est pour dadd-mâna-s; mais cette dernière forme n'est usitée qu'au moyen : le participe passif est दीयमानस् di-yá-mâna-s¹.

Le catéchisme borussien nous présente deux exemples du participe en question. L'un, qui est d'une remarquable conservation, a gardé le suffixe sous sa forme sanscrite, sauf peut-être la quantité de la première syllabe : c'est po-klaus-î-mana-s «exaucé »². La forme grecque correspondante serait ὑποκλυόμε-νος, car klaus ou klus représente la racine grecque κλυ (sanscrit śru, pour kru), et po répond au grec ὑπό (sanscrit úpa). L'autre participe borussien est en-im-u-mne «agréable», littéralement « qui est agréé » ³ : on y reconnaît sans peine le suffixe du participe présent passif.

Remarque. — Le participe borussien enimumne. — Nesselmann , sans

entre deux voyelles. Mais nous trouvons la même suppression à la première personne du singulier moyen, où b'aré (pour b'arâ-mê) répond au grec Pépopau (\$ 467): outre le m, on a encore supprimé ici l'à de b'arâ-mê. Dans dvité (pour dvit-mê), nous avons un exemple de m supprimé après une consonne, exactement comme dans dvis-ânâ-s « haïssant» (pour dvit-mâṇa-s).

- Pour dá-ya-mâna-s (\$ 734).
- <sup>9</sup> Ou plutôt «qu'on exauce», car le passage où nous trouvons cette expression demande le participe présent : stawidas madlas ast steismu tâwan en dangon enimmeringi bhe poklausimanas «une telle prière est agréable au Seigneur dans le ciel «t [est] exaucée». Voyez Nesselmann, La langue des Borussiens, page 16.
- 3 Le participe parfait passif en-in-ta a également les deux sens «agréé» et agréable».
  - 1 La langue des Borussiens, page 104.

donner ses motifs, dit que enimumne est une faute d'impression. Je ne vois pas de raison pour suspecter la forme mne: la voyelle entre m et n a été supprimée, comme dans le latin al-u-mnus, Vert-u-mnus (\$ 478), et comme dans les participes zends bar-a-mněm, vaṣ-a-mněm (\$ 794). C'est ainsi que nous avons encore en borussien kermen-s «corps» qui fait à l'accusatif kermnen¹. Ce kermens (pour kermenas) est très-probablement lui-même, quant à sa formation, un participe passif: il signifie littéralement, à ce que je crois, «créé, fait»; comparez en sanscrit kárômi «je fais», en latin creo, creatura. Pott rattache le latin corpus et le zend kěrēf-s (accusatif kěhrpěm) à la racine klp (kalp); mais klp lui-même, ainsi que l'admet Pott, est parent avec kar (kr)².

Quant à la désinence e de enimumne, elle est ou adverbisle ou neutre. Le contexte réclamerait le nominatif singulier neutre 3: sta ast labban bhe dygi enimumne priki Deiwan nousesmu pogâlbenikan « cela est bon et en outre agréable devant Dieu notre sauveur». Labban, qui est évidemment un neutre 4, vient à l'appui de cette explication. L'e de enimumne tiendrait donc la place d'un a, comme il arrive fréquemment en borussien, et le signe casuel aurait été supprimé; comparez les neutres pronominaux comme sta « hoc », ka « quid » (accusatif ka et kan), ainsi que les neutres lithuaniens comme géra « bonum » (§ 153). Mais si ce mot unique en son genre contient en effet une faute d'impression, je soupçonne qu'il faut lire enimumnen (— enimumnan). Quant à la voyelle u, elle est probablement, comme l'u du latin al-u-mnus, Vert-u-mnus \*, l'altération d'un ancien a, et répond à l'a sanscrit de la première et de la sixième classe (§ 109 \*, 1).

\$ 792. Accentuation des participes moyens et passifs, en sanscrit et en grec.

A l'égard de l'accentuation, les participes moyens et passifs en mâna, âna suivent le même principe que les participes actifs, c'est-à-dire qu'ils se règlent sur l'accent du temps correspondant

- 1 On trouve aussi kermenen et kermenan.
- <sup>2</sup> Voyez Glossaire sanscrit, édition 1847, page 84.
- <sup>3</sup> Nesselmann, La langue des Borussiens, page 24, n° 56.
- <sup>1</sup> Comparez les neutres sanscrits en am (\$ 152).
- On se serait attendu à des formes al-i-m(i)nus, Vert-i-m(i)nus.

de l'indicatif. Conséquemment l'accent ne tombe sur le suffixe que quand, à l'indicatif, il se trouve sur les désinences personnelles; on a vu que c'est le cas pour les désinences pesantes du présent dans les verbes de la deuxième conjugaison principale (sauf la troisième classe), et pour les désinences pesantes du parfait dans tous les verbes.

Les parfaits grecs comme τετυμμένος prennent également l'accent sur le suffixe<sup>1</sup>; mais au lieu que le sanscrit tutup-ânás reçoit le ton sur la dernière syllabe, le grec τετυμ-μένος le prend sur la pénultième. Je suppose que le grec est, à cet égard, mieux conservé que le sanscrit, et qu'à l'époque où le suffixe âna n'avait pas encore perdu son m, il avait probablement l'accent sur la première syllabe. Nous voyons clairement, par le présent de l'indicatif des verbes de la troisième classe, que l'accentuation peut varier, suivant qu'un suffixe commence ou non par une voyelle. Au temps précité des verbes en question, ce sont seulement les désinences pesantes commençant par une consonne qui reçoivent le ton; les désinences pesantes commençant par une voyelle restent atones, et c'est la syllabe réduplicative qui est accentuée. On a, par exemple, bibr-vahê (moyen) « nous portons tous deux, mais à la seconde personne bibr-âle et à la troisième bibr-âtê. De même, au participe présent moyen, on a bibr-âna; mais très-probablement, si le m du suffixe s'était conservé, nous aurions bibr-mâna.

\$ 793°. Le participe présent passif, en ancien slave. — Suffixe mü.

En ancien slave, le suffixe participial a éprouvé la même mutilation qu'en lithuanien. Il fait au nominatif masculin MZ MÜ, au féminin MA Ma, au neutre Mo mo. Comme en lithuanien, il a uniquement le sens passif; mais il n'est usité qu'au présent.

<sup>1</sup> Au contraire, τυπλόμενος a l'accent sur la syllabe caractéristique.

On peut comparer βεβομα νεξ-ο-μά «transporté» féminin βεβομα νεξ-ο-μα, neutre βεβομα νεξ-ο-μο, avec le lithuanien weź-a-ma-s, féminin weź-a-ma, le sanscrit νάḥ-a-māna-s, νάḥ-a-mānā, νάḥ-a-māna-m, le grec έχ-δ-μενο-s, έχ-ο-μένη, έχ-δ-μενον, et le latin veh-i-mini (\$ 478).

Observons qu'en slave la voyelle caractéristique, qui, à l'indicatif, devant la plupart des désinences personnelles, se présente à nous sous la forme e (\$ 508), prend devant le suffixe participial le son plus pesant o 1; on a, par conséquent, ves-o-mu, comme en grec έχ-δ-μενος. On peut de même rapprocher les formes comme güb-no-mü² des formes grecques comme δαχ-νόμενος. Dans les verbes slaves dont il a été question au paragraphe 504, la caractéristique se comporte devant le suffixe participial comme elle fait devant les désinences du présent autres que la première personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Entre dél-aje-mū3 «fait» et dél-aje-a «il fait » il y a par conséquent le même rapport qu'entre le sanscrit côr-aya-mana-s a « volant » et côr-aya-ti « il vole ». Les verbes qui n'ont point de voyelle caractéristique en prennent une au participe : on a, par exemple, vêd-o-mu «su» en regard de ves-a «il sait» (\$ 103), comme si le présent de l'indicatif était vêd-u-n, vêd-e-si.

\$ 793 b. Reste du participe présent moyen, en gothique : le mot lauhmôni «foudre».

Les langues germaniques n'ont plus le participe en question. Il subsiste toutefois en gothique une forme de participe présent moyen, employée comme substantif, à savoir lauh-môni « foudre »,

<sup>1</sup> Voyez \$ 92 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En sanscrit, les verbes correspondants sont ceux de la neuvième classe (\$ 497).

<sup>3</sup> Participe présent passif.

<sup>4</sup> Participe présent moyen.

littéralement «brillante», du thème féminin lauhmônjô. Nous retrouvons ici l'addition inorganique du même suffixe jô (masculin-neutre ja) que nous avons vue dans bêrusjôs (\$ 788). Devant le j du nouveau suffixe, l'a final de mâna est tombé (\$ 889). La forme correspondante, en sanscrit, est rôć-a-mâna (venant de rauk-a-mâna): il faut supposer que la voyelle caractéristique est tombée en gothique, ou bien, ce qui est beaucoup moins vraisemblable, que la racine en question était conjuguée comme les verbes sanscrits de la deuxième classe 1. Le sanscrit n'unit jamais immédiatement le suffixe mâna avec une racine finissant par une consonne: dans les classes où cette jonction immédiate devrait avoir lieu, le suffixe en question a perdu son m. Ainsi rué, s'il appartenait à la deuxième classe, ferait au participe présent moyen rué-âná-s, et non rué-mâna-s.

5 794. Le participe moyen et passif, en zend. — Suffixe mana ou mna.
 — Suffixe dna.

En zend, mâna devient mana ou mna, et la caractéristique placée devant le suffixe participial affaiblit ordinairement son a en ¿ e. La forme mana est en quelque sorte la transition au grec uevo et au latin mino, mno; elle est identique avec le suffixe du participe borussien po-klaus-t-mana-s². La forme mna se retrouve dans le mno du latin al-u-mno, Vert-u-mno, dans le mno de l'arménien mar-mno « corps » (littéralement « mortel » ³) et dans le mne du borussien en-im-u-mne è; je crois toutefois que la sup-

¹ Il n'y a qu'un seul verbe gothique qui se conjugue sur le modèle de la deuxième classe sanscrite : c'est le verbe substantif (is-t = sanscrit is-ti, grec èo-ti, lithuanien és-ti). Le verbe dont la racine est renfermée dans lauh-môni n'a pas laissé en gothique d'exemple de sa conjugaison.

<sup>2</sup> Voyez \$ 791.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 183 b, 1.

Voyez \$ 791, Remarque.

pression de la voyelle médiale a été opérée d'une façon indépendante par ces divers idiomes 1.

En zend comme en grec, la même forme qui sert pour le participe présent moyen peut avoir aussi le sens du participe présent passif<sup>2</sup>.

Nous avons, par exemple, barěmaněm « porté » (= Φερόμενον) et vasěmněm « transporté » 3. Comme exemple d'une forme en âna (pour mâna), dans la seconde conjugaison principale, nous citerons uśâna (nominatif pluriel) = sanscrit uśânâs, de la racine vaś « vouloir » 4. Au participe futur passif, nous avons: καρομομός sanhyamana ou sanhyamna 5 « devant être mis au monde », et μερομομός usdânyamna « devant être élevé » (= sanscrit uddâsyamâna, \$ 669).

\$ 795. Le suffixe mân, man. — Thèmes substantifs masculins formés en sanscrit à l'aide de ce suffixe.

Nous passons à l'étude d'un suffixe qui est étroitement apparenté avec le suffixe participial mâna. C'est man, dont la forme primitive, restée en usage aux cas forts, paraît avoir été mân. Les mots formés à l'aide de ce suffixe ont, comme les participes en mâna, la signification active ou passive. Quelques-uns ont pris la valeur de substantifs abstraits, comme cela est ar-

- ¹ Mentionnons encore ici le nom de la déesse étrusque Volt-u-mna, qui, par sa formation, ne peut être autre chose qu'un participe féminin moyen ou passif. Vertu-mnus (= sanscrit várt-a-mána-s) a peut-être été latinisé dans sa désinence : toute-fois, il se pourrait aussi que la syllabe finale us appartint également à l'étrusque. Nous voyons qu'en étrusque comme en latin archaïque (\$ 187) les thèmes terminés par une consonne prennent au génitif la désinence us.
- <sup>2</sup> En sanscrit, au contraire, le suffixe participial se fait précéder au passif de la caractéristique ya.
- <sup>3</sup> Vendidad-Sådé, manuscrit lithographié, page 203. Ces accusatifs, qui sont employés adverbialement, se rapportent au nominatif pluriel masdayasna.
  - <sup>4</sup> Ibidem, page 543. La contraction de la syllabe va en u est irrégulière.
  - <sup>5</sup> Ibidem, pages 28 et 103. Comparez \$ 668.

rivé aussi pour les formations grecques en μουή (Φλεγμουή, χαρμουή, ωεισμουή, ωλησμουή, ωημουή, Φεισμουή), qui sont identiques au fond avec les participes féminins en μενη<sup>1</sup>.

Les noms masculins en man sont peu nombreux en sanscrit; encore ceux qui existent sont-ils pour la plupart d'un emploi rare. Nous citerons : śúś-man «feu» (racine śuś «dessécher»), ús-man « la saison chaude » (racine us « brûler »), vé-man « métier de tisserand, si-man «frontière» (racine si 2 «lier»), papman « péché » (d'une racine perdue). Quelques masculins en man ont la voyelle de liaison i : har-i-mán «temps» (racine har, hr «prendre»), sar-i-mán «vent» (racine sar, sr «se mouvoir»), dar-i-mán «forme» (racine dar, dr «tenir»), star-i-mán «lit» (racine star, str «étendre » 4). Ajoutons les deux noms abstraits gán-i-man « naissance » et már-i-man « mort », qui sont également du masculin, mais qui se distinguent des noms précédents par leur accentuation; nous voyons en effet qu'ils prennent le ton sur la première syllabe, comme sús-man, ús-man, au lieu que les autres noms en man qui insèrent un i ont l'accent sur la dernière.

# \$ 796. Thèmes substantifs neutres formés avec le suffixe man, en sanscrit et en zend.

Les thèmes neutres en man sont beaucoup plus nombreux en sanscrit que les thèmes masculins. Ils prennent tous l'accent sur la syllabe radicale. Ils ont le sens actif ou passif, ou bien ce sont des noms abstraits. Nous citerons : d'âman « maison » (racine d'à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'z et l'o représentent tous deux un a primitif (\$ 3). En ce qui concerne l'accentuation, les mots grecs en μονή sont d'accord avec les participes sanscrits en ana, ana (pour mana, mana) de la seconde conjugaison principale (\$ 792).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'i a été allongé.

<sup>3</sup> La «forme» considérée comme ce qui est tenu, porté. Comparez le latin forma (racine fer).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le «lit» considéré comme ce qui est étendu. Comparez le latin stramen.

« poser » 1); vártman « chemin » (racine vart, vṛt « aller »); véšman « maison » (racine viš « entrer »); sádman « maison » (racine sad « aller » et « s'asseoir »); kárman « action » (racine kar, kṛ « faire »); várman « cuirasse » (racine var, vṛ « couvrir »); rốman « cheveu », forme mutilée pour rốḥman (racine ruḥ « grandir »); dấman « lien » 2; siấman « force » (racine siâ « être debout, se tenir »); gánman « naissance » (racine gan « engendrer »); préman « amour » (racine prî « aimer »).

En zend, comme exemples de thèmes neutres en man, nous avons avons dâman « peuple » 3, lugure maisman « urine » (racine mih « mingere ») et lugure casman « œil ». Ce dernier mot est apparenté avec le sanscrit cáksus « œil » (verbe caks « voir »).

\$ 797. Thèmes adjectifs formés en sanscrit avec le suffixe man. — Les suffixes μον, μεν, μων, en grec. — Les suffixes môn, mônia, mônia, en latin. — Étymologie de homo.

Les thèmes adjectifs en man sont rares en sanscrit. Comme exemple on peut citer nan (pour les trois genres) « heureux ». Employé comme substantif neutre, s'arman signifie « bonheur » 4.

En grec, les thèmes adjectifs en μον, comme μνήμον, τλήμον, λήσμον, ίδμον, Φράδμον, ἐπισῖήμον sont formés et accentués de la même manière que śárman. Comme en sanscrit, le thème est le même pour le féminin que pour le masculin et le neutre. Des thèmes substantifs masculins comme śúśman «feu»<sup>5</sup>, avec l'ac-

¹ En composition avec vi la racine dd prend le sens de «faire». La maison est la chose faite, bâtie.

<sup>\*</sup> La racine est perdue. Rapprochez le grec δέω, δέσματ pour δεσμαν (\$ 801).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Littéralement « ce qui est créé ». Le mot sanscrit d'aman a pris, comme on vient de le voir, le sens de « maison ».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La racine a l'air d'être *iar*, *if*; mais cette racine nous est donnée seulement avec le sens de «briser».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voyez \$ 795.

cent sur la syllabe radicale, on peut rapprocher en grec les thèmes comme ωνεῦμον, γνῶμον, δαῖμον¹, σ¹ῆμον. Aux thèmes trisyllabiques oxytons comme harimán «temps »², comparez κηδεμόν, ήγεμόν. Il faut également rapporter ici quelques thèmes en μεν, puisque l'e est aussi bien que l'o le représentant d'un ancien a; nous avons notamment ωοιμέν³, ἀϋτμέν⁴, λιμέν, ωυθμέν⁵.

Le suffixe μών, μῶν-ος, dans κευθμών, Θημών, χειμών, λειμών (pour λει6-μών), prend à tous les cas la voyelle longue que le suffixe sanscrit correspondant n'a gardée qu'aux cas forts. Il en est de même pour le suffixe latin môn dans les thèmes sermôn, termôn (= terminus, \$ 478), têmôn 6 et pulmôn 7.

Aux formations sanscrites en man appartient très-vraisemblablement aussi le latin ho-min, pour ho-môn (dans l'ancienne langue he-mo, he-mônis). Je regarde le h, ainsi que je l'ai déjà dit ailleurs s, comme représentant le f de fui, en sorte que la

- <sup>1</sup> Je rattache ce mot à la racine sanscrite div «briller», qui a donné dévá «dieu», div «ciel», divasá «jour», etc. Voyez Benfey, Lexique des racines grecques, II, p. 207.
  - <sup>3</sup> Voyez \$ 795.
  - 3 Comparez pasco et la racine sanscrite på « soutenir, nourrir ».
- <sup>4</sup> Dans ἀὐτμήν, σΊαθμών, une dentale a été insérée devant le suffixe; la même insertion a lieu assez souvent devant le suffixe μο. Un fait analogue existe en sanscrit: les racines finissant par une voyelle brève placent toujours un t euphonique devant les suffixes van, vara et le suffixe gérondif ya. Ainsi ĝi «vaincre» fait ĝitvan et ĝitvara «victorieux», ĝitya (après une préposition-préfixe) «ayant vaincu».
  - <sup>5</sup> L'étymologie de ces deux derniers mots est obscure.
- "Comparez Pott, Recherches étymologiques, I, 270, et II, 594. Pott rapproche té-mo, ainsi que tig-num, de la racine sanscrite také «frangere, findere, fabricari», d'où vient tákéan «charpentier». A la même racine se rattache aussi l'allemand deichsel (vieux haut-allemand déhsila, anglo-saxon dhixel) «timon», littéralement «ce qui a été charpenté»; il faut y joindre encore le vieux haut-allemand dehsa et dehsala (féminin) «hache», littéralement «ce qui fend». Voyez Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, V, 124.
- <sup>7</sup> Pour *plumôn* (ionien ωλεύμων), littéralement «ce qui respire». C'est le seul exemple du suffixe môn employé en latin avec le sens actif.
  - <sup>3</sup> Annales de critique scientifique, 1830, page 791. Comparez Pott, Recherches

syllabe ho de homo est identique avec la syllabe fo de fo-re, forem. Comparez la forme prâcrite hômi (pour havâmi) «je suis » = sanscrit bávâmi, et la désinence du datif hi, dans mihi, = sanscrit hyam, pour byam (\$ 215, 1). Le latin homo signifie donc simplement «celui qui est», de même qu'en sanscrit gána «homme» veut dire proprement «celui qui est né» (racine gan «engendrer, mettre au monde»). Il y a une remarquable coincidence entre le thème latin ho-min, he-môn et le thème gothique gu-man «homme», vieux haut-allemand go-mon, ko-mon (nominatif guma, gomo, komo); mais je crois aujourd'hui que la parenté se borne au suffixe, et que l'expression germanique se rattache, en ce qui concerne sa racine, au sanscrit gána. La moyenne primitive a été conservée (\$ 90) et le n s'est perdu, comme il s'est perdu aussi dans kî-mon « germe » 2. Gu-man, go-mon signifie donc proprement « celui qui est né ». Il est vrai que la racine sanscrite gan se trouve déjà en gothique sous les formes kin<sup>3</sup>, kun 4 et qvin 5; mais ce n'est pas une raison pour ne pas admettre aussi une forme où la moyenne primitive se soit conservée. Je rappellerai la racine sanscrite gam « aller » qui a donné en même temps au gothique quam « venir » et ganga « je vais » (\$ 755).

Revenant au suffixe latin môn, nous ferons observer que par l'addition de ia, io, on en a tiré les formes mônia, mônio, de même que du suffixe tôr (victor) on a fait tôria (victôria); la seule différence, c'est que le latin a perdu les primitifs en môn étymologiques, tome I, page 217, et Bensey, Lexique des racines grecques, tome II, page 105.

- <sup>1</sup> De ce thème vient la syllabe gam dans l'allemand moderne brautigam (vieux haut-allemand brait-gomon), littéralement «homme de la fiancée».
- 2 Par sa racine comme par son suffixe, ki-mon est le proche parent de gu-man.
  Voyez \$ 799.
  - 3 Keina, kain, kinum, d'où l'allemand moderne kind « enfant ».
  - \* Kuni «race».
  - <sup>3</sup> Queins «épouse», littéralement «celle qui enfante». Comparez γυνή.
  - · Qvima, qvam.

des formations comme quer-i-mônia, al-i-mônia, al-i-mônium, cer-i-mônia<sup>1</sup>. Ce suffixe composé mônia, mônio se joint aussi à des thèmes adjectifs et substantifs, pour former des noms abstraits; tels sont : acri-mônia, ægri-mônia, casti-mônia, miseri-mônium, tristi-mônium, testi-mônium, matri-mônium. Dans les formes comme casti-mônia, ægri-mônia, je tiens l'i pour un affaiblissement de la voyelle finale du thème (\$ 966); dans l'i de matri-mônium je vois un élargissement analogue à celui qu'éprouvent à certains cas tous les thèmes finissant par une consonne <sup>2</sup>.

#### \$ 798. Suffixe grec μῖν, μῖνο.

En grec, il y a quelques thèmes en μ̄ν, qui, comme les thèmes latins en môn, gardent la voyelle longue à tous les cas. Entre l't de μ̄ν et l'à sanscrit des cas forts, le rapport est le même qu'en sanscrit entre le pluriel kri-ni-más « nous achetons » et le singulier kri-nà-mà (\$ 485). Comparez, par exemple, l'accusatif singulier ρηγμῖν-α et le nominatif pluriel ρηγμῖν-εs avec les formes sanscrites telles que śuśmâṇ-am, śuśmâṇ-as (\$ 795); au génitif singulier, nous avons en grec ρηγμῖν-οs, tandis que le sanscrit affaiblit l'à en a (śuśmaṇ-as), comme il fait à tous les cas faibles.

Le suffixe μῖνο, féminin μῖνη, se rattache au suffixe participial mâna: le grec a ici conservé la longue, qui s'est abrégée dans la forme ordinaire μενο. Sont formés avec ce suffixe: κάμῖνο-ς «four», littéralement «le brûlant» (racine καίω, κάω, avec abréviation de la voyelle radicale); ΰσμίνη «combat», dont Pott retrouve non sans raison la racine dans le sanscrit yud «combattre» 3; κυκλάμῖνος, κυκλάμῖνον «cyclame», littéralement «arrondi».

- 1 Racine cer = sanscrit kar, kr «faire».
- <sup>1</sup> Par exemple, matri-bus, ferenti-um. Tr.
- 3 Recherches élymologiques, II, page 594. La racine grecque correspondante est

\$ 799. Thèmes substantifs masculins formés avec le suffixe man, en gothique et en vieux haut-allemand.

Aux thèmes substantifs masculins en an man (\$ 795) correspondent en gothique les thèmes masculins ahman « esprit » 1, hliuman « oreille » 2, blôman « fleur » 3, skeiman « flambeau » 4; et avec le sens passif, mal-man « sable » 5 (masculin et neutre), hiuh-man « amas », 6.

En regard de la forme gothique et sanscrite man, le vieux haut-allemand nous présente mon (nominatif mo); on en peut rapprocher le grec  $\mu o \nu$ . Comme exemples nous citerons : wahs-amon, wahs-mon « plante, fruit » <sup>7</sup>, gliz-e-mon « splendeur », ka-

perdue. Le sanscrit yud-má-s «combat» serait représenté en grec par une forme ϑō-μο-s.

- <sup>1</sup> De ahja «je pense».
- <sup>2</sup> Racine sanscrite fru (pour kru) « entendre », 'en grec κλυ.
- 3 Vieux haut-allemand bluot «floret», bluont «florent».
- Racine sanscrite kan « briller». Je n'hésite pas à rapporter skeiman à la racine germanique skin « briller, paraître» (skeina, skain, skinum); le n final a été supprimé devant le m du suffixe, comme dans le vieux haut-allemand ki-mon, chi-mon « germe » = sanscrit gán-man (neutre) et gán-i-man (masculin) «naissance». La racine de kimon, chimon est kin, chin (chin-1-t « pullulat », ar-kin-i-t, ar-chin-i-t « gignit, germinat », Graff, IV, 450, = sanscrit gán « engendrer, enfanter », latin gen, grec γεν). En latin, le terme correspondant est ger-men, pour gen-men. En ce qui concerne la suppression de la consonne finale de la racine devant le m du suffixe, on peut comparer le sanscrit ró-man « poil » pour rih-man, et les formes latines comme ful-men pour fulg-men, lú-men pour luc-men; en regard de lúmen nous avons en anglo-saxon léo-man « lumière » pour léoh-man ( comparez le gothique lauh-môni « éclair », \$ 793). A gan, gen il faut probablement rapporter aussi le latin ge-minus, qui par la racine comme par le suffixe serait alors le congénère de ki-mon (\$ 478).
- 5 De la racine mal «écraser». Nominatif masculin malma, neutre malmó. Voyez \$\$ 1 ho et 1/11.
- De la racine huh (par euphonie hauh, \$ 82), à laquelle appartient aussi l'adjectif hauhs «haut». Cette racine s'est perdue comme verbe. Voyez Grimm, Grammaire allemande, II, page 50.
- 7 De la racine wahs «croître»; la racine sanscrite waks (même sens) fernit au participe présent moyen váksamána.

smag-mon «goût»; et avec le sens passif, sâ-mon «semence» (comparez le latin sê-men). On a vu qu'en sanscrit certains substantifs abstraits sont tirés de thèmes adjectifs à l'aide du suffixe man: tels sont praî-i-mán «largeur», venant de prîú «large» (pour praîu = grec ωλατύ-s, lithuanien platù-s), kṛṣṇ-i-mán «noirceur», venant de kṛṣṇá «noir». De même, en vieux hautallemand, nous avons rôta-mon, rôto-mon, rôte-mon «rougeur», venant du thème adjectif rôta «rouge».

\$ 800. Thèmes substantifs formés avec le suffixe man, en lithuanien, en ancien slave et en arménien.

En lithuanien, le suffixe en question se montre sous la forme men, nominatif mû. Ainsi le thème lithuanien pēmen, nominatif pēmű « pâtre », répond au grec woiµév, nominatif woiµńv (\$797); akmen, nominatif akmű « pierre », répond au sanscrit dáman, nominatif dámâ. Ces noms ne seraient plus explicables avec le seul secours du lithuanien. Citons encore augmen « bouture » ², źelmen (même sens) ³, jōsmen « ceinture » ², stō-men « stature » ⁵; semenys « semence » 6 est un nominatif pluriel qui suppose un singulier semů ³, lequel répondrait au vieux haut-allemand sâmon (\$799) et au latin sê-men.

En ancien slave, nous avons quelques thèmes masculins en MEN men, qui font au nominatif MEI mü (\$ 266); mais la forme de nominatif la plus usitée est MENL ment, venant du thème

- <sup>1</sup> La voyelle finale du thème primitif est supprimée devant la voyelle de liaison i.
- <sup>2</sup> De áugu «je crois».
- <sup>1</sup> De źeliù «je crois».
- \* Rapprochez jós-mi «j'ai une ceinture», ap-si-jōs-mi «je me ceins».
- Stôwju «je suis debout». Comparez le sanscrit siá-man «force», venant de sid «être debout».
  - Sēju « je sème », futur sē-siu.
- <sup>7</sup> Au nominatif pluriel, le thème semen a été élargi en semeni comme akmen en akmeni (nominatif pluriel akmeny-s «pierres»). A côté de akmenys nous avons encore l'archaïque ákmen-s (= sanscrit áámán-as), lequel a supprimé la voyelle qui précé-

élargi meni. La plupart de ces noms ne s'expliquent que par la comparaison de langues congénères: le seul qui soit intelligible par lui-même est pla-men (nominatif plamu ou plameni) « flamme ». Le mot kamen « pierre » (nominatif kamu ou kameni) répond au lithuanien akmen, akmu et au sanscrit ásman, ásma.

On a déjà montré que la classe de mots en question est aussi représentée en arménien (\$ 183<sup>b</sup>, 1). Aux exemples déjà cités j'ajouterai le thème ser-man « semence » (nominatif ser-mn), dont la partie radicale est la même que dans le latin sero, et dont le suffixe répond à celui du latin sê-men, sê-min-is et à celui du masculin vieux haut-allemand sâ-mon. Mais le verbe primitif d'où est formé ser-man manque en arménien, car sermanem « je sème » est un verbe dénominatif venant de serman comme le latin semino vient du thème semin.

\$ 801. Thèmes substantifs neutres formés avec le suffixe man, en latin et en grec.

Aux thèmes neutres sanscrits en man (\$ 796) répondent les thèmes latins en min 2, les thèmes grecs en  $\mu\alpha\tau$  pour  $\mu\alpha\nu$  (\$ 498), les thèmes gothiques en man et les thèmes slaves en MEN men.

En latin et en grec, comme en sanscrit, la signification de ces noms est ou passive (c'est le cas le plus fréquent), ou active, ou abstraite. Elle est passive, par exemple, dans præsamen, stramen, stemen, agmen, segmen, germen<sup>3</sup>, ωραγματ, ωοιηματ, ρηματ, άκουσματ, γραμματ, γλυμματ, δοματ, βρωματ. Elle est active dans slûmen, lûmen (pour lucmen), sulmen (pour sulgmen), teg-

dait le s fanal. Sur la déclinaisen des thèmes en », compares \$ 255 (t. II, p. 111); les cas qui ne sont pas indiqués dans le tableau se forment du thème élargi en i.

<sup>1</sup> Nominatif ma (\$ 139, 1).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Men aux cas dénués de flexion.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Germen pour goumen s'explique par la permutation fréquente des liquides (5 20).

men, teg-i-men 1, teg-u-men, reg-i-men « gouvernail », δεσματ, ρυματ, πνευματ, άηματ, βροντηματ, είματ, έσθηματ. Elle est abstraite dans solamen, certamen, levamen, tentamen, regimen, molimen, βληματ, βοηματ, βρυχηματ, δειματ, χαρματ.

A la fin des composés, ou bien le ν primitif du suffixe ματ (pour μαν) s'est conservé sous son ancienne forme, ou bien il a été supprimé tout à fait. Mais dans l'un et dans l'autre cas, l'a s'est altéré en o (nominatif masculin-féminin µw); il est probable que les sons  $\tau$  et a étaient trop pesants pour des mots ayant à porter déjà le poids de la composition. On a donc wolvπραγμον, άπραγμον, άναιμον et άναιμο, άχυμον et άχυμο, άνωνυμο, συνωνυμο. Dans la forme νωνυμνο l'ancien n du sanscrit náman, du latin nômen, etc. s'est conservé, tandis qu'il est devenu τ dans δ-νοματ et qu'il a été supprimé partout ailleurs en composition; mais, d'un autre côté, le thème νωνυμνο s'est élargi par l'addition d'un o et a perdu la voyelle du suffixe (νωνυμνο pour νωνυμανο ου νωνυμονο). On peut comparer, en ce qui concerne la suppression de la voyelle du suffixe, les cas trèsfaibles du sanscrit naman (au génitif namn-as, au datif namn-ê) et le pluriel gothique namn-a. Aπαλαμνο suppose un substantif

L'i de teg-i-men, reg-i-men est identique avec l'i caractéristique de la troisième conjugaison latine, et, par conséquent, avec l'a de la première et de la sixième classe sanscrite. On sait, en effet, que cet a est devenu i ou u en latin (veh-i-mus, veh-u-nt, 5 507). Ce qui prouve que l'i des noms précités doit s'expliquer ainsi, c'est l'i long de la quatrième conjugaison (mol-i-men, fulc-i-men, comme mol-i-mini, fulc-i-mini) et l'd de la première (cert-d-men, lev-d-men). Au contraire, les formes comme agmen, fragmen, tegmen réunissent immédiatement le suffixe à la racine, comme le fait presque toujours le sanscrit. Pour la deuxième conjugaison latine, on s'attendrait à trouver é devant men et devant le suffixe mentó qui en dérive; mais on a sed-i-men, doc-u-men, doc-u-mentum, mon-i-mentum, mon-u-mentum, d'après l'analogie de la troisième conjugaison, ou bien encore le suffixe se joint immédiatement à la racine. En général, l'é de la deuxième conjugaison latine se maintient avec moins de persistance que l'i et l'd qui sont les deux autres représentants de la caractéristique de la dixième classe sanscrite (\$ 109°, 6): c'est pour cela qu'on a doc-ui, doc-tum en regard de am-d-vi, am-d-tum, aud-i-vi, and-i-tum.

perdu σαλαματ, pour σαλαμαν<sup>1</sup>, lequel, comme il semble, a cédé la place dans l'usage à σαλάμη. J'appliquerai à πρηδεμνο «bandelette» la même explication qu'à -ωνυμνο; je vois dans -δεμνο un dérivé de δεματ, δεμαν, et non un participe pour δεμενο.

Au contraire, διδυμνο, que Passow rapproche de νώνυμνο-s et de ἀπάλαμνο-s, est, à ce que je crois, le participe d'un thème verbal διδυ, dérivé de δύο; le présent de l'indicatif serait δίδυμι. Δίδυμνος (littéralement « redoublé ») est donc formé comme δι-δύμενος, avec suppression de la voyelle médiale du suffixe, comme dans le latin al-u-mno et dans le borussien en-im-u-mne (§ 791). On peut voir également d'anciens thèmes participiaux dans βε-λεμνο, μεδιμνο, μεριμνα<sup>2</sup>, et autres thèmes en μνο, féminin μνα. Les verbes d'où ils proviennent se sont perdus, comme pour δι-δυμνο<sup>3</sup>.

# \$ 802. Thèmes substantifs neutres formés avec le suffixe man, en ancien slave et en gothique.

En ancien slave, les thèmes neutres en men men ont encore gardé un reste du son nasal aux cas où le sanscrit et le gothique ont perdu leur n. Ainsi le thème imen (= sanscrit naman) « nom n fait au nominatif-accusatif-vocatif uma iman 4. Ainsi font également les thèmes camen « semence 5 » (= latin sêmen, vieux haut-allemand sâmon 6), писмен pis-men « lettre » 7, знамен snamen « signe » 8, et quelques mots d'origine obscure 9.

- 1 Rapprochez wadauvaios.
- <sup>2</sup> Voyez Pott, Recherches étymologiques, 1re édition, tome II, page 594.
- 3 Il y a un rapport évident entre βελεμνο (comparez aussi βέλος) et βάλλω.
- 4 Voyez \$ 266.
- <sup>в</sup> De Сънъ зе́јий «je sème» (\$ 503).
- Masculin.
- <sup>7</sup> De pis-a-ti «écrire», présent pis-u-ii (\$ 504).
- De sna-ti « connaître ».
- Voyez Dobrowsky, Institutiones linguæ slavicæ, page 288.

En gothique, outre na-man « nom » (nominatif-accusatif namo, \$ 141), qui dans les autres langues germaniques est devenu un masculin, nous avons seulement aldô-man «âge», si toutefois ce dernier substantif est du neutre 1. On pourrait y voir un nom abstrait tiré d'un adjectif, d'après l'analogie des thèmes neutres sanscrits comme kṛśṇ'-i-mán « noirceur », venant de kṛśṇá « noir »; le vieux haut-allemand rôta-mon «rougeur» (\$ 799) pourrait alors être considéré également comme un ancien neutre, qui plus tard serait devenu un masculin, ainsi qu'il est arrivé pour na-mon « nom » ( nominatif namô). L'ò du gothique aldô-man est produit, à ce que je crois, par l'allongement de l'a du thème alda 2 « vieux » (\$ 69, 1). Mais si aldo-man provient d'un verbe, et non d'un adjectif, il faut supposer un verbe dénominatif perdu aldô « je vieillis » (\$ 765), et aldô-man s'accordera alors avec les formations latines comme certâ-men (\$ 801). Quant à une parenté avec le composé vieux haut-allemand alt-duom, alt-tuom 3, il me paraît difficile d'y songer.

\$ 803. Élargissement du suffixe man à l'aide d'une dentale. — Le suffixe mento, en latin.

Du suffixe men, min est sortie en latin une forme élargie mento (argu-mentu-m, mon-u-mentu-m, incre-mentu-m, co-gno-mentu-m, sed-i-mentu-m, etc.). Pott identifie la syllabe to (tus, ta, tum) avec le suffixe participial 4: j'aime mieux y voir simplement un complément phonétique analogue à celui du thème gothique hun-da (nominatif hunds) comparé au sanscrit sun (thème des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est l'opinion de Von der Gabelentz et Löbe. Comme le mot est employé seulement au datif aldômin (Luc, 1, 36), nous ne pouvons en connaître le genre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce thème ne se trouve pas en gothique; mais son existence est attestée par les dialectes congénères. Voyez Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, I, col. 192.

<sup>3</sup> Comparez Grimm, Grammaire allemande, II, p. 151.

<sup>\*</sup> Recherches étymologiques, 1" édition, II, page 594.

cas très-faibles) et au grec xuv (xúwv, xuvós). On peut rapprocher le d que le latin a ajouté aux racines tend, fend = sanscrit tan « étendre », han (pour dan) « frapper, tuer » 1. Nous avons de même en sanscrit éand (pour kand) « briller » à côté de kan. En général, les nasales aiment à s'adjoindre une muette, à laquelle vient s'ajouter ensuite une voyelle. C'est ainsi qu'en regard du suffixe élargi mentő le vieux haut-allemand nous présente le suffixe munda (pour manda), mais seulement dans le thème hliumunda (nominatif hliumund) « ce qu'on entend, renommée » 2.

Le thème grec ελμινθ « ver », littéralement « celui qui se tord », s'est contenté d'ajouter un θ au suffixe μῖν (\$ 798). Ce mot est seul de son espèce en grec, comme hliu-munda en vieux haut-allemand. La forme ελμιγγ (ελμιγγες) a pour complément inorganique une gutturale au lieu de la dentale; on peut comparer à cet égard le rapport de la racine allemande sang « chanter » 3 avec la racine sanscrite svan « résonner », si ce rapprochement, proposé par Graff 4, est fondé.

#### \$ 804. Origine des suffixes mâna, man et nt.

Il reste à rechercher d'où proviennent les suffixes mâna et man. Je crois qu'ils doivent leur origine à la réunion des deux thèmes démonstratifs ma et na (\$\$ 368 et 369). Dans mâna l'a a été allongé, ainsi que dans les cas forts de man; cette dernière forme a perdu sa voyelle finale. C'est le lieu de rappeler que le thème pronominal na se joint volontiers à d'autres thèmes pronominaux, et qu'alors il prend toujeurs la dernière place; nous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En grec Sar. Sur f = d,  $\theta$ , voyez \$ 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mutilé en lin-mund (allemand moderne loumund). A la différence des mots latins en menté, hliu-mund est du masculin. Comparez le gothique hliu-man «oreille» (Grimm, Grammaire allemande, II, page 343).

<sup>3</sup> Vieux haut-allemand singu, sang, deuxième personne sungi.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dictionnaire du vieux haut-allemand, VI, page 247.

avons, par exemple, an aná, un éna, en grec xeivo-s, et en borussien ta-ns (pour ta-na-s) «il »1.

Le suffixe mâna, µevo appartenant au moyen, on peut se demander si l'idée réfléchie exprimée par cette voix se trouve réellement marquée dans le suffixe. Ce serait la partie finale na, vo, qui désignerait l'agent, et la partie initiale mâ, µe qui marquerait la personne sur laquelle se fait l'action: tandis que la dernière syllabe exprimerait la relation du nominatif ou de tout autre cas, suivant la position du participe dans la phrase, la première syllabe, qui est invariable, marquerait le datif (sibi) ou l'accusatif (se).

Dans les participes, comme en général dans les noms adjectifs ou substantifs, le suffixe joue un rôle analogue à celui de la désinence dans le verbe (surtout à la troisième personne). Aussi regardé-je le t du suffixe participial ant comme identique avec le t de la désinence verbale ti: l'un et l'autre proviennent du thème pronominal ta. Tandis que l'a final est tombé au participe, il s'est affaibli en i dans la flexion verbale. Quant à la lettre n, au participe elle n'est probablement qu'un renforcement phonétique destiné à mieux faire ressortir l'idée pronominale, tandis qu'à la troisième personne du pluriel elle est, comme nous l'avons déjà dit, l'expression symbolique de la pluralité (\$ 458). De là la rencontre de bárant, Péport, ferent, gothique bairand « ils portent », avec báranti, Péport, ferunt, gothique bairand « ils portent ».

\$ 805. Le suffixe ma, en sanscrit, en grec et en lithuanien.

Le suffixe sanscrit ma, ajouté aux adjectifs ou aux substantifs, désigne la personne ou la chose qui fait l'action marquée par la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Féminin tanna, avec redoublement de la liquide, comme cela arrive fréquemment dans ce dialecte. En lithuanien, nous avons le pronom simple ta-s «celui-ci, le».

racine, ou sur laquelle se fait cette action. Le suffixe ma forme aussi des noms abstraits. Nous croyons qu'il est identique, quant à son origine, avec le thème pronominal simple ma.

Dans le sanscrit tel qu'il nous est parvenu, il n'y a qu'un petit nombre de mots formés à l'aide de ce suffixe. Au contraire, en lithuanien et en grec, les suffixes correspondants (ma, µo) sont fréquemment employés. Comme exemples, en sanscrit, nous citerons: rukmá-m « or » (ruć, pour ruk, « briller »), yug-má-m « paire » (yug, pour yug, « joindre »), tigmá « aigu, chaud » (tig. pour tig, « aiguiser »), tigmá-m « chaleur », bimá « redoutable » (bi « redouter »), dûmá-s « fumée » (dû « mouvoir »), yudmá-s « combattant, combat, flèche » (yud « combattre »), garmá-s « chaleur » (gar, gr « briller »), ismá-s « amour » (is « désirer »), idmá-s « bois » (ind « brûler »). A ce dernier nom correspond le zend » sima ( nominatif aismô).

Remarquez l'accord qui existe, en ce qui concerne l'accentuation, entre les mots sanscrits précités et les formations grecques comme σλολμό-ε, σαλμό-ε, κορμό-ε, δδυρμό-ε, κομμό-ε, τριμμό-ε, Φλογμό-ε, άγμό-ε, ρυμό-ε, χυμό-ε, κλαυ-θ-μό-ε, μυκη-θμό-ε. Il y a aussi en sanscrit quelques mots en ma qui ont l'accent sur la syllabe radicale : tels sont bâma-s « soleil » (bâ « briller »), śúśma-m « feu » (śuś « dessécher »). Sont accentués de même en grec σότμο-ε, ολμο-ε, δλμο-ε, et quelques mots d'origine obscure <sup>2</sup>.

En lithuanien, nous avons beaucoup de masculins abstraits en i-ma-s dans lesquels l'i est une voyelle de liaison, comme dans le sanscrit gán-i-man « naissance » (\$ 795). Exemples : gim-i-ma-s « naissance », ej-i-ma-s « marche » (ei-mi « je vais »), pa-gadin-i-ma-s « destruction » (pa-gadinu « je détruis »). Il y a

Dans oluo-s, ol est le gouna de la racine « «aller» (\$ 609). C'est ainsi qu'en sanscrit nous avons vártman routen, venant de vart, vrt «aller».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Buttmann, Grammaire grecque développée, II, page 315.

aussi en lithuanien des substantis abstraits qui ont été tirés par le même procédé de thèmes adjectis: l'a final du thème adjectif se change alors en u, au lieu qu'un u final reste invariable. Exemples: gůdu-ma-s «avarice», de gûdù-s «avare»; gražu-ma-s «beauté», de gražù-s «beau»; darku-ma-s «laideur», de darkù-s «laid»; drasu-ma-s «audace», de drasù-s «audacieux» (comparez le grec Praovs, Papovs, sanscrit dars, drs «oser»); aukstu-ma-s «hauteur», de auksta-s «haut»; ilgu-ma-s «longueur», de ilgi-s (pour ilgia-s, \$ 135) «long».

\$ 806. Le suffixe ma, en latin et dans les langues germaniques.

Le latin n'a qu'un petit nombre de mots en mu-s à opposer aux mots sanscrits et lithuaniens en ma-s et aux mots grecs en µo-s. Tels sont: an-i-mu-s, qui, comme le grec av-e-µo-s, se rattache à la racine sanscrite an « respirer, souffler »; fû-mus = sanscrit dû-má-s « fumée » ²; peut-être pô-mu-m « pomme » (sanscrit pâ « soutenir » et « boire », comparez pa-bulum, pa-sco, pâ-vi, pô-tus, pô-tûra); les adjectifs for-mus (comparez ferveo, fer-mentum), fir-mus (comparez for-tis, fero), al-mus. La plupart de ces mots ne seraient pas explicables par le seul secours du latin.

On en peut dire autant pour les formations du même genre dans les langues germaniques. Grimm en a donné la liste <sup>3</sup>, mais sans faire de distinction entre les suffixes ma et mi, qui ont

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les thèmes en ia (nominatif is) rejettent leur i devant l'u (pour a) des noms abstraits.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Racine & dû «mouvoir» = grec >0, d'où >0-μδ-s qui, sous le rapport de la forme, est le représentant du sanscrit dû-má-s. Pas plus que le latin fû-mus, le lithuanien dũ-mai «fumée» (nominatif pluriel du thème dũma) n'a gardé à côté de lui la racine verbale dont il est tiré. Au contraire, en slave, à côté de AZIMZ dũmũ (thème dũmo), s'est maintenue la racine AOV du, dont vient du-nu-n «spiro» (\$ 497). Citons encore en lithuanien le féminin dũma «pensée» (ce qui est agité), d'où est formé le verbe dénominatif duméju « je pense».

<sup>3</sup> Grammaire allemande, II, p. 145 et suiv.

perdu l'un comme l'autre leur voyelle finale au nominatif singulier (\$ 135). Je regarde le suffixe mi, qui existe aussi en sanscrit et en grec¹, comme un affaiblissement pour ma². Le gothique bag-ms « arbre » (thème bay-ma) signifiait sans doute originairement « celui qui croît » (en sanscrit barh, brh « croître »): le thème adjectif ar-ma « pauvre » nominatif arms, est peut-être pour ard-ma, auquel cas je le rapporterais à la racine sanscrite ard « tourmenter » ³; bar-mi (nominatif barms) « giron » vient évidemment de la racine bar « porter ». En vieux haut-allemand, dau-m, dou-m (thème dau-ma ou dau-mi?) « vapeur » répond au sanscrit dûmá-s « fumée »; trau-m (thème trau-ma), en ancien saxon drôm, drôma, se rapporte à la racine sanscrite drâ « dormir » à; sau-m (thème sau-ma) « ourlet » se rattache à ta siv « coudre » (vieux haut-allemand sivu « je couds »); hel-m « casque » vient de la racine hal « cacher » (hilu, hal, hulumés).

\$ 807. Le suffixe féminin mâ, en grec, en lithuanien et en slave. — Les suffixes ba, bē, bni, en lithuanien, en slave et en gothique.

La forme féminine du suffixe, à savoir mâ, ne se trouve pas en sanscrit avec des substantifs. Mais en grec nous avons, par exemple, γνώμη, μνήμη, σλιγμή, γραμμή; en latin, les noms comme flamma (pour flag-ma), fâma, spûma, strûma, glûma (pour glub-ma). En lithuanien, ce sont les substantifs en mâ, mé<sup>5</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est ainsi qu'en grec le thème pronominal ma est devenu μι (accusatif μ/ν). Voyez 5 368.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rapprochez aussi le sanscrit dr-ma (nominatif masculin drma-s, neutre drma-m); c'est le nom d'une maladie d'yeux.

D'après les grammairiens indiens, drdi (\$ 109°, 2). Comparez le latin dor-mio, le grec δαρθ-d-νω, l'ancien slave drém-a-ti « dormitare».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mé pour mia (\$ 92 1), avec un i inorganique.

comme waźma « l'action de transporter », tuźma « chagrin », sluźma « service » 1, gēsmé « chant » (gédmi « je chante »), báimē « peur » (bijaú « je crains » 2), drausmé « défense » 3.

Peut-être les noms abstraits lithuaniens en ba, bē, et slaves en sa ba, appartiennent-ils également à cette formation : ils auraient alors remplacé la nasale par la moyenne de même organe, comme cela a lieu dans dewini, Aceate devanti « neuf » (\$ 317), et dans le grec βροτός, βραδύς = sanscrit mṛtά-s, mṛdú-s. Nous trouvons en lithuanien, à côté de tūimd « chagrin », slūimd « service », les formes tūibd, slūibd. Garbé « honneur, gloire » (giriù « je loue »), se rattache à la racine sanscrite gar, gṛ (« louer » dans le dialecte védique). Il y a surtout beaucoup de noms abstraits en bē venant de thèmes adjectifs dont la voyelle finale est changée en y (prononcez ī); exemples : gērý-bē « bonté », venant de géra-s « bon »; biaurý-bē « laideur », venant de biaurù-s « laid ». Comme exemples de noms abstraits en ba dans la langue russe, nous citerons мольба moliba « l'action de prier » (молю moliu

- ¹ On a de même drūtu-mà «force», à côté de drūtu-ma-s, venant du thème adjectif drâta « solide, fort». La racine sanscrite est dru «fixum esse», d'où vient druvé « certus», en vieux haut-allemand triu, ga-triu « fidelis», en allemand moderne treu, getreu (même sens), en irlandais dearbh « solide, sûr, certain, fidèle». De 出西印度 dravami « je suis solide», ou plutôt de son causatif dravayami, rapprochez le gothique traua, trau-ai-s, en allemand moderne traue « je me fie». On se serait attendu à avoir draua, puisque la moyenne aspirée sanscrite est ordinairement représentée en gothique par la moyenne pure.
  - <sup>2</sup> Racine sanscrite b'i « craindre », d'où b'imá-s « redoutable ».
- <sup>2</sup> Pour draud-mé (draudiù nje défends n), d'après l'analogie de l'infinitif draus-ti, où le changement de d en s devant le t est régulier (\$ 103). Dans ei-s-mé narche, montéen (si-mé nje vaisn), le s est euphonique comme dans les formes grecques telles que δε-σ-μή, δε-σ-μός. Un s euphonique se place aussi quelquefois devant le suffixe masculin, mais seulement, comme il semble, après une gutturale, et alors on n'insère pas l'i euphonique (\$ 805); exemples: diaug-s-mas njoien (diaugió-s nje me réjouisn), nèrk-s-mas n'action de pleurenn, rèk-s-mas ncrin. On en peut conclure que ksm ou gsm est un groupe que le lithuanien affectionne plus que gm, km. Comparez les insertions de consonnes euphoniques dont il a été traité aux \$\$ 95 et 96.

« je prie »), служба slujba « service » (служу sluju « je sers »), стражба strajba « l'action de garder » (стерегу steregu « je garde »), алчба aléba « faim » (алчу aléu « j'ai faim »).

Le même changement de m en b a peut-être lieu également en gothique<sup>1</sup>. Je veux parler des formations en u-bni<sup>2</sup>, u-fni (mais u-bni est évidemment plus ancien que u-fni) : si l'on admet, par exemple, que vit-u-bni « connaissance » est pour vit-umni, on en peut rapprocher les formations latines comme al-umnus (\$ 794). En gothique comme en latin, je vois dans l'u la caractéristique de la classe; cet u est donc pour un ancien a, ou bien, dans la deuxième conjugaison faible de Grimm, pour un o: ainsi vund-u-fni (féminin) «blessure » est pour vund-o-fni, venant de vund-ô «je blesse». Remarquons qu'à côté de fraist-ubni (féminin) «tentation», nous avons aussi fraist-ô-bni<sup>3</sup>, qui vient évidemment d'un verbe faible fraistô, dont il ne reste pas d'exemple en gothique. Dans fast-u-bni « jeûne », qui vient d'un verbe de la troisième conjugaison faible, l'u remplace l'a renfermé dans la diphthongue ai. Il faut observer à ce sujet que l'i de cette diphthongue tombe aussi devant les désinences personnelles commençant par une nasale : on a, par exemple, fasta-m « nous jeûnons », fast-a-nd « ils jeûnent », pour fast-ai-m, fast-ai-nd, de même que nous avons fast-u-bni, pour fast-u-mni, venant lui-même de fast-ai-mni.

\$ 808. Les suffixes mulo en latin, mhuil en irlandais.

Pour n'omettre aucun des suffixes qui peuvent être apparentés à mâna, nous mentionnerons encore le suffixe latin mulo.

- 1 Nous avons vu le changement inverse de b en m au datif pluriel (\$ 215, 2).
- <sup>2</sup> Le thème est *u-bnja* pour le neutre, *u-bnj6* pour le féminin. Voyez Grimm, Grammaire allemande, tome II, page 184.
- <sup>3</sup> Génitif pluriel fraist-6-bnj6, Luc, 1v, 13. Comparez le vieux norrois freista a tentaren (Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, III, col. 830). Le verbe fort fraisa aurait fait frais-u-bni.

dont le l tiendrait la place d'un n, comme dans alius = sanscrit anyá-s «l'autre » (§ 20). Fa-mulus serait donc proprement « celui qui fait » (pour fac-mulus) ou « celui qui sert », s'il vient, comme le suppose Ag. Benary, de la racine sanscrite bag « honorer, servir » l; sti-mulus (pour stig-mulus) serait « celui qui pique » l.

On peut rapprocher du suffixe latin mulo le suffixe irlandais mhuil, par exemple dans fas-a-mhuil « crescens » (fasaim « je croîs » = sanscrit vákś-a-māṇa-s). L'a de fas-a-mhuil doit, dans cette hypothèse, être regardé comme la voyelle caractéristique<sup>3</sup>. Mais si cet a appartient au suffixe et qu'il faille diviser de cette façon: fas-amhuil, la dernière partie du mot signifiera « semblable » et devra très-probablement être regardée comme un débris de l'adjectif samhuil<sup>4</sup>. Il est presque impossible de voir dans certains mots comme fear-amhuil « semblable à un homme » autre chose qu'un composé renfermant un substantif combiné avec amhuil.

Il se pourrait aussi que le suffixe latin mulo fût parent avec le sanscrit mara, d'où viennent admará « vorace », gasmará (même sens), sṛmara 5 « un faon » 6. Comme v et m permutent fréquemment entre eux, ce suffixe mara est peut-être identique, quant à son origine, avec le suffixe plus usité vara, que nous trouvons, par exemple, dans núsvara « périssable », bâsvará « brillant », siâvará « debout, immobile » 7.

- 1 Comparez le gothique and-bah-ts «serviteur».
- \* Mentionnons encore tu-mulus, de la racine  $\mathfrak{F}$  tu «croître», d'où vient aussi tumeo; cu-mulus, de  $\mathfrak{F}$  su (svi), pour ku «croître» (comparez Schweizer, dans le Journal de Kuhn, I, page 560); tre-mulus, qui ne viendrait pas de tremo, mais, ainsi que ce dernier mot, de la racine tres = sanscrit  $\mathfrak{F}\mathfrak{F}$  tras «trembler», grec rots. Le causatif trasdydmi a donné au latin terreo, pour terseo, qui est lui-même pour treseo.
  - <sup>3</sup> Comme, par exemple, dans fas-a-m « nous croissons » == sanscrit ráké-à-mas.
  - \* Comparez le sanscrit samá «semblable», en grec δμό-s, en latin similis.
  - Des racines ad «manger», gas (même sens), sar, sy «aller».
  - C'est le sens donné par Wilson « d'après certaines autorités ».
  - <sup>7</sup> Des racines nas « périr », b'ds « briller », s'd « ètre debout ».

ļ\_

\$ 809. Les participes latins en ndo (docendus, populabundus).

Nous arrivons à un participe qui appartient en propre à la langue latine, savoir le participe futur passif en ndo. Déjà dans mon premier ouvrage1, j'ai reconnu qu'il était, quant à la forme, une modification du participe présent actif. Je crois devoir me tenir à cette explication, quoiqu'on puisse objecter que rien alors ne justifie le sens passif et futur. Mais il est rare que les mots expriment réellement par leur forme la relation que l'usage les destine à marquer. Il arrive fréquemment, en outre, que la signification primitive des formes grammaticales change : ainsi le persan emploie souvent dans le sens passif, contrairement à leur destination première, les noms d'agent en târ, dâr, correspondant aux noms terminés par târ en sanscrit, τηρ en grec, tor, tôr-is en latin. Nous avons, par exemple, à côté des mots à sens actif comme firif-târ « deceptor », dâ-dâr « dator » 2, les noms à sens passif girif-târ «captus, captivus, præda», restår «liberatus», kuś-tår «occisus», guf-tår «sermo»<sup>3</sup>. Inversement, les participes persans en teh ou en deh, qui se rattachent aux participes passifs sanscrits en ta, ont généralement pris le sens actif; le sens passif ne s'est guère conservé qu'en combinaison avec le verbe auxiliaire *suden* « devenir ». On a, par exemple, berdeh « qui tulit » = sanscrit brtd-s (pour barta-s) « latus »; mais berdeh misuvem signifie «feror», littéralement «latus fio». Le latin serendus se rapproche beaucoup du participe présent berendeh «portant»; il a, comme la forme persane, amolli la ténue primitive (de ferent) en moyenne, et il a élargi le thème par l'addition d'une voyelle 4.

- 1 Système de conjugaison de la langue sanscrite, page 115.
- <sup>3</sup> Le persan donne à ce suffixe un d ou un t, selon la lettre qui précède. Voyez  $5 g_1, g_2$ .
  - <sup>3</sup> Vullers, Institutiones lingue persice, p. 166 et suiv.
  - La même chose a eu lieu en pali et en pracrit (voyez ci-dessus, tome II,

Il y a encore un autre fait qui consirme l'hypothèse que le participe futur passif dérive du participe présent actif. C'est que la forme en ndo conserve les signes caractéristiques des classes; or, on sait que ces signes ne se trouvent qu'au présent et à l'imparfait, et aux formes dérivées du présent. Ainsi le n de sterno, le t de pecto, plecto, le redoublement de gigno (gen-ui, gen-i-tum) restent dans sternendus, pectendus, plectendus, gignendus.

De plus, les gérondifs, qui sont identiques, quant à la forme, avec le participe futur passif, prouvent que ce dernier a dû avoir originairement le sens actif et présent : le génitif docendi, l'ablatif docendo supposent un nominatif docendus, dont la signification première devait être «enseignant». Les substantifs abstraits, surtout ceux qui, comme les gérondifs latins, expriment purement et simplement l'accomplissement d'une action, se forment tout naturellement des participes présents actifs; ainsi abundantia vient de abundant, providentia de provident; on ne s'expliquerait pas qu'ils vinssent de participes passifs.

Il y a en latin des noms abstraits qui dérivent des participes en tûro, ou plutôt ces participes élèvent leur féminin à l'état de nom abstrait. Mais alors ils renoncent à leur qualité de futurs et prennent la valeur de participes présents ou de noms d'agent. Ainsi ruptura « déchirement » doit s'entendre comme la personnification de l'action de déchirer, proprement la personne qui déchire; il en est de même pour junctura « réunion », mistura

page 1 09, note 5). Le sanscrit a également quelques mots qui, par leur origine, sont évidemment des participes présents, mais qui après nt ont encore ajouté un a. L'accent tonique tombe alors sur le suffixe: b'ásantá-s «soleil», littéralement «brillant», à côté de b'ásant; rôḥantá-s, nom d'un arbre, littéralement «grandissant», à côté de rôḥant; nandayantá-s «réjouissant», à côté de nandáyant (de nand «se réjouir», au causatif). De même, en latin, nous avons unguentum, à moins que ce ne soit une forme élargie pour unguen (\$ 803), et peut-être argentum «argent», littéralement «brillant» (sanscrit ragatá-m, qui vient, comme il semble, de rág «briller», avec abréviation de la voyelle).

" mélange ", genitura « enfantement ". Observons, à ce sujet, qu'en gothique certains adjectifs donnent naissance à des formes féminines qui sont employées comme noms abstraits; tels sont mikilei (thème mikilein) « grandeur ", venant du thème adjectif mikila"; managei « foule ", venant de manag(a)-s « nombreux "; siukei « maladie ", venant de siuk(a)-s « malade ". En grec également, il y a quelques adjectifs dont la forme féminine joue le rôle d'un nom abstrait; mais l'accent tonique change alors de place 3. On a, par exemple, Θέρμη « chalcur ", κάκη « méchanceté ", par opposition à Θερμή « chaude ", κακή « méchante ". C'est ainsi qu'en sanscrit nous avons yásas « gloire " à côté de yasás « glorieux ", gániman « naissance ", máriman « mort " à côté de mots tels que sarimán « vent ".

Nous retournons aux participes latins en ndo pour saire observer que secundus « le suivant » est resté sidèle au sens originaire du sussixe. Il n'est donc pas nécessaire de recourir à l'hypothèse d'une contraction pour sequebundus. Quant aux mots en bundus, ils appartiennent à la même formation, s'il est vrai, comme je le crois, qu'ils renferment notre sussixe ndo combiné avec le même verbe substantif que nous avons reconnu dans les imparsaits et suturs en bam, bo (\$\$ 526,663). Vossius suppose que les sormes en bundu-s dérivent de l'imparsait; il sait venir, par exemple, errabundus de errabam, vagabundus de vagabar, gemebundus de gemebam. Mais gemebundus ne signisie pas « qui gemebat »; il signisie « gemens ». Je regarde donc gemebam et gemebundus comme deux formes sœurs, et je vois dans bundu-s le participe présent de la racine su sussixe

<sup>1</sup> Le rapport entre mikila et mikila est le mème qu'entre le sanscrit sundara « leau » (thème masculin-neutre) et le féminin sundari. Voyez \$ 120, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Grimm, Grammaire allemande, I, page 608.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur des faits analogues en sanscrit, voyez Système comparatif d'accentuation, § 15.

<sup>\*</sup> Sur le b qui tient la place d'un f, voyez \$\$ 16 et 526.

nt en ndo, comme cela est arrivé au participe futur passif. En persan, le participe présent de la racine bû « être » serait probablement buvendeh (pour bu-endeh). En sanscrit, bû fait báoant² « étant », avec lequel le latin bundo est à peu près dans le même rapport, si l'on fait abstraction du complément o, que bam (dans ama-bam) avec á-bavam. L'u de bundo n'est pas la voyelle radicale de fu; j'y vois une altération d'un ancien a, comme dans veh-u-nt = sanscrit váḥ-a-nti. A l'appui de cette opinion que les formes en bundu-s sont d'origine participiale, on peut encore citer ce fait qu'elles gouvernent quelquefois l'accusatif. Ainsi Tite-Live écrit : vitabundus castra, mirabundus vanam speciem.

Si cependant ces formes doivent être rapportées à un autre temps qu'au présent, on y pourrait voir d'anciens participes du futur, qui seraient devenus peu à peu d'un usage plus rare et auraient changé de signification, parce qu'à côté d'eux la langue latine avait les participes en tûru-s. Un fait qui pourrait être invoqué en faveur de cette explication, c'est que la plupart des formes en bundu-s appartiennent à la première conjugaison. On sait d'ailleurs que dans l'ancienne latinité la troisième et la quatrième conjugaison avaient également des futurs en bo; il est donc probable que cette forme en bo a primitivement été usitée pour tous les verbes, puisque, comme on l'a vu, legam et audiam ne sont pas autre chose que des subjonctifs présents, destinés à remplacer les futurs perdus (\$ 692). Lascivibundus et sitibundus devraient alors être regardés comme les analogues des futurs archaïques scibo, dormibo, avec cette différence que l'i qui précède bundus est bref; mais, à l'exception de l'à de la première conjugaison, la voyelle placée devant ce suffixe est toujours brève : c'est ainsi qu'on a gemebundus, fremebundus en regard de diceho, et pudibundus en regard de pudebit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez buvem « que je sois ».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thème des cas forts.

\$ 810. Le suffixe târ (en grec τηρ, τορ). — Accentuation des noms en târ.

Nous passons aux participes qui, dans leur forme, ne distinguent ni le temps, ni la voix, et qui doivent seulement à l'usage leur détermination à cet égard. Ce sont, en sanscrit : le participe futur en târ, tr; le participe parfait passif en ta ou en na; le participe futur passif en ya, tavya ou antya.

Il a déjà été question du premier, qui sert aussi comme nom d'agent 1. Mais il nous reste encore plusieurs remarques à ajouter. Avant tout, il faut mentionner l'accord qui existe, en ce qui concerne l'accentuation, entre le sanscrit târ et le grec TAP: dans l'une et l'autre langue ces formations accentuent généralement le suffixe. On a, par exemple, dâtâr, nominatif dâtâ' (\$ 144) a dator n et a daturus n, comme en grec nous avons δοτήρ; ganitár, nominatif ganitá « genitor » et « geniturus », comme en grec γενετήρ. Au contraire, le suffixe τορ<sup>2</sup>, quoique identique à τηρ par son origine et par sa signification, a perdu l'accent en même temps qu'il a abrégé la voyelle. Je suppose que c'est le poids du suffixe târ qui lui a fait attribuer en sanscrit l'accent tonique : on a vu que c'est pour la même raison que dans la seconde conjugaison principale les désinences pesantes reçoivent le ton<sup>3</sup>. Les formations grecques en  $\tau n-s$ , qui se rattachent également au sanscrit târ (\$ 145), ont en partie conservé l'ancienne accentuation: en effet, quand le mot est de plus de deux syllabes et que l'avant-dernière syllabe est longue, soit par la nature de sa voyelle, soit par position 4, le ton reste généralement sur le suf-

<sup>1</sup> Voyez \$\$ 646 et 647.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'allongement de la voyelle au nominatif τωρ doit être considéré comme une compensation pour la perte du signe casuel.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Système comparatif d'accentuation, \$ 66. [Voyez aussi plus haut, \$ 480 et suiv. — Tr.]

La règle est absolue, quand la consonne précédant  $\tau \eta s$  est  $\sigma$ ; elle souffre des exceptions quand la consonne est  $\kappa$ ,  $\rho$ ,  $\nu$  ou  $\lambda$ .

fixe. Il semble que la syllabe longue ait servi de barrière à l'accent et l'ait empêché de se déplacer. Nous avons, par exemple, μαχητής, ωοιητής, ζηλωτής, δικασίής, ἀκοντισίής, βασίακτής, Φορμικτής, λυμαντής, εὐθυντής, ωοικιλτής, καθαρτής. Au contraire l'accent s'est déplacé dans δότης (comparez δοτήρ = dâtâ) et dans γαμέτης, γενέτης, ωανδακέτης.

L's des formes comme γεν-έ-της, γεν-ε-τήρ, τσανδακ-έ-της, est très-vraisemblablement l'altération d'un ι, car il répond à un i qui, en latin, et encore plus fréquemment en sanscrit, vient se placer entre la racine et le suffixe. On peut comparer γεν-ε-τήρ et γεν-έ-της au sanscrit g'an-i-tôr et au latin gen-i-tor.

#### \$ 811. Le suffixe târ affaibli en tr.

Aux cas faibles, le suffixe sanscrit târ supprime sa voyelle. L'accent tombe alors sur la désinence casuelle, si celle-ci commence par une voyelle; si elle commence par une consonne, r devient r et le ton reste sur le suffixe. On a, par exemple, dâtr-e «au donateur», comme en grec waτρ-όs, waτρ-ί (pour waτέρ-os, waτέρ-ι); mais dâtṛ-byas «aux donateurs». L'analogie des cas faibles est suivie aussi par le féminin des noms d'agent, en ce sens que devant la marque du féminin t, qui reçoit ordinairement l'accent, la voyelle du suffixe principal est supprimée; exemple : dâtri «la donatrice».

En grec et en latin, la voyelle du suffixe masculin (τηρ, τορ, tôr) est conservée à tous les cas. Mais ces deux idiomes se rapprochent pourtant du sanscrit en ce que la voyelle du suffixe est supprimée dans les formes féminines τριδ, τρια, tri-c¹. Le grec τριδ s'accorde aussi avec le sanscrit tri' en ce qu'il a conservé l'accent; on a, par exemple, λησίριδ, ἀλετρίδ, αὐλητρίδ, σημαντρίδ, λαλητρίδ, δρχησίριδ, σίεγασίριδ, comme en sanscrit dâtri.

<sup>1</sup> Voyez \$ 119.

Au contraire, la forme τρια a perdu l'accent, peut-être à cause de l'accroissement du nombre des syllabes. Le thème γάσλρι mérite une mention particulière: quoique étant du masculin, ce n'est pas autre chose au fond que le féminin de γασλέρ (nominatif γασλήρ). Je fais venir ce mot de la racine sanscrite gas « manger »; le nom d'agent dérivé de cette racine serait, en sanscrit, gastâr, féminin gastri: γασλήρ est donc proprement « le mangeur » et γάσλρι-s « la mangeuse ». Ce dernier mot a déplacé l'accent, mais il n'a pas pris le complément inorganique δ.

Les thèmes féminins en  $\tau i\delta$  sont, à ce que je crois, quand ils figurent comme noms d'agent, des formes mutilées pour  $\tau \rho i\delta$ . Le  $\rho$  s'est perdu comme dans leurs masculins en  $\tau n(\rho)$ -s. L'accent s'est déplacé, même dans les thèmes dont le masculin a conservé l'ancienne accentuation. On a, par exemple, non-seulement  $ix \acute{e}\tau i$ -s en regard de  $ix \acute{e}\tau n$ -s, mais  $s \acute{v} \rho \acute{e}\tau i$ -s en regard de  $s \acute{v} \rho \acute{e}\tau i$ -s.

\$ 812. Le suffixe tar (grec τερ, latin ter). — Les noms de parenté comme pitár «père», mátár «mère».

Les noms en at tar, tr exprimant la parenté ont également été d'abord des noms d'agent<sup>2</sup>. Pitár, par affaiblissement pour patár, qui est lui-même pour pâtár, signifie proprement « celui qui nourrit » ou « qui gouverne », de la racine pâ. Mâtár « mère » est, à ce que je crois, « celle qui enfante »; je fais venir ce mot, non de la racine mân « honorer », comme font les grammairiens indiens, mais de la racine mâ « mesurer », qui, combinée avec la préposition nis « hors de » (nir-mâ) signifie « créer, produire », et qui a sans doute eu aussi cette acception sans la préposition 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par l'abréviation de la voyelle du suffixe, comme par sa déclinaison, γασθέρ suit l'analogie des mots exprimant la parenté (\$ 813).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Vocalisme, page 182.

<sup>3</sup> Cette hypothèse, que j'avais déjà exprimée ailleurs (Vocalisme, page 182), a

Duhitúr « fille » signifie proprement « nourrisson », de duh « traire ». Naptar « petit-fils » contient dans sa dernière partie le mot pitár « maître, père » 1, et signifie, par opposition au chef de la famille, « celui qui n'est pas le chef, qui est dépendant » 2. Conséquemment náptár aurait pu désigner n'importe quel membre de la famille, à l'exception du père : nous voyons, en effet, que dans le dialecte védique le mot nápât, lequel a conservé la longue primitive de la racine pâ, signifie « fils » 3, quoiqu'il soit identique par la forme avec le latin nepôt. Le mot brâtar «frère» vient probablement de la racine bar, br «porter, soutenir »; il y a cu métathèse et allongement de la voyelle radicale, à peu près comme  $\beta\alpha\lambda$  a fait  $\beta\lambda\eta$  dans  $\beta\lambda\eta'-\sigma\omega$ ,  $\beta\xi$ έλη-κα, βλη-μα, comme σετ 4 (= sanscrit pat « tomber, voler ») a fait கில et கிற dans கில்சுரு, கில்முக, கிற்சுரு, ou comme en sanscrit man «penser» a fait mnå «mentionner», que les grammairiens indiens considèrent comme une racine à part. Si notre étymologie est fondée, le frère est désigné comme le soutien de la mère, des sœurs et des plus jeunes frères, après la mort du père 5. De même, l'époux, envisagé dans ses rapports avec l'é-

été depuis justifiée par le dialecte védique. Au premier livre du Rig-véda (édition Rosen), hymne LXI, vers 7, je trouve le génitif mâtúr employé comme masculin, dans le sens de «creatoris». L'ancien perse nous offre le nom d'agent framâtâr (préposition fra), dont l'accusatif framâtâram revient plusieurs fois dans les inscriptions, et est traduit par Lassen «imperatorem». Je ne doute pas qu'à côté du génitif védique mâtúr il n'y ait eu un accusatif mâtâram (et non mâtâram), et que conséquemment le thème n'ait été mâtâr, et non mâtâr, attendu que l'abréviation de l'â a eu lieu seulement pour les noms de parenté.

- ' L'accent a passé sur la première syllabe.
- <sup>2</sup> J'avais traduit autrefois (Grammaire comparée, 1'e édition, page 400) núptâr comme un composé possessif : «celui qui n'a point pour père [mais pour grand-père]».
  - <sup>3</sup> Voyez les passages cités par Rosen, Rig-véda, I, xxII, 6.
  - \* Πίπ/ω pour πιπετω.
- Dans un passage de l'épisode de Sâvitri (1, 32), il est dit : «Quand l'époux [de la mère] est mort, le fils est blâmable qui n'est pas le défenseur de la mère».

pouse, est appelé bartar (nominatif barta) « le soutien », et celle-ci porte le nom de bârya « celle qui doit être soutenue, nourrie ». Comme la formation de bartar n'a pas cessé d'être intelligible pour la langue sanscrite, ce mot suit la déclinaison ordinaire, dont brâtar s'est écarté. Le terme qui désigne « la sœur », en sanscrit sodsâr, a conservé dans cet idiome l'à long des cas forts; mais il a perdu, comme le latin soròr- (pour sostòr), le t, lequel s'est conservé dans les idiomes germaniques et slaves (gothique soistar, anglais sister, ancien slave sestra). Sod-s(t) dr signifie littéralement « propria femina » 1: dans sa dernière partie, il est parent avec strî « femme », que Pott fait dériver avec raison de la racine su, sû « enfanter » 2. Strt signifie donc originairement « celle qui enfante » 3, et, sauf la perte de la voyelle radicale, c'est un nom d'agent formé régulièrement.

Remarque. — Le thème napût « petit-fils », et sa forme affaiblie napû (en sanscrit napû, en latin nepûs). — A côté du thème masculin napût — latin nepût, nous trouvons le féminin napût « fille » — latin nepû, vieux hautallemand nifû ». Cette forme féminine napût donne lieu de supposer que le masculin napût supprime son û aux cas très-faibles (\$ 130), que, par exemple, le génitif est napût-as (pour napût-as). En effet, les thèmes féminins en û suivent généralement l'analogie des cas très-faibles : on a răgne « la reine » à côté de răgne « au roi », răgne as « du roi », etc. Devant les désinences commençant par une consonne, où napût était impossible, je suppose qu'il faut napût, par exemple, napad-byas « aux fils, par les fils » ».

Bensey explique l'à de napât comme un allongement qui n'aurait appartenu à l'origine qu'aux cas sorts, et qui en latin (nepôt) aurait pénétré à tous les cas, de même aussi que l'ô des sormes comme datôr-is serait un

- <sup>1</sup> Sur le pronom sva, voyes \$ 341 et suiv.
- \* Recherches étymologiques, 1" édition, I, page 126.
- 3 Comme en latin fe-mina (\$ 478).
- Nominatif-accusatif nift.
- <sup>5</sup> Je ne saurais dire si ces formes existent réellement. [Le Dictionnaire de Pétersbourg n'en donne pas d'exemple. Les cas faibles se forment du thème saptar. — Tr.]
  - \* Glossaire du Sâma-véda, page 106.

allongement de même espèce. Je ne saurais souscrire à cette opinion : il est plus naturel de supposer que le thème des cas forts était le thème primitif : c'est pour cela qu'en latin et en grec la forme forte se trouve ordinairement à tous les cas, comme nous le voyons ici pour le suffixe  $t \hat{o} r$ ,  $\tau n \rho = \text{sanscrit } t d r^1$ , et comme cela a lieu également pour les participes présents en n t.

# \$ 813. Age de la double forme târ et tar.

L'abréviation de l'à en a, qu'ont subie aux cas sorts (excepté au nominatif singulier) la plupart des termes de parenté en sanscrit et en zend, paraît remonter au temps où tous les idiomes indo-européens ne sormaient encore qu'une seule langue. Nous voyons, en effet, que pitar-am, pitar-âu (védique pitar-â), pitar-as sont avec dâtăr-am, dâtăr-au (védique dâtăr-â), dâtăr-as dans le même rapport qu'en grec watépa, watéps, watéps avec δοτῆρα, δοτῆρε, δοτῆρεs. Un pareil accord ne peut guère être l'effet du hasard, d'autant plus que le latin sait également une différence entre la déclinaison des mots comme pater, patris, et celle des mots comme dator, datôr-is.

# \$ 814. Formations en târ, tr, gouvernant l'accusatif.

Dans le dialecte védique, les formations en târ, tr peuvent régir l'accusatif, et prendre le sens d'un participe présent ou futur; alors elles ramènent toujours leur accent sur la syllabe radicale. On a, par exemple, dâtâr « donnant » à côté de dâtâr « donateur », pâtâr « buvant » à côté de pâtâr « buveur » (en latin pôtôr-), hântâr « frappant, tuant » à côté de hantâr « meurtrier », dstâr « jetant » à côté de astâr « archer ».

Ces participes servent principalement à remplacer le présent de l'indicatif; comme dans les futurs à participe du sanscrit classique, le verbe substantif est réellement exprimé, ou bien il

<sup>1</sup> Thème des cas forts, excepté au vocatif, où târ s'abrége en tar.

doit être sous-entendu. Il est sous-entendu, quand le participe se rapporte à un mot de la troisième personne; avec un sujet de la première ou de la deuxième personne, le verbe substantif est exprimé. Toutes les formes de cette sorte qui se trouvent dans les hymnes du Sâma-véda sont au nominatif singulier masculin¹; les recherches ultérieures feront connaître si l'on rencontre aussi le féminin dans les constructions de cette espèce, ou si le nominatif masculin sert pour les deux autres genres, comme au futur participial du sanscrit classique. Nous faisons suivre quelques exemples tirés de l'édition du Sâma-véda de Benfey: hántà yô vṛtran sánitô 'tá' vấgan dâtâ magẩni « occisor qui nubem largitorque cibum, dator divitias [est] » 3; tvástâ a nô dâivyan vácah « fabricator [est] nobis divinam loquelam » 5; ástâ 'si sátravê vadám « jaculator es hosti mortem » 6.

Le recul de l'accent sur la syllabe radicale a pour objet, à ce que je crois, de mieux faire ressortir l'action, qui se manifeste dans toute sa force quand la forme en târ est employée comme participe gouvernant l'accusatif. Nous avons vu, en effet, qu'en sanscrit l'accent tonique a sa plus grande énergie quand il se trouve sur la syllabe initiale 7.

- Le zend, on trouve également la forme en târ employée dans le sens du participe présent et gouvernant l'accusatif. C'est ce que prouve un passage du commencement du vingt et unième chapitre du Vendidad, où est datien «divitias» est régi par dâtré «datoris» (le génitif avec le sens du datif, comme il arrive fréquemment en sanscrit): nêmas-è-té dâtré baktêm «adoratio tibi datori divitias».
  - 2 Pour sánitá utá.
- <sup>3</sup> Pour : "qui ferit nubem, et largitur cibum, dat divitias". Sâma-véda, I, 17, 1, 5, 4.
  - 4 Même comme nom d'agent, tvástar est paroxyton.
- <sup>5</sup> Sâma-véda, I, 1v, 1, 1, 7.
- <sup>6</sup> Ibidem, II, 1, 1, 13, 3.
- Yoyez plus haut, tome I, page 420, et Système comparatif d'accentuation, \$ 9-15.

#### \$ 815 . Origine du suffixe târ.

Il reste à examiner quelle peut être l'origine du suffixe târ. Je crois qu'il dérive de la racine verbale tar (त tf) 1. Cette racine signifie proprement «franchir, traverser»; mais elle a aussi le sens de «accomplir, remplir», par exemple avec pratignâm «une promesse». Il faut considérer aussi que plusieurs verbes exprimant le mouvement marquent en même temps l'idée d'agir, de faire: ainsi car signifie: 1° « aller », 2° « parcourir », 3° « faire, exécuter, accomplir ». Dâtâr « dator, dans, daturus » peut donc être envisagé comme celui qui accomplit, qui exécute l'action de donner, ou bien, si l'on veut se tenir à la signification primitive de la racine, comme celui qui parcourt l'action de donner, de même que pâraga, littéralement «ad alteram ripam iens», est employé dans le sens de « perlegens ». Les racines verbales combinées avec le suffixe târ doivent donc être considérées comme des substantifs abstraits, analogues à bi « crainte » (racine bi a craindre »), hri a honte » (racine hri avoir honte »), yud a combat " (racine yud "combattre").

C'est peut-être le lieu de rappeler qu'en latin plusieurs suffixes formatifs commençant par un c se laissent ramener à la racine sanscrite kur, kr «faire» (à laquelle se rattache le verbe creo). Nous avons notamment les suffixes cri (pour ceri)<sup>2</sup> et cro, par exemple dans volucer «volant», littéralement «accomplissant l'action du vol», ludicer, ludicru-s «jeu, plaisir», littéralement «faisant joie», involu-cre «ce qui sert à envelopper», lavacru-m «ce qui fait se baigner, bain», ambula-cru-m «ce qui permet de se promener, lieu de promenade», sepul-cru-m «ce qui fait ensevelir, tombeau», lu-cru-m «ce qui fait payer, gain», ful-cru-m (pour fulc-cru-m) «ce qui fait appuyer, appui». Comme

<sup>1</sup> Comparez Bensey, Lexique des racines grecques, II, page 257.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nominatif masculin cer, féminin cri-s.

r et l permutent très-fréquemment ensemble, je suis fort tenté de rattacher à la même racine le suffixe culò, qui se trouverait alors apparenté au sanscrit kara «faisant» : ridi-culu-s serait donc proprement «celui qui fait rire», pia-culu-m «ce qui fait se réconcilier», specta-culu-m «ce qui fait voir, donne à voir», vehi-culu-m «ce qui fait transporter», pô-culu-m «ce qui fait boire», mira-culu-m «ce qui fait admirer», ba-culu-s «ce qui fait marcher» (βίδημι, ἔδη-ν).

\$ 815 °. Le suffixe neutre tra (en grec τρο, θρο, en latin trò). — Le suffixe féminin trâ (en grec τρα, θρα).

En supprimant sa voyelle et en se faisant suivre d'un a, le suffixe târ donne naissance en sanscrit au suffixe neutre tra, qui lui-même a produit le féminin trâ². La forme neutre est la plus usitée; trâ est d'un emploi rare. L'un et l'autre forment des noms d'instruments, c'est-à-dire, si l'on peut parler ainsi, d'agents inanimés. La voyelle radicale est frappée du gouna; l'accent tombe ordinairement sur la première syllabe du mot, de même que dans les formations grecques en τρο, θρο, τρα, θρα³. Comme exemples nous citerons : nê-tra-m «œil», considéré comme l'instrument qui conduit (racine nî « conduire »); śrô-tra-m « oreille » (racine śru « entendre »); gâ-tra-m « membre » (racine

¹ A la fin des composés, par exemple dans bds-kara-s «faisant lumière, soleil», bayañ-kara-s «faisant peur, terrible».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On a vu que la suppression de la voyelle médiale a lieu également aux cas faibles du suffixe tér et devant le caractère féminin f (\$ 811).

<sup>3</sup> On peut se demander si le  $\theta$  de  $\theta\rho\rho$ ,  $\theta\rho\alpha$  est dû à l'influence du  $\rho$ , suivant une loi phonique dont nous trouvons l'analogue en zend (\$ 47), ou si, sans influence du  $\rho$ , il y a eu changement de la ténue en aspirée, par une substitution de consonnes analogue à celle des langues germaniques (\$ 87, 1). La dernière hypothèse me paraît la plus vraisemblable : en effet, le groupe  $\tau\rho$  est très-fréquent en grec, tandis qu'on trouve un  $\theta$  tenant la place d'un ancien t même devant une voyelle. On a, par exemple, le suffixe  $\theta\varepsilon\rho$  = sanscrit tas, latin tus (\$ 421); rappelons aussi les désinences personnelles du moyen et du passif commençant par  $\sigma\theta$  (\$ 474).

gå « aller »); vás-tra-m « vêtement » (racine vas « vêtir »); sás-tra-m « flèche » (racine sas « tuer »); yők-tra-m « lien » (racine yug « joindre »); dáns-ṭrâ (féminin) « dent » (racine dans « mordre »); yá-trâ (féminin) « vivres » (racine yâ « aller »). Nous avons de même en grec: νίπλρο-ν, ωλππτρο-ν, μάπτρο-ν, λέπτρο-ν, βάπτρο-ν, δέντρο-ν, δίντρο-ν, δίντρο-ν, δίντρο-ν, δήρατρο-ν, ἄρθρο-ν, βάθρο-ν, λείδηθρο-ν, μάπτρα, ωί-σ-τρα, καλύπλρα, βάθρα, κρεμάθρα.

Il est rare en sanscrit, et plus rare encore en grec, que dans cette classe de mots l'accent tombe sur le suffixe. Nous citerons comme exemples de cette accentuation : vaktrá-m « la bouche » (racine vać, pour vak, « parler »); paktrá-m « feu sacré » (racine pać, pour pak, « cuire »); dartrá-m « maison » (racine dar, dr « tenir, contenir »); vêtrá-m « roseau » (racine vi « se mouvoir »). En grec, nous avons λουτρό-ν et δαιτρό-ν; par sa signification passive, ce dernier fait le pendant du sanscrit dâtrá-m « don » ². Mais la racine n'est pas la même, car δαιτρό-ν (δαίω) se rattache au sanscrit dô, dâ ³ « couper », et non à dâ « donner ».

De même que le suffixe târ, le suffixe tra se fait quelquesois précéder de la voyelle de liaison i: l'accent tombe alors soit sur la voyelle de liaison, comme dans kan-i-tra-m «bêche» (racine kan «creuser»), soit sur la syllabe radicale, comme dans vid-i-tra-m «instrument de musique», littéralement «ce qui fait par-ler, résonner» (racine vad «parler» au causatis), gár-i-tra-m «riz», littéralement «ce qui fait manger, ce qui nourrit» (racine gar, gr. «deglutire» au causatis). Comme nous avons identisée plus haut (\$ 810) l'e de yev-e-thp avec la voyelle de liaison i

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Le bâton", comme instrument servant à la marche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benfey, dans son Glossaire du Sâma-véda (pege 88), cite le passage suivant du Rig-véda : ási b'ágô ási dátrásya dátā « es dominus, es doni dator».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur les racines en 6, qui supposent d'anciennes racines en d, voyez \$ 109°, 2. De dd «couper» vient dâtra-m «faucille».

de gan-i-tar et de gen-i-tor-, on peut aussi admettre la même explication pour l'e de Φέρ-ε-τρο-ν; on considérera alors cet ε comme une altération de l'i, et on rapprochera Φέρ-ε-τρο-ν des formations sanscrites telles que kan-i-tra-m et vâd-i-tra-m. Mais il se pourrait aussi que l'e de Φέρ-ε-τρο-ν fût identique avec la voyelle caractéristique ε de Φέρ-ε-τε, Φέρ-ε-τον, etc. et qu'il répondît par conséquent à un a; Φέρ-ε-τρο-ν serait alors l'analogue des formations sanscrites comme pát-a-tra-m « aile » (pat « voler »), vád-a-tra-m « arme » (vad « tuer »), kṛnt-a-tra-m « charrue n (kart, krt, dans les temps spéciaux krnt «fendre n¹). Il est vrai que les grammairiens indiens admettent un suffixe atra; mais l'a de ce suffixe me paraît être identique avec la voyelle insérée dans les verbes de la première et de la sixième classe; j'explique pát-a-tra-m «aile» comme pát-a-ti «il vole», et kṛnta-tra-m «charrue» comme krint-a-ti «il fend»<sup>2</sup>. C'est ainsi qu'en grec l'n des formes comme φίλη-τρο-ν et κόρη-θρο-ν appartient évidemment au thème verbal et est identique avec celui de Piliσω, χορή-σω. Il en est de même aussi pour l'à et l'è des mots latins comme arâ-tru-m, fulgê-tru-m, fulgê-tra, verê-tru-m. Rappelons ici que l'à de la première et l'é de la deuxième conjugaison latine ont la même origine que l'n des formes grecques précitées 3. Mais comme l'é de la deuxième conjugaison est moins persistant que l'à de la première et que l'î de la quatrième 4, on ne sera pas surpris d'avoir mulc-tra, mulc-tru-m, mon-s-tru-m, et non mulgê-tra, mulgê-tru-m, monê-tru-m<sup>5</sup>. Les mots dérivés de

<sup>1</sup> Comparez xeipw.

Les grammairiens indiens rapportent aussi au suffixe l'i des mots précités en i-tra.

<sup>3</sup> Voyez \$ 109\*, 6.

<sup>4</sup> Voyez \$ 801.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sur le s de monstrum, voyez \$ 95. Dans lu-s-trum et flu-s-trum nous trouvons un s euphonique qui n'est pas précédé d'un n. Vi-trum «verre», considéré comme l'instrument qui sait voir, a perdu le d de la racine. On s'attendrait à avoir vis-trum (\$ 101), d'après l'analogie de ras-trum, ros-trum, claus-trum, cas-trum.

verbes de la troisième conjugaison joignent immédiatement le suffixe à la racine, conformément à l'ancien principe qui veut que la voyelle caractéristique ne sorte ni du présent ni de l'imparfait. On a, par exemple, ru-trum, spec-trum. Pour la quatrième conjugaison on s'attendrait à avoir î-trum en regard de â-trum et de ê-trum. Il est vrai que haurio a fait haus-trum; mais cela est d'accord avec les autres anomalies de ce verbe.

# \$ 816. Le suffixe neutre tra, en zend.

Le zend a changé en i le t du suffixe tra¹, excepté après les sifflantes, lesquelles ne souffrent jamais un i derrière elles. Exemples: Δωμάλω yauidâira « moyen de purification »², dôitre-m « œil ». Ce dernier mot est identique par son suffixe comme par sa racine avec le grec Θέατρον, malgré la différence de signification, le mot grec ayant été employé pour désigner le lieu permettant de voir. La racine correspondante en sanscrit est très-probablement dyâi, avec laquelle Pott a déjà comparé Θεάομαι ³. Le t de tra s'est conservé, grâce à la protection de la sifflante, dans vastrem « vêtement » (= sanscrit vástra-m), féminin vastra à, et dans vástra « prairie » 5, d'où viennent vástravat « pourvu de prairies » et vástrya « paysan ».

<sup>1</sup> Voyez \$ 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nominatif-accusatif yauşdâirēm (\$ 30).

³ Recherches étymologiques, 1° édition, I, page 231. — Il est vrai que dydi veut dire «penser» et non «voir». Mais nous avons de même સુધ bud «savoir», qui signifie «voir» en zend, et चित् vid «savoir», qui a donné au latin le verbe videre; le grec ið (દરિએ, ૦૧૭૫) réunit les deux sens. Rapprochez aussi de dydi le persan moderne et «voir» (infinitif diden), et observez la contraction que dydi éprouve dans le substantif sanscrit d'(nominatif d'i-s) «esprit, intelligence». Comparez Burnouf, Yaçna, p. 372 et suiv. — Je ne rapporte pas à la racine persane d'i le présent bluem «je vois», qui me paraît plutôt appartenir à la racine vid.

<sup>4</sup> Voyez \$ 118.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vástra est le thème. Je rattache ce mot à la racine sanscrite vaks «grandir», qui s'est contractée en zend, dans les temps dépourvus de gouna, en uks. Je crois re-

Le zend emploie également les formations en ira, tra dans le sens de substantifs abstraits 1; exemples : crédue dar-c-ire-m « possession, conservation » (racine sanscrite dar, dr « tenir »); crédue mar-c-irem « mention » (racine sanscrite smar, smr « se souvenir »); crédue jáirem « éclat » 2; cresue jáirem « goût ». Burnouf rapporte avec raison ce dernier nom à la racine sanscrite svád 3; le changement de d en s est parfaitement régulier (\$ 102), de sorte que jástrem est tout à fait l'analogue des formations latines comme claus-trum (\$ 8 15 b).

REMARQUE. — Le nom zend quira «éclat». — Je regarde le zend quira «splendeur, éclat» comme une forme mutilée pour quira (qurêtra, d'après le \$ 44). La racine est, à ce que je crois, qur «briller», d'où vient he que que parênd «éclat». En sanscrit, la racine correspondante est sur (pour svar, \$ 35). La perte de la consonne finale paratt avoir été compensée par l'allongement de la voyelle, comme dans le sanscrit gata «né», kâta «creusé», venant de gan, kan, ou comme dans le zend «cos» sasami «j'engendre», qu'on peut comparer avec le sanscrit gágammi.

Burnouf propose une autre explication pour ddira «éclat» : il le décompose en da «suus» et dira «ignis», en sorte qu'il signifierait littéralement «suum ignem habens». Le mot dira se rattacherait à dtar «feu», qui est la forme employée hors de composition; on sait qu'aux cas très-faibles dtar perd son a : on a dir-ad «igne», dir-am «ignium». Burnouf indique encore la possibilité d'une autre étymologie, d'après laquelle ddira renfermerait le préfixe \( \mathfrak{T} \) su, en zend hu «beau»; il signifierait proprement «pulchrum ignem habens». Mais l'explication la plus naturelle me paratt celle qui ne donne à ddira d'autre sens étymologique que celui qu'il a en

connaître la même racine dans le vieux haut-allemand wahs-a-mon «plante, fruit» (\$ 799). En ce qui concerne la suppression de la gutturale dans rdétra, on peut comparer le sanscrit édé-té «il voit, il dit», venant de la racine éaké, et rapprocher le zend éaéman «œil» du sanscrit édétus.

- 1 Rapprochez ce qui a été dit plus haut (\$ 809) des noms latins en têra.
- <sup>2</sup> A la fin des composés; par exemple, *pôuru-qâtra* «ayant beaucoup d'éclat». Voyez Burnouf, *Yaçna*, page 421.
  - 3 Yacna, page 220.
  - Yarna, page 419.

esset dans l'usage; je présère donc rapporter ce mot, qui veut dire «éclat», à une racine signifiant «briller».

### \$ 817. Le suffixe tra dans les langues germaniques.

Nous trouvons dans les langues germaniques quelques exemples intéressants de noms abstraits formés à l'aide du même suffixe. Le gothique nous présente le thème neutre maur-thra (nominatif-accusatif maurthr¹) « meurtre », littéralement « action de tuer »². Nous avons un neutre blôstr « sacrifice » (thème blôstra) qui, à la vérité, n'est pas employé dans Ulfilas, mais que suppose le dérivé blôstreis³; la racine de blôs-tra est blôt « sacrifier, honorer ». De même encore gils-tra « impôt », nominatif-accusatif gilstr, venant de gild-tra, gild-tr; la racine est gild, forme affaiblie de gald, qui, avec les prépositions us ou fra, prend le sens de « rémunérer ». En ce qui concerne les variations du suffixe, qui tantôt présente un t (blôs-tra), tantôt un th (maur-thra), je renvoie le lecteur au \$ 91, 2, où des faits analogues sont exposés pour d'autres suffixes commençant par un t.

En vieux haut-allemand, l'a de gels-tar, kels-tar, ghels-tar «impôt » 5 est, à ce que je crois, une insertion euphonique amenée par l'accumulation des consonnes. Dans ces mots et dans

<sup>1</sup> Voyes \$ 153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La racine de ce mot serait impossible à reconnaître avec le seul secours du gothique. Mais en sanscrit nous avons mar, mr «mourir», causatif máráyámi «je tue». L'u de la forme gothique est un affaiblissement de l'a; devant cet u est venu se placer un a suphonique (\$ 8s). Comme la plupart des langues germaniques ont perdu le dernier r du gothique maurthr, l'anglais murder, qui l'a conservé, mérite une mention spéciale.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyes J. Grimm, Grammaire allemande, II, page 123. Le rapport du masculin bléstre-e (thème bléstrja, \$ 135) avec le primitif bléstre est le même que celui du zend séétryé (thème séétrya) « paysan » avec le primitif séétre « pâturage ».

<sup>4</sup> Biée-tra a changé la dentale de la racine en s, comme le zend édé-tra « goût», pour édd-tra (\$ 102).

<sup>\*</sup> Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, IV, colonne 194.

d'autres semblables, l'a en question tombe ordinairement devant les désinences casuelles; on a, au génitif pluriel, ghels-tro. De même bluos-tar, blôs-tar « sacrifice » fait au datif blôs-tre, et hlah-tar « le rire » fait hlah-tre <sup>1</sup>. A ce dernier correspondent l'allemand moderne ge-läch-ter et l'anglais laugh-ter.

Nos idiomes d'aujourd'hui possèdent donc encore des noms ayant même formation que les neutres sanscrits en tra = zend ira, tra, grec τρο, latin trò. Tel est l'anglais slaugh-ter « meurtre », qui renferme, sous une forme plus complète, le verbe qui s'écrit habituellement slay. Il faut probablement rapporter à la même classe de mots thun-der « tonnerre » et wea-ther « temps », quoique dans les plus anciens dialectes germaniques le suffixe n'ait point la dentale initiale (vieux haut-allemand donar², ancien saxon thunar, anglo-saxon thunor). Au contraire, dans le latin ton-i-trus, ton-i-tru, le t s'est conservé; mais on s'attendrait, à cause du suffixe tra (= trò), à un mot de la deuxième déclinaison, et non de la quatrième (\$ 116). La racine sanscrite est stan « tonner », d'où vient stan-ay-i-tnú-s « tonner » 3. Quant à weather.

D'après les cas qui se sont conservés (accusatif hlahtar, datif hlahtre et hlahter), il est impossible de dire si le mot est masculin ou neutre; mais je crois, comme Graff (IV, colonne 1112), qu'il est du neutre, parce que son analogue blôstar appartient à ce genre, comme on peut le voir par l'accusatif pluriel blôstar. La comparaison des formes gothiques et zendes confirme cette hypothèse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Masculin

<sup>3</sup> Ay est la caractéristique de la 10° classe : itnu est regardé comme le suffixe. Ainsi sont formés des noms masculins et des adjectifs à signification de participe présent; exemple : hari-ayitnú-s «réjouissant», et comme substantif masculin «fils» (comparez nandana «fils» de nand «réjouir»). Mais il est clair que l'i est une simple voyelle de liaison, comme, par exemple, au futur stan-ay-i-iyáti «il tonnera». D'ailleurs, à côté de i-tnu, il y a un suffixe plus simple tnu, par exemple dans ha-tnú-s (masculin) « maladie» et «sorte d'arme» (de la racine han «tuer»). Si l'on rapproche ce qui a été dit au \$ 803 d'un t euphonique, on est amené à penser que le vrai suffixe est nu (comparez bá-nú-s «soleil», de la racine bía «briller»). De même qu'à «νευμών correspond en latin pul-mó (pour plu-mó), on pourrait supposer que le tru du latin ton-i-tru-s, ton-i-tru est pour tnu (\$ 20); dans cette hypothèse, stanayitnú-s et tom-

il se rattache à la racine và « souffler », d'où vient aussi le lithuanien wé-tra « tempête ».

Pour revenir au gothique, nous rapportons encore à la même formation les mots fo-dr « gaîne » (thème fo-dra) et huli-s-tr « enveloppe » (thème huli-s-tra). Ce dernier vient du thème verbal hul-ja; l'i est une contraction de la syllabe ja, comme au prétérit hul-i-da; le s est, à ce que je crois, une addition euphonique, comme dans le latin lu-s-trum, flu-s-trum (§ 8 1 5b), capis-trum 1. Citons aussi les dérivations nominales avi-s-tr « étable à moutons, du thème primitif avi<sup>2</sup> (= sanscrit avi « brebis », lithuanien awi), et navi-s-tr « tombe », de naus « cadavre », thème nava, avec affaiblissement de l'a en i, comme au génitif navi-s (\$ 191). Le sens primitif des deux mots est « lieu pour mettre les moutons, lieu pour mettre les morts ». Nous avons ici, comme on l'a déjà vu en grec et en latin, des dérivations nominales faites à l'aide du même suffixe que les dérivations verbales. La racine de fô-dr « gaîne » (thème fô-dra) 3 ne serait plus reconnaissable avec le seul secours du gothique : c'est la racine på « conserver », qui a donné en sanscrit påtra-m « vase », littéralement «ce qui sert à conserver». Le vieux haut-allemand sotar, fuo-tar (pour sô-tr, en anglo-saxon sô-dr, sô-dher, so-ddar, fo-ddur) nous présente la même racine et le même suffixe, mais avec un sens différent; il désigne « la nourriture », en tant qu'elle sert à conserver.

A cette classe de mots on peut encore ramener avec plus ou moins de certitude plusieurs autres noms neutres du vieux haut-

trus se correspondraient, non-seulement pour la racine, mais pour le suffixe. En même temps, on s'expliquerait pourquoi le mot latin est de la quatrième déclinaison.

- 1 Une autre explication du mot hulistr sera présentée au \$ 933. Tr.
- <sup>2</sup> Ce mot simple ne s'est pas conservé en gothique.
- <sup>3</sup> Au lieu d'un d, on se serait attendu à trouver en gothique un th : comparez, à ce sujet, fa-dar «père» (en sanscrit pi-târ, pour pa-târ), qui vient lui-même de la racine pd (\$ 812).

allemand. Tels sont: flu-dar «radeau», de la racine flu (= sanscrit plu) «couler»; flo-dar «fluor» (même racine)<sup>2</sup>; ruo-dar «rame», probablement de la racine sru «couler», qui a donné au grec ρό-θρον<sup>3</sup> et au latin ru-trum. Peut-être faut-il ajouter wundar, wuntar «merveille» et wuldar «gloire»<sup>4</sup>, comme rejetons de racines oubliées.

\$ 817 Le suffixe féminin trà (en gothique thlò, thrò, en grec τλη, θλη).

Avec le suffixe féminin trà, par exemple dans dánitrà a dent n (\$ 815<sup>b</sup>), s'accorde le gothique thlò, de nêthlò (nominatif-accusatif nêthla) a aiguille n 5. Le r s'est changé en l (\$ 20), comme dans les suffixes grecs τλο, θλο, τλη, θλη 6, qui évidemment se rattachent aussi au tra, trà sanscrit; exemples: δχ-ε-τλο-ν, χό-τλο-ν, θλο-ν-ό-τλη, γεν-έ-θλη. Οχ-ε-τλο-ν, transporté en sanscrit, ferait sans doute vaḥ-i-tra-m ou vaḥ-a-tra-m. Dans γενέθλη nous avons un exemple de nom abstrait formé à l'aide de notre suffixe; en sanscrit également, trà forme des substantifs abstraits, tels que le précité yâtrà, qui, entre autres acceptions, sert aussi à désigner a la marche » (\$ 815<sup>b</sup>).

Pour revenir au gothique nêthlô « aiguille », il est devenu en vieux haut-allemand nâ-dla, nâ-dila, nâ-dela et nâ-dal, selon les différents dialectes. Le r du suffixe s'est maintenu dans bleithrô

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette racine s'est ordinairement adjoint un z (voyez plus haut, tome I, p. 260, note).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La forme sanscrite pour flu-dar, flb-dar serait plb-tra-m.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le présent de sru est srávámi = þéw, pour ope(F)w. Le causatif est srávay. Graff (Dictionnaire du vieux haut-allemand, tome II, colonne 493) suppose pour ruo-dar une racine rad. Mais les formes anglo-saxonnes citées par lui : rovan, revon, revon, revon, revon, er rattachent au causatif srávay. Ruo-dar est donc litéralement «ce qui fait couler ou naviguer». Pout-être le latin ré-mus doit-il être rapporté également à la racine sru.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En gothique vulthus; thu est probablement un suffixe (= sanscrit tu).

<sup>5</sup> C'est-à-dire l'instrument à coudre, comme dués le en grec.

<sup>&</sup>quot; Pott, Recherches étymologiques (1" édition), tome II, page 555.

(thème hleithra) « tente »; la racine de ce mot ne s'est pas conservée en gothique. Mais je crois la retrouver dans fa éri (pour kri) « aller », qui a donné en sanscrit déraya-s « lieu de refuge, maison », et qui a fourni au gothique, outre le mot précité, le nom masculin hlija (thème hlijan), signifiant également « tente » ¹. En vieux haut-allemand, nous avons le mot hlei-tara (pour hleitra)², qui est formé des mêmes éléments, mais qui signifie « instrument pour monter, échelle ».

# \$ 817°. Le suffixe ta. — Accentuation des participes sanscrits en ta et des adjectifs verbaux grecs en τo.

Examinons maintenant de plus près le participe parfait passif, que nous avons déjà eu plusieurs fois occasion de mentionner 3: son suffixe, en sanscrit et en zend, est ta pour le masculin-neutre, tâ pour le féminin. Je regarde ce suffixe comme identique avec le thème démonstratif ta (343). Il n'y a donc rien, dans l'expression, qui entraîne le sens passif, à moins que ce ne soit l'accent, qui frappe ici le suffixe, au lieu que dans les formes de l'actif il est ordinairement placé sur la partie antérieure du mot 4. Nous trouvons, par exemple, entre tyaktá « relictus » (accusatif tyaktám) et tyágan « relinquens » (accusatif tyaktám) une opposition analogue à celle qui existe entre sucyaté « purificatur » et súcyaté « purificat ».

En grec, les adjectifs verbaux en 16-5, qui, comme il est à

- 1 De même, en sanscrit, la racine vis « entrer » a donné vésman « maison ».
- <sup>2</sup> En anglo-saxon his-dre, en allemand moderne lei-ter. Graff (Dictionnaire du vieux haut-allemand, tome IV, colonne 1115) cite pour le nominatif les formes leitra, hieitera, leitera, leiter, pour le génitif hieitra. Il n'est pas douteux que les formes en r ont perdu un a final; elles ne doivent donc pas être rangées parmi les mots primitivement terminés en r, comme muotar, tohtar, suestar.
  - 3 Voyez \$\$ 513 et 588.
- <sup>4</sup> On a vu que l'accent est d'autant plus énergique qu'il est plus près du commencement du mot. Voyez \$5 733 et 814, et Système comparatif d'accentuation, 5 11 et suiv.

peine nécessaire de le dire, sont identiques avec les participes parfaits passifs des idiomes congénères, ont conservé l'ancienne accentuation: ainsi ωστό-s, ωστή, ωστό-ν¹ « potable » est avec ωότος « l'action de boire » dans un rapport analogue à celui du sanscrit piyáté « bibitur » avec piyaté (classe 4, moyen) « bibit ». Tous les noms abstraits en το ne sont pas, il est vrai, restés paroxytons ou proparoxytons: on a bien, par exemple, les noms abstraits ἄροτος, ἄμητος, τρύγητος, ἔμετος, ἄλετος; mais nous avons avec l'accent sur la dernière κοπετός, κωκυτός, ἀλοητός. Il semble que ce soient surtout les noms abstraits à côté desquels l'adjectif verbal passif est récllement employé, qui aient senti le besoin de faire ressortir clairement par l'accentuation leur signification abstraite ². Les autres ont suivi l'analogie des adjectifs verbaux à sens passif.

Toutefois on trouve aussi des noms abstraits comme βίοτος, ou des noms indiquant le temps où se fait l'action, comme δείπνη-σ-τος, qui ont l'accent sur la première syllabe, quoique aucun adjectif verbal n'existe à côté d'eux.

#### \$ 818. Jonction du suffixe ta à la racine.

Le suffixe participial  $\pi$  ta se joint à la racine, soit immédiatement, soit à l'aide d'une voyelle de liaison i. A la prèmière de ces formations appartiennent, par exemple 3: gná-tá-s α connu n = grec γνω-τό-s, latin (g)nό-tu-s, i-gnó-tu-s; dat-tá-s  $\alpha$  donné  $\alpha$ 

¹ Comparez le sanscrit pitás, pitás, pitám, de la racine pá « boire », qui, au passif, affaiblit son á en f. Il y a, en outre, une racine pi (classe 4), employée uniquement au moyen.

Le grec possède, en effet, les adjectifs verbaux αροτός, αμητός, τρυγητός, έμετός, αλετός. Rapprochez toutefois de ce dernier le proparoxyton αλητου.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'auteur donne cette suite d'exemples pour montrer comment se comportent, devant le suffixe ta, les lettres finales des racines. — Tr.

Venant de dadâtas; le redoublement des temps spéciaux est resté par exception au participe.

= zend dâ-tô (thème dâ-ta), latin da-tu-s, grec δο-τό-s; śrutá-s « entendu » = grec κλυ-τό-s, latin clu-tu-s; bú-tú-s « devenu, étant » = grec  $Qv - \tau \delta - s$ ;  $\delta r - t a - s$  (pour  $\delta a r - t a - s$ ,  $\delta$  1) « porté » = zend bere-to (thème bere-ta), grec Φερ-τό-s, άΦερ-το-s, latin fer-tu-s «portant, fécond»; str-tá-s (pour star-ta-s) «étendu» = zend (fra)-stareto¹, grec σ/ρα-τό-s (pour σ/αρ-τό-s), latin strâtu-s; uk-tá-s (forme irrégulière pour vaktá-s) «parlé» = zend ukto 2; yuk-tá-s «joint» = grec ζευκ-τό-s, latin junc-tu-s; bṛś-ṭá-s (pour brastás, qui lui-même est pour braktás) «rôti» = grec Φρυπ-τό-s, latin fric-tu-s; bad-dá-s (par cuphonic pour bad-ta-s, racine band) «lié» = zend baś-tô³; lab-dá-s (par euphonie pour  $lab-t\acute{a}-s$ ) «obtenu» = grec  $\lambda\eta\pi-\tau\delta-s$ ;  $g\acute{a}-t\acute{a}-s$  (racine  $g\acute{a}n$ ) «  $n\acute{e}$ » = zend  $s\acute{a}$ -t $\acute{o}$ , grec  $\gamma \varepsilon$ -το-s, dans le composé τηλύγετος  $^4$ ; ma-tá-s (racine man) « pensé » = zend matô (comparez  $\mu \varepsilon \nu - \varepsilon$ τός); diś-tá-s (par euphonie pour diś-tás, qui lui-même est pour diktás \$ 21) = grec δεικτός, dans αναπόδεικτος, χειρόδεικτος, latin dic-tu-s; das-ta-s (par euphonie pour das-ta-s, qui lui-même est pour dak-ta'-s) = grec  $\delta nx-\tau \delta -s$ , dans  $\delta \delta nx \tau \sigma s$ , καρδιόδηκτος; dré-tá-s (pour darstás, qui lui-même est pour darktás) « vu » = grec δερατός, dans ἐπίδερατος; uś-tá-s « brûlé » = latin us-tu-s.

Sont formés à l'aide de la voyelle de liaison i : prai-i-tá-s (ra-

- 1 Fra est un préfixe.
- <sup>3</sup> Dans kůktő (pour ku-uktő) «bien parlé».
- <sup>3</sup> Voyez \$ 102, et comparez les formations grecques comme xeclos, suclos. Sur la forme que prennent, en latin, au participe en question, les racines finissant par une dentale, voyez \$ 101.
- <sup>4</sup> Quand la racine se termine par un n ou un m, le sanscrit supprime ordinairement cette lettre devant les suffixes commençant par un t, si la racine n'est pas frappée du gouna. Ainsi han «frapper, tuer» fait hatá-s. Les racines gan «engendrer, enfanter» et kan «creuser» suppriment le n et allongent leur voyelle. Du précité hatás on peut rapprocher le grec -Φατος «tué»; je crois, en effet, devoir rattacher à la racine sanscrite han (pour dan, comparez ni-dana «mort») le grec Φένω (Φόνος, επεΦνον), ainsi que Θνήσπω.

cine prai) a extensus n; anci-i-tá-s a crectus n; pat-i-tá-s a qui cecidit n². Nous avons de même une voyelle de liaison dans les participes latins comme dom-i-tus, mon-i-tus, mol-i-tus, gen-i-tus.

Dans les formes grecques comme per-s-tós, anel-s-tós, epr-s-tós
nous trouvons un s: nous nous abstiendrons, comme nous
l'avons déjà fait plus haut (\$8:15), de décider si cet s est l'altération d'un i ou d'un a³.

## \$ 819. Adjectifs latins en idus, comme pallidus, fervidus.

Le latin tire de ses verbes neutres (ordinairement de ses verbes neutres de la deuxième conjugaison) des formes en idus, comme pall-i-dus, ferv-i-dus, frig-i-dus, torr-i-dus, tim-i-dus, tep-i-dus, splend-i-dus, nit-i-dus, luc-i-dus, fulg-i-dus, vio-i-dus, sap-i-dus, flu-i-dus. En sanscrit, les verbes neutres ont des participes en té, à signification active, qui ressemblent beaucoup aux formes en question (surtout ceux qui ont le sens d'un participe présent); exemples : tvar-i-tés « se hâtant », sités « se tenant debout », suptés « dormant » où « ayant dormi », saktés « pouvant » 4, yat-tés « cherchant, s'efforçant », bités « craignant »,

- 1 De cette racine vient l'adjectif prisi-s (pour praisi-s) «large» = grec πλατό-s, lithuanien platè-s.
- <sup>2</sup> Au sujet de la signification active de patités, comparez \$ 5:13. Nous avons de même en grec o'láros «se tenant debout» = sanscrit shités (pour sidités), lequel a également le sens d'un présent. Le composé pra-shites signifie tout aussi bien « proficiscens» que « profectus».
- <sup>3</sup> Comparez Curtius, De nominum gracorum formatione, pages 38 et 60. Les grammairiens indiens admettent un suffixe (unddi) atá: le premier a, qui est trèsprobablement la voyelle caractéristique de la classe, pourrait servir à expliquer l'e grec. On aurait donc épu-s-rés (compares épu-s-re), comme en sanscrit nous avons pad-a-tés «feu» (de la racine pad «cuire»). Les noms abstraits 3-du-a-res «mort» et xéu-a-res « fatigue» ont gardé la voyelle de liaison a, et peuvent être repprochés, par exemple, du sanscrit mar-a-tés « mort». Ajoutons toutefois que ni le verbe sanscrit mar, mr « mourir », ni les verbes grecs 3-av et zau ne se conjuguent d'après la première ou d'après la sixième classe.
  - La forme sak-i-tás (avec voyelle de liaison) a la signification passive; de même

hritás « ayant honte ». Comparez, en grec, olaros « se tenant debout », pereros « restant », épaseos « rampant ». On est donc amené à supposer, comme je l'ai déjà fait ailleurs 1, que le d, dans ces formes latines, est l'affaiblissement d'un ancien t; la même chose a eu lieu pour quadraginta, quadruplus, quadruplex, au lieu de quatraginta, quatruplus, quatruplex.

Il y a en latin un verbe transitif dont le participe a la signification active et présente, et qui a, en outre, conservé le t : c'est fertus « portant, fertile », qui répond exactement, quant à la forme, au sanscrit brids (pour bartes) « porté », au zend bèrèté et au grec -Φερτός (\$ 818).

\$ 820. Participes en ta des verbes de la dixième classe. — Comparaison avec le latin, le grec et le gothique.

Les verbes sanscrits de la dixième classe (y compris les causatifs) ont tous, en sanscrit, la voyelle de liaison i; exemples : pti-i-ti-s apressé, tourmenté, vés-i-ti-s aintroduit. Comme les verbes en question conservent leur caractéristique ay a dans les temps généraux et dans un grand nombre de dérivés, on peut conjecturer que l'i de pti-i-ti-s, vés-i-ti-s n'est pas la voyelle euphonique de liaison, mais une contraction pour ay, ou bien qu'il y a eu d'abord des formes pti-ay-i-tas, vés-ay-i-tas, analogues aux infinitifs pti-áyi-tum, vés-áyi-tum. Entre la forme supposée pti-ayi-tas et les participes latins am-â-tus, aud-î-tus, il y a à peu près le même rapport qu'entre pti-áyi-tum et les su-

yat-i-tás «cherché» en regard de yat-tás «cherchant». Le rapport inverse existe, en latin, entre l'actif rap-i-dus et le passif rap-tus. Mentionnons aussi l'actif sup-i-dus à côté du passif sup-i-tus. Mais l'usage a arbitrairement décidé de ces significations, qui ne reposent sur aucan principe général.

Dans men mémoire De l'influence des pronoms sur la formation des mots, p. 21 et suiv. Pott est d'une autre opinion : voyet ses Recherches étymologiques ( t'é édition ), toure II, page 567.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans les temps spéciaux, aya.

pins am-â-tum, aud-î-tum. Quant aux verbes latins de la deuxième conjugaison, quoiqu'ils correspondent également aux verbes sanscrits de la dixième classe, je ne voudrais pas les faire entrer ici en ligne de compte : malgré la ressemblance de mon-i-tus avec mân-i-tâs, je ne crois pas qu'on ait le droit de rapporter les formes de cette sorte à la période où le sanscrit et le latin étaient encore confondus en une seule langue. Des mutilations de même nature, survenues de part et d'autre, ont amené une coincidence fortuite. En grec, les formes correspondantes nous présentent un  $\eta$  ou un  $\omega$ :  $\varphi_i\lambda-\eta-\tau\delta_s$ ,  $\tau_i\mu-\eta-\tau\delta_s$  (pour  $\tau_i\mu-\bar{\alpha}-\tau os$ ),  $\chi \varepsilon_i\rho-\omega-\tau\delta_s$ .

Le gothique, et en général tous les dialectes germaniques, n'ont gardé ce participe que dans la conjugaison des verbes faibles. L'ancienne ténue, au lieu de se changer en aspirée, conformément à la loi de substitution des consonnes 1, devient une moyenne. Toutefois, devant le s du nominatif masculin, au lieu d'un d, nous avons un th; il en est de même à l'accusatif, qui est privé tout à la fois de la désinence casuelle et de la voyelle sinale du thème 2. Selon la classe de conjugaison, la voyelle qui précède la dentale est i (pour ja), 6 ou ai : on a vu que ce sont là les trois formes sous lesquelles le gothique nous présente la syllabe ay, caractéristique de la dixième classe sanscrite 3. Nous avons, par exemple, les thèmes tam-i-da « domitus », frij-6-da 5

<sup>1</sup> Voyez \$ 87, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez \$ 91, 3.

<sup>3</sup> Voyez \$ 109\*, 6.

<sup>\*</sup> Comparez le latin dom-i-tus et le sanscrit dam-i-tus (pour dam-ayi-tas?), venant de damáydmi, causatif de la racine dam «dompter». Le sens du causatif est également «dompter».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> On peut considérer cette forme comme un dénominatif du sanscrit *priyá* r cher, aimé». Rapprochez le grec Φιλ-η-τός, qui a la même formation et qui appartient, comme je le crois, à la même racine. L'n de Φιλ-η-τός provient d'un ancien d, ainsi que l'ó de frij-ó-da. Φιλέω est un dénominatif de Φίλος, par métathèse pour Φλιος.

« amatus », gu-juk-ai-da « subjugatus », dont le nominatif singulier masculin est tamiths, frijôths, gajukaiths, et l'accusatif tamith, frijôth, gajukaith.

L'adjonction immédiate du suffixe participial n'a lieu en gothique que pour certains verbes irréguliers. Selon la consonne
qui précède, la ténue primitive s'est conservée ou s'est changée
en d (\$\$ 91, 1 et 626). Nous avons, par exemple, le thème
bauhta 1 « acheté » (de bugja « j'achète ») qui répond aux formes
comme buktú « mangé » (racine bug, pour bug) en sanscrit, comme
Pourté en grec et comme junctu en latin. Munda « cru » (nominatif munds, racine man, par affaiblissement mun) représente le
sanscrit ma-tá « pensé, cru », pour man-tá; c'est ainsi que le substantif féminin ga-mun-di (nominatif gamunds) « souvenir » répond au sanscrit má(n)-ti « opinion ».

### \$ 821. Le suffixe ta, en lithuanien.

En lithuanien, le suffixe participial ta s'est conservé sans changement aucun: tous les verbes le peuvent prendre, du moment qu'ils ont un passif. Exemples: sèk-ta-s « suivi » = sanscrit sak-tá-s (racine sać « suivre », pour sak; comparez le latin sequor); sèg-ta-s « attaché » = sanscrit sak-tá-s, pour sag-tá-s (racine saíg, pour sang, « attacher »); lùp-ta-s « pelé » = sanscrit lup-tá-s « brisé ». Les nominatifs féminins sektà, segtà, luptà répondent aux formes sanscrites saktà, saktà, luptà, avec cette seule différence que le lithuanien abrége la voyelle finale, comme le font aussi le gothique, le latin et le zend. Avec le latin juncta s'accorde lettre pour lettre le lithuanien junktà, de jungiu « j'attèle [les bœufs] au joug ». Kèp-ta-s, kèp-tà (de kepù « je cuis ») correspond au grec wen-tó-s, wen-th, au latin coc-tu-s, coc-tu².

Par euphonie pour buhta (\$82), qui lui-même est pour bugta, de la racine bug.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En sanscrit, on devrait s'attendre à une forme pak-tá-s; mais on a l'irrégulier ak-sá-s (5 943), de la racine pat (pour pak) «cuire».

Les formes comme wès-ta-s « conduit » (racine wed) ont subi la même modification phonique que bas-to « lié » (racine band), iris-to « mort » (racine irii) en zend, et que wio-tos, xeo-tos en grec 1. Aux participes gothiques de la conjugaison faible répondent en lithuanien les participes des conjugaisons que nous avons rattachées à la dixième classe sanscrite (\$ 506); par exemple: myl-é-tas « aimé », pen-é-tas « nourri », laik-ý-tas « tenu ».

## \$ 822. Le suffixe participial lo, en ancien slave.

Si l'opinion que nous avons exprimée plus haut (\$ 628) est fondée, les langues slaves ont transporté le participe en question du passif à l'actif (en lui conservant toutefois son sens prétérit), et elles ont affaibli le t en l, probablement par l'intermédiaire d'un d. Le même changement du passif en actif a été opéré par le persan moderne, au moins pour le plus grand nombre des verbes. Le changement de t en l a lieu également en géorgien, où 300 gran gam-u-li signifie « mangé » (sanscrit gam « manger »), et codordogno ibob-i-li « chauffé » (sanscrit tap « hrûler »).

En ancien slave, le suffixe ao lo (nominatif masculin az lü, neutre lo, féminin la) se joint soit immédiatement à la racine, soit à la syllabe caractéristique. Il se joint à la caractéristique dans les verbes qui correspondent à la dixième classe sanscrite ou à la forme causative. Exemples : δωλ δῶλ, δωλ δῶλ (persan būdeh); παλ ρi-lü, παλα ρi-la, παλο ρi-lo «ayant hu» = sanscrit pl-tás, pl-tá', pl-tám «bu»; κεκλ nes-lü, κεκλ nes-la, κεκλ nes-lo «ayant porté»; δογλαλ δωλ-i-lü, δογλαλ δωλ-i-la, δογλαλο δωλ-i-lo «ayant éveillé» = sanscrit bôλ-i-tás, δολ-i-tá', δολ-i-tám².

Si ces participes slaves ne se rapportent pas aux participes

<sup>1</sup> Voyes \$ 102 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En ce qui concerne le changement d'une dentale en l, comparez le taigane mu-lo « mort », pour mudo. La forme pracrite est mudó (nominatif masculin).

sanscrits en ta, je ne vois plus, dans les langues congénères, à quelle forme on les peut rattacher. Je ne crois pas que le suffixe sanscrit la, qui n'est usité que pour peu de mots, comme éap-a-lá-s « tremblant », ou le suffixe ra, qui n'est également employé que dans un petit nombre de formes, comme dip-rá-s « brillant », puisse avoir servi de point de départ aux participes slaves en lo.

#### \$ 823. Le suffixe to, en ancien slave.

Ce n'est pas que les langues slaves manquent de formes où se soient conservés le t du suffixe ta et sa signification passive 1. Un exemple de to (nominatif masculin тъ tä, féminin тъ ta, neutre то to) en ancien slave est отътъ otah-tä « ademptus » (préfixe otä « de »), qui correspond par sa racine comme par sa formation au sanscrit yatá-s (pour yan-tá-s, venant lui-même de yam-tá-s) et au latin emtus 2. En slovène et dans le dialecte de la Carniole, les participes passifs en t sont très-nombreux; exemples : ster-t « étendu » (comparez le zend starēta, le sanscrit strtá); der-t « écorché », bi-t « frappé », slu-t « renommé » (sanscrit śru-tá-s « entendu », vi-śru-ta-s « célèbre », grec xλυτό-s) 3. En russe, on peut citer : питый pi-tüt « bu » (sanscrit pi-tú-s), пролитый pro-li-tüt « répandu, renversé », po-vi-tüt « enve-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cependant, dans tous les dialectes slaves, le suffixe le plus usité pour former le participe passé passif est le suffixe no (féminin na) == sanscrit na. Nous y reviendrons plus loin (\$ 834).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La même analogie est suivie en ancien slave par toutes les racines terminées par m ou n (cinquième division ou cinquième paradigme de Miklosich) et appartenant à la première classe : dans la première série de temps, elles ont LH m, LAM m ou ZH m, dans la deuxième (c'est-à-dire devant des consonnes) elles ont A an. La seule exception est AZM dum « souffler », qui est proprement un dénominatif de dumo « fumée » (= sanscrit dumá, \$ 806), et qui fait M ün au lieu de A an : en d'autres termes, ce verbe garde son u radical. C'est une preuve à l'appui de l'opinion que M doit se prononcer un (\$ 92°).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Metelko, Système de la langue slovène.

loppé», po-bi-tūt «frappé, tué», kolotūt «piqué», танутый tanutūt «tiré».

Mais ces formes ne sont pas une raison pour ne point admettre que le slave lü, la, lo se rattache au sanscrit ta-s, tâ, ta-m. Il arrive fréquemment dans l'histoire des langues qu'à côté d'une forme nouvelle et altérée subsiste la forme primitive : je rappellerai seulement qu'en latin le suffixe dont nous nous occupons est, comme je le crois, représenté à la fois par to et par do (\$ 819).

Remarque. — Réponse à une objection de Schleicher. — Le suffixe ta changé en la dans les idiomes modernes de l'Inde. — Dans son écrit intitulé "Revue systématique des langues de l'Europe". Schleicher conteste que le participe slave en lo soit identique avec le participe sanscrit en ta. Il trouve inexplicable que des formes comme nest échangent le groupe st, très-usité en slave, contre le groupe beaucoup plus rare sl. Je crois aussi que nesto, s'il avait été seul, ne serait jamais devenu neslo; mais je ne suppose point que la langue ait recommencé pour chaque verbe le même changement. Le t, dans les différentes conjugaisons et dans le plus grand nombre des verbes, s'est peu à peu altéré en l, en passant par l'intermédiaire d'un d: et une fois que le suffixe to était devenu lo dans la plupart des verbes, l'analogie a également changé le t en l dans les formes où le t aurait mieux convenu. Ce n'est que dans le cas où le groupe sl aurait été insupportable au slave que les racines en s auraient dû garder l'ancien t du suffixe.

Je rappellerai à ce sujet que le bengali possède un prétérit qui paraît d'origine participiale, et dont le signe essentiel est un *l*. Exemple : körilâm rje fis n (kör-i-lâ-m), seconde personne körili. Il est très-probable, et c'est aussi l'opinion de Max Müller, que ce l est sorti d'un l par l'intermédiaire

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La syllabe finale  $\vec{u}$ , ou plutôt l'i (pour jo), féminin ja, appartient au pronom annexe de la déclinaison déterminée (\$ 284).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. 261 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On en peut dire autant pour les racines finissant par un d, le d, suivant une lei phonique du slave, devant se changer en a quand il est suivi d'un t. Voyez \$ 103.

A Rapport de l'Association britannique pour l'avancement de la science, 1847. page 343.

d'un d, et que la forme tout entière doit son origine au participe sanscrit en ta. Körilâm correspondrait donc au persan kerdem «je fis», avec cette différence que le bengali, par un nouvel amollissement, a changé le d en l, et a inséré la voyelle de liaison i'. A la seconde personne du singulier, körili répond au persan kerdi. Il est vrai que le bengali emploie aussi le participe parfait passif sanscrit sans aucun changement de forme ni de signisication; mais c'est là, le fait est reconnu , un emprunt de date récente; en général, il faut toujours distinguer en bengali les formes vraiment populaires et celles qui ont été tirées du sanscrit par voie d'emprunt réfléchi. Si cependant, pour expliquer les prétérits bengalis comme körilâm, on voulait chercher en sanscrit une classe de mots qui leur fût plus semblable par son aspect extérieur, il faudrait recourir au suffixe ila 3, lequel n'a laissé qu'une très-petite famille, entre autres an-i-lá-s «vent, celui qui souffle», pal-i-lá-s «voyageur, celui qui marche». Mais on ne voit pas bien comment un suffixe aussi rare, à signification de présent, aurait été employé par le bengali pour tirer de chaque racine un prétérit.

Un autre idiome moderne de l'Inde, le mahratte, offre également, en ce qui concerne notre participe, un point de contact avec les langues slaves. Il forme de chaque racine verbale un participe parfait passif en lá (masculin), lí (féminin), lö (neutre) ; exemples : pâhilâ «vu», kélâ «fait». On peut comparer le bengali körilâm «je fis» et le prâcrit kada (pour karda) «fait». Comme le mahratte est privé de prétérit, il a recours à une forme périphrastique : myâ kélâ, myâ kélâ, myâ kélô, que Carey traduit par «je fis», mais qui signifie littéralement : «a me factus, facta, factum». Carey a l'air de

- <sup>1</sup> On sait que le sanscrit a aussi beaucoup de participes en ta qui insèrent un i devant le suffixe.
  - <sup>2</sup> Haughton, Rudiments de la grammaire bengalie, \$ 241.
  - 3 Composé de la ct d'un i de liaison.
- \* L'a bres sanscrit se prononce & en mahratte et en bengali, de sorte que les neutres mahrattes du participe en question correspondent exactement à ceux du slave, comme nesso (\$ 257). L'd long du masculin provient probablement des nominatifs sanscrits en as; la suppression de s aura été compensée par l'allongement de la voyelle précédente. Au contraire, les nominatifs pronominaux तो th wiln, sît g'o wquin (g' pour y, \$ 19) nous présentent la même altération de as que nous avons trouvée en zend, en pâli et en prâcrit (\$ 56 b). Les adjectifs ne sont point déclinés en mahratte, à moins qu'ils ne soient employés substantivement.
  - De la racine défective pas (pásyâmi «je vois»), avec h au lieu du sanscrit s.
  - Forme irrégulière, à ce qu'il semble, pour kaild, venant de karild.

prendre pour un prétérit actif ces formes et d'autres du même genre, car il fait remarquer qu'à l'imparfait, au parfait et au plus-que-parfait le verbe s'accorde en genre avec son régime 1. Mais ce qu'il appelle le régime n'est pas autre chose que le sujet grammatical, avec lequel le participe s'accorde non-sculement en genre, mais en nombre. Carey fait encore observer<sup>2</sup> que quand le verbe est employé activement, c'est-à-dire avec un régime à l'accusatif, il se met seulement au singulier neutre; mais quand il est passif, il s'accorde en genre avec son sujet. Il cite comme exemples : म्यां बायकोस् पाहिला myan bayokos pahilo nje vis la femmen, म्यां खायको पाहिली myan bâyŏkô pâhilî «la femme a été vue par moi». Mais je regarde l'une et l'autre construction comme passive, car autrement il faudrait que le pronom fût au nominatif: on aurait, par conséquent, मी min, et non myan 3. La seule différence entre les deux phrases, c'est que dans la première le participe passif est employé d'une manière impersonnelle et a un régime à l'accusatif, tandis que dans la seconde le participe est un prédicat s'accordant avec le sujet bâyökô «femme». Avec les verbes neutres, y compris le verbe substantif, le participe mahratte en la, li, lo a la signification active, comme son prototype sanscrit en ta-s, tâ, ta-m: aussi le pronom ou le substantif qui est placé devant lui et qui lui sert de sujet est-il mis au nominatif. On a, par exemple, min gélô-n «j'allai», littéralement «je allé suis», féminin min geli-n; seconde personne tun geli-s, féminin geli-s; troisième personne tô gêlâ, féminin tî gêlî (sans désinence personnelle). De même, le verbe substantif fait min falo-n "j'étais" (littéralement "je été suis"), féminin galê-n; seconde personne, gala-s, gala-s; troisième personne, to gala, ti gali. Le mahratte est donc ici presque absolument sur la même ligne que le polonais : ce dernier idiome, à la troisième personne, met simplement le participe, comme fait le mahratte; à la première et à la seconde personne, il attache au participe des désinences personnelles. Exemples : masculin byl-em, byl-es, byl; féminin byla-m, byla-s, byla; neutre bylo-m, bylo-s, bylo.

- 1 Grammaire de la langue mahratte, page 67.
- <sup>1</sup> Ibidem, p. 129 et suiv.
- 3 Mydn est évidemment un élargissement inorganique du précité myd, qui luimême correspond à l'instrumental sanscrit máyá.
  - 4 Ou, en d'autres termes, il contient son sujet en lui-même.
- <sup>3</sup> Sur le verbe substantif qui est contenu dans ces formes, au moins quant au sens, compares \$ 628, Remarque 1.
  - 6 Voyez \$ 628, Remarque 1.

Si l'on fait abstraction des participes passifs en ta qui sont tirés du sanscrit par emprunt réfléchi, comme döttö «donné», yuktö «uni», gröstö «dévoré», somápto «fini», il n'y a peut-être en mahratte qu'un seul participe de cette sorte qui ait conservé l'ancien t. C'est hôtà, féminin hôti (ou hôtê), neutre hôto «été» = sanscrit bûtá-s, bûtá, bûtá-m (comparez le prâcrit hó-mi «je suis»). De ce participe vient la forme hôtô-n «j'étais», comme plus haut nous avons eu कारतों galo-n'. Dans le temps appelé par Carey aoriste second présent je crois reconnaître un participe futur ou un nom d'agent en târ, tr (nominatif masculin tâ)2. Exemple : mîn körtô-n «je fais, littéralement «je faisant suis» (comparez le sanscrit kartásmi «facturus sum»), féminin min körti. La seconde personne masculine körtös «tu fais » correspond au sanscrit kartăsi «facturus es » ou «factor es », avec cette différence toutesois que ce n'est pas le verbe substantif, mais seulement le signe de la seconde personne, qui est contenu dans kortos. De plus, le mahratte traite ce participe comme si en sanscrit il était formé à l'aide du suflixe to (et non târ, tr). Dans la conjugaison du verbe substantif, le mahratte rend tout ensemble bûtá-s «été» et bav-i-tã «futurus» par hôtâ. Du reste, il a aussi des formes qui insèrent un i devant le suffixe, par exemple उच्चितो iccito «désirant», féminin iccité .

L's du masculin iccits s'accorde avec celui des pronoms précités to "il", so "lequel", tandis que le ts de hôts "étant" répond au nominatif en s des adjectifs. Carey, à la troisième personne masculine du temps en question, met un peu arbitrairement ts , ou to, ou ton. La nasale de ton n'est très-probablement qu'une addition inorganique, comme le mahratte en ajoute à d'autres formes sinissant par une voyelle, par exemple à l'instrumental précité = 1 muin (à côté de mus) "par moi" et à tos "par toi".

- D'après cette analogie, hô ferait hôlôn.
- <sup>2</sup> On sait que dans le dialecte védique la forme en târ, tr est fréquemment employée avec le sens de participe présent (\$ 814). Le mahratte a encore une forme krötő (troörökrötő «créé par Dieu», voyez Carey, page 36), qui est empruntée au sanscrit, et qui, comme le prácrit kada (pour karda ou krada), se rattache à la forme primitive karts, dont krtá est une contraction (\$ 1). C'est un argument de plus en faveur de mon opinion que körtőn ne doit pas être rapporté à krtá-s, mais à kartő.
  - <sup>3</sup> Carey, Grammaire de la langue mahratte, page 80.
  - \* Garey, ibidem, page 92: to hote wil estn (littéralement wil étantn).
  - La forme ta ne se trouve dans Carey que pour hôta.
- \* Garey, ibidem, page 127. On a aussi tod, qui a la même formation que l'instrumental zend (\$ 158). Le thème est tea.

Il faut, à ce que je crois, expliquer aussi de cette façon l'anousvâra des participes répétitifs en at tân, comme körtân körtân «faisant, continuant à faire»: en effet, ce participe ne se distingue en rien, sinon par sa répétition, des participes appelés aoristes seconds présents. Il en est autrement pour la syllabe tôn de la première personne: ici le n ne manque jamais; il est l'expression de la personne et correspond au sanscrit mi. Quant à la partic du mot qui précède cette nasale, c'est le nominatif masculin. Le féminin, à la première personne, peut supprimer la nasale: on a, par exemple, kör-tî «je fais», à côté de söktê-n «je puis».

## \$ 824. Ta, employé comme suffixe secondaire, en sanscrit, en latin et en grec.

Le suffixe ta précédé de la voyelle de liaison i se joint aussi en sanscrit à des substantifs : il forme alors des adjectifs qu'on peut regarder comme des participes passifs venant de verbes dénominatifs. Ainsi l'on a pal'-i-tá-s « pourvu de fruits » venant de palá « fruit » : ce nom aurait pu donner naissance à un verbe dénominatif pal'-dyâ-mi « je pourvois de fruits », dont le participe passif eût été palitá-s.

Sont formés de même en latin: barbâ-tus, alâ-tus, fimbriâ-tus, cordâ-tus, dentâ-tus, aurî-tus, turrî-tus, versû-tus, verû-tus, astû-tus, cinctû-tus, jus-tus, nefas-tus, sceles-tus, robus-tus (robur, roboris pour robus, robosis), hones-tus (honôr-is pour honôs-is). En grec: κροκω-τός, ὁμφαλω-τός, αὐλω-τός, Φολιδω-τός, ἀνανδρω-τός. Le latin comme le grec aime à allonger la voyelle qui précède le suffixe. Ainsi le latin allonge l'à de la quatrième déclinaison, l'è de la troisième, l'ù inorganique de la seconde (nasûtus) et l'è qui sert à élargir les thèmes finissant par une consonne l'marî-tus, patrî-tus.) Le grec allonge de même l'o dans Φολιδ-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carey, Grammaire de la langue mahratte, p. 79. L'é est pour i: nous trouvons cet i à la seconde personne körtés. La forme masculine conserve son  $\delta$  (körtés).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez \$ 797.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ces noms appartiennent au moins par leur forme à la classe que nous examinons en ce moment.

ω-τός, δδοντ-ω-τός. La forme unique en son genre άμαξ-ι-τός (littéralement «pourvu de chariots») est le pendant exact des formations sanscrites comme mudr'-i-tás «scellé», de mudrá «sceau»: la voyelle finale du thème primitif a été supprimée et une voyelle de liaison i insérée devant le suffixe.

Citons encore les formations latines en ê-tu-m, comme arborê-tum, quercê-tum, fimê-tum, pomê-tum: ces noms supposent, en quelque sorte, des verbes dénominatifs de la seconde conjugaison<sup>1</sup>. On a vu plus haut (\$ 8 1 5 b) que monêre pouvait faire attendre un participe monê-tus.

## \$ 825. Ta, suffixe secondaire, en slave et en lithuanien.

Il y a aussi en lithuanien et en slave des adjectifs qui, par la forme et par le sens, correspondent aux participes parfaits précités, et qui proviennent de thèmes substantifs. En russe, nous trouvons : poгатый rog'-a-tüt « cornu » (en lithuanien ragutas), de porъ rog' «corne» (thème rogo); vолосатый volos'a-tūї «chevelu», de volos' «cheveu» (thème voloso); горбатый gorb'-a-tūt «bossu», de gorb' «bosse» (thème gorbo); іменітый imeni-tüi « dénommé », de імя imja « nom » (thème imen). Quelquesuns de ces mots ont placé un s devant le t du suffixe participial, à la façon des adjectifs verbaux grecs comme ἀκε-σ-τός, ἀκου-σ-τός, et des noms abstraits lithuaniens en stē 2. Exemples : каменістый kamen-i-stut «pierreux» (en lithuanien akmen-u-tas); терністый tern'-i-stūt «épineux», de tern' «épine» (thème terno) = sanscrit tṛṇa (pour tarṇa) «herbe»; бородастый borod'-a-stū! «barbu», de boroda «barbe» (comparez le sanscrit vard, vra «grandir», en lithuanien barzda «barbe», barzd'-ű-tas «barbu»).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est aussi l'explication de Pott, Recherches étymologiques (1<sup>re</sup> édit.), tome II, page 546.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ges noms correspondent aux noms sanscrits en td, aux noms latins en ta, tdt, tdt (\$ 826 et suiv.).

Le lithuanien, dans cette classe de mots, fait ordinairement précéder le suffixe ta d'un ō, quelquesois d'un û ¹. La voyelle sinale du thème primitif tombe devant cet ō ou cet û ². Exemples: migl'-ó-tas « nébuleux », de miglà « brouillard »; plauk'-ó-tas « chevelu », de plauka-s « cheveu »; plunksn'-ó-tas « plumeux », de plunksnà « plume »; dumbl'-ó-tas « marécageux », de dumbla-s « marécage ». Dans les formes comme akmen-û-tas « pierreux », rag'-ŭ-tas « cornu », venant des thèmes akmen, raga, l'ù n'est qu'un remplaçant de l'ō : on peut donc comparer akmen-û-tas, aussi bien que migl'-ó-tas, plauk'-ó-tas, au latin cord-à-tus, alâtus. Dans les formes en ē-ta-s, comme dùlkē-tas « poudreux », de dùlkēs « poussière » ³, l'ē du thème prend par exception la place de l'ō dérivatif.

§ 826. Le suffixe féminin ta, en sanscrit, en latin et en gothique.

Le féminin du suffixe  $\pi$  ta, savoir tâ, s'ajoute à des thèmes adjectifs et substantifs pour former des noms abstraits. L'accent repose sur la syllabe finale du thème primitif. Exemples: śuklá-ti «blancheur», de śúkla «blanc»; samá-tā «égalité», de samá «égal»; pṛtú-tā «largeur», de pṛtú «large»; vadyá-tā (état de celui qui doit être tué), de vádya «occidendus» 4; strî-tā « caractère féminin», de strī «femme».

En latin, on peut rapprocher les noms abstraits senecta, juventa, vindicta.

Dans les langues germaniques, ainsi que je l'ai déjà montré ailleurs 5, on a également des formations analogues. Leur thème, en gothique, finit par thô, ce qui répond aussi exactement que

Prononcez ouo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est exactement ce qui se passe pour les verbes dénominatifs (\$ 767).

<sup>4</sup> Nominatif pluriel du thème dulkia (\$ 92 b).

Voyez \$ 897 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dans mon mémoire intitulé Influence des pronoms sur la formation des mots, page 22.

possible au tà sanscrit 1. Au nominatif, thò s'abrége en tha (\$ 1 18); exemples: diupi-tha « profondeur », hauki-tha « hauteur », gauritha « tristesse », niuji-tha « nouveauté ». Dans l'i qui précède le suffixe, je reconnais un affaiblissement de l'a final des thèmes adjectifs diupa, hauha, gaura, niuja?. L'u de la troisième déclinaison adjective de Grimm s'affaiblit également en i devant le suffixe en question : on a, par conséquent, angvi-tha « étroitesse », du thème adjectif angvu « étroit » 3; manvi-tha « apprêt », de manvu « préparé ». Les thèmes finissant par la syllabe ja précédée d'une consonne rejettent l'a devant le suffixe thô et vocalisent le j en i : conséquemment, tandis que niuja « neuf » fait niuji-tha « nouveauté,, le thème fairnja « vieux » fait fairni-tha « vieillesse » et non fairnji-tha. De même, unhrainja «impur» fait unhraini-tha «impureté». En vieux haut-allemand, on peut citer comme exemples de cette classe de mots : hreini-da 5 « pureté », herti-da « dureté », samfti-da « douceur », sterchi-da « force » 6. En anglais, nous avons: heal-th, leng-th, dep-th, height et quelques autres. Le haut-allemand moderne ne présente plus ces formations que dans des dialectes populaires, par exemple en bas-hessois, où l'on dit läng-de, tief-de, breite-de 7 (ce dernier faisant pendant au sanscrit priú-tâ).

Dans les langues germaniques, le suffixe en question se joint aussi au thème des verbes faibles. En gothique, on a : svégni-tha

Voyez \$5 69, 1, et 87, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez l'affaiblissement qu'a subi en latin l'ö de la seconde déclinaison (== sanscrit a) devant différents suffixes formatifs et au commencement des composés, par exemple dans puri-tât, alti-tidin, alti-sonö.

<sup>3</sup> Comparez le sanscrit anie «étroit».

<sup>\*</sup> Nominatif masculin fairnei-s (\$ 135).

Avec d pour le th gothique (\$ 87, 2).

<sup>•</sup> Grimm, Grammaire allemande, IV, p. \$42 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> En haut-allemand moderne länge «longueur», tiefe «profondeur», breite «largeur». — Tr.

«joie, transport de joie », de svegnja «je suis transporté de joie »; mêri-tha « nouvelle, bruit » (mêrja « j'annonce »); vargi-tha « damnation » (ga-vargja « je damne »). Ici l'i est la contraction de la syllabe caractéristique ja (= sanscrit aya¹), comme dans les prétérits tels que sôk-i-da « je cherchai » et dans les participes passifs tels que sôk-i-ths « cherché ». De même en vieux haut-allemand : hôni-da « moquerie » (hôniu « je me moque »), hôri-da et ga-hôri-da « auditus » (hôr-iu « j'entends » = gothique haus-ja). Un exemple de nom en tha formé d'un verbe de la seconde conjugaison faible, par conséquent avec ô, c'est le gothique gaund-tha « deuil, plainte », de gaun-ô « je suis en deuil », prétérit gaun-ô-da. Cet exemple unique en son genre, qui n'est venu au jour que depuis la publication des lettres de Paul², confirme l'opinion que l'i n'appartient pas, comme on l'admet ordinairement, au suffixe, mais au thème.³.

## \$ 827. Le substantif gothique junda «jeunesse».

Une forme unique en son genre, c'est le gothique jun-da « jeunesse » = latin juven-ta, mais avec la même contraction qu'opère le sanscrit dans les cas très-faibles de yúvan (par exemple au génitif yûn-ds, au datif yûn- $e^{t}$ ) et que fait aussi le latin dans le comparatif jun-ior. Le  $e^{t}$ 0 (pour th) de jun-da est dû, comme je le crois, à l'influence de la lettre  $e^{t}$ 1 qui précède, quoique cette liquide puisse entrer aussi en combinaison avec th<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Voyez \$ 109 , 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deuxième épître aux Corinthiens, vu., 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est, du reste, l'opinion que j'avais déjà émise dans le mémoire précité, quoique je ne traitasse alors que des formes comme dispi-tha.

<sup>4</sup> Voyez \$ 130.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voyez \$ 91, 2. Le suffixe féminin ti prend trois fois en gothique la forme di après un n (ga-mun-di «mémoire», ana-min-di «conjecture», ga-kun-di «persua-sion»), et deux fois il prend la forme thi (ga-kun-thi «apparition», ga-main-thi «communauté»).

\$ 828. Le suffixe féminin 11, en ancien slave.

Dans aucun idiome de l'Europe le type des noms abstraits sanscrits comme śuklá-tå « blancheur », bahú-tå « multitude » ne s'est aussi fidèlement conservé qu'en slave. Mais il ne faut pas, comme le fait Dobrowsky¹, chercher dans les mots comme dobrota « bonté » un suffixe ota; l'o doit être mis du côté du thème primitif, auquel il appartient en réalité: on a donc dobro-ta, et non dobr-ota. Sont formés de cette façon: carnota slépo-ta « cécité », renacta teplo-ta « chaleur », tecnota tésno-ta « étroitesse », narota nago-ta « nudité », des thèmes adjectifs slépo², teplo, têsno, nago. L'o final est le représentant de l'a sanscrit (\$ 257). Au substantif nago-ta « nudité » le sanscrit opposerait la forme nagná-tå, si nagná « nu » n'avait adopté un autre suffixe pour former un nom abstrait.

Les thèmes adjectifs en jo (\$ 258), qui changent cette syllabe en je ou e<sup>3</sup>, donnent naissance à des substantifs abstraits en jo-ta ou e-ta. On a, par exemple, covieta suje-ta «vanité», du thème sujo «vain» (nominatif masculin covii suj). Dobrowsky admet à tort, pour cette classe de mots, un suffixe eta.

\$ 829. Le suffixe tâti, dans le dialecte védique et en zend. —
Origine de ce suffixe.

Dans le dialecte védique, il existe un suffixe tâti qui est employé comme tâ à la dérivation de noms abstraits féminins. Comme pour les noms en tâ, l'accent tombe sur la syllabe finale du thème primitif. Exemples: arisutâti-s, «invulnérabilité», de árista «invulnérable» (littéralement «non blessé»); ayaksmátâti-s «santé», de ayaksmá «sain» (littéralement «sans

<sup>1</sup> Institutiones linguæ slavicæ, page 299.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nominatif masculin slépä, féminin slépa, neutre slépo.

<sup>3</sup> Voyez \$ 92 k.

maladie n<sup>1</sup>); vasútâti-s «richesse n, de vásu «trésor, fortune n; dévátâti-s «sacrifice n (primitivement « divinité n), de dévá « dieu n: sarvátâti-s 2 « totalité n³, de sárva « chacun, tout n; sántâti-s « bonheur n, de sam (même sens).

Quant à l'origine du suffixe tâti, je ne doute pas qu'il ne soit apparenté avec le simple tâ (\$ 826). On peut supposer, comme le sait Ausrecht<sup>4</sup>, que le même suffixe ti qui sert à former des abstraits primitifs, c'est-à-dire d'origine verbale 5, est venu s'ajouter aux thèmes en tû; ou bien, on peut voir dans tâti un élargissement purement phonétique, ti n'étant proprement que la répétition de ta, avec affaiblissement de l'a en i, d'après le même principe qui a donné l'aoriste ápipam (pour apapam, de la racine âp 6) et les formes redoublées tisjâmi « je suis debout » (pour tâstâmi) et pipâsâmi «je désire boire» (pour pâpâsâmi?). Il serait possible aussi que le suffixe tâ se fût d'abord adjoint un t, de la même manière qu'en sanscrit les racines finissant par une voyelle brève, et en grec les racines terminées par une voyelle longue, s'adjoignent comme appui une dentale, quand elles se trouvent à la sin d'un composé 8. D'après cette explication, qui me paratt la plus vraisemblable, l'i de tâti ne serait qu'une addition d'époque postérieure : il y a effectivement dans les Védas des formes

- ' Composé de a privatif et de yákima ou yákiman «phthisie».
- <sup>2</sup> C'est à ce mot sarvátáti que correspond le zend haurvatát (\$ 207), que déjà dans la première édition j'ai traduit par «totalité», sans connaître encore le mot sanscrit correspondant, ni en général le suffixe védique tâti. Comparez Burnouf, Yaçna, page 162, note.
  - <sup>3</sup> Paṇini (IV, 1v, 142) dit que sarvátāti a la même signification que son primitif sárva.
  - 4 Journal de Kuhn, I, page 169.
  - 5 Voyez \$ 841.
  - Voyez \$ 584.
  - 7 Voyez \$ 751.
- <sup>8</sup> Voyez S 910. Sur les composés grecs comme dyró-τ, choospó-τ, et en général sur le penchant du grec à élargir par l'addition d'un τ les thèmes finissant par une voyelle, comparez Curtius, De nominum græcorum formations, p. 10 et suiv.

en tât, qui devraient alors être regardées comme les plus anciennes. L'i manque aussi aux formes zendes en tât, aux formes grecques et latines en τητ, tât, tût<sup>2</sup>. La perte de l'i dans ces trois langues serait d'autant plus surprenante que cette voyelle, au moins en grec et en zend, ne s'est nullement laissé évincer des autres classes de mots en i.

Les noms zends en pup tât (ou pup tât 3) qui ont été relevés jusqu'à présent sont, outre les deux exemples précités haurvatât « totalité » et amérétât « immortalité » 4 : uparatât « supériorité » 5, de upara « supérieur » (comparez le sanscrit upári « sur », le gothique ufar, etc.); drvatât « solidité » 6, de drva « solide » = sanscrit druvá « solide » (en vieux haut-allemand triu « fidèle »); pauurvatât « antériorité » 7, de pauurva « antérieur » = sanscrit pürva; ustatât « grandeur » 8, de usta « haut, grand » = sanscrit utia « se levant » (\$ 102), pour utsla; vanhutât « richesse » = sanscrit vasútât; yavetât « durée » 9, de yava; arstât, qui correspond peut-être au védique aristátâti 10; rasanstât (d'après Anquetil « droiture »), d'origine et de sens incertains 11.

- <sup>1</sup> Benfey (Glossaire du Sâma-véda) relève différents cas de *dévâtât*. Aufrecht (Journal de Kuhn, I, page 163) cite le locatif de *vṛkâtât* dans le second livre du Rig-véda. Ce mot, qui signifie «poursuite», fait supposer que le primitif *vṛka* (ordinairement «loup») a d'abord voulu dire «poursuivant».
- <sup>2</sup> Nous raisonnons dans l'hypothèse que le second t de τητ, tát, tát, faisait partie du patrimoine que le grec et le latin ont emporté du berceau commun, et n'est pas une addition appartenant à une époque postérieure.
  - 3 Voyez \$ 3g.
- <sup>4</sup> Je regarde amèré comme représentant le sanscrit amars « immortel ». La forme védique serait donc amarátáti ou amarátát.
  - 5 Burnouf, Yaçna, page 285.
  - " Burnouf, Etudes sur la langue et les textes zende, page 261.
  - <sup>7</sup> Burnouf, Yacna, page 285, note 141.
  - Aufrecht, Journal de Kuhn, I, p. 162. Le nom suivant est cité au même passage.
  - <sup>9</sup> Burnouf, Études, page 9.
  - 10 Voyez Brockhaus, Glossaire du Vendidad-Sådé.
  - il Rasans a la forme d'un participe présent. Le sens est peut-être «brillant»; le

## \$ 830. Le suffixe tâti, en gothique. — Noms abstraits comme ajukduths «éternité».

Si le suffixe sanscrit tâti ou tât, formant des dénominatifs féminins à signification abstraite, est vraiment ancien et antérieur à la séparation des idiomes, on peut en rapprocher le suffixe gothique duthi (nominatif duth-s). Ce suffixe forme également des noms abstraits féminins. L'u, en supposant qu'il soit bref, devra s'expliquer comme l'u de l'anglo-saxon gifu « don » 1 comparé à l'a du gothique giba 2. En ce qui concerne les consonnes, la loi de substitution ferait attendre une forme thuthi; mais la première syllabe, au lieu d'un th, a un d, ce qui ne doit pas nous surprendre après les exemples cités \$ 91, 2.

Le seul nom de cette classe qu'on pouvait citer autrefois, c'était ajuk-duth(i)-s « éternité » 3, d'un thème adjectif ajuka (nominatif masculin ajuk-s) 4. Mais les textes publiés depuis nous ont encore fait connaître les thèmes manag-duthi « multitude » (nominatif manag-duths) 5 et mikil-duthi « grandeur » (génitif mikilduthai-s, accusatif mikilduth) 6. De ce que le suffixe gothique est terminé par un i, il ne faudrait pas, au cas où il serait réellement apparenté avec le védique tâti, tât, conclure que tâti soit nécessairement la forme la plus ancienne : en effet, le gothique pouvait aisément ajouter un i à la dentale finale, la déclinaison

nom abstrait qui en dérive peut signifier, par conséquent, «splendeur». Compares le sanscrit ratmé «rayon de lumière», qui suppose une racine ras dont il n'existe pas d'exemple, mais qui est probablement apparentée avec las «briller».

- <sup>1</sup> Première déclinaison féminine à forme forte.
- <sup>2</sup> Cet a bref gothique correspond à un d long en sanscrit. Voyes \$ 118.
- <sup>3</sup> Grimm, Grammaire allemande, t. II, p. 250.
- Après avoir retranché le suffixe ka, il reste aju, qu'on peut rapprocher du thème aiva (nominatif aiv-s): la syllabe va se serait contractée en u, et l'i se serait changé en la semi-voyelle, à cause de la voyelle qui suit.
  - <sup>5</sup> Deuxième aux Corinthiens, viii, 2.
  - 6 Skeireins.

des thèmes à consonnes (à l'exception des thèmes en n) n'étant pas aimée en gothique, ni en général dans les dialectes germaniques. L'i, qui est la plus légère des voyelles, sert souvent à transporter dans une déclinaison plus commode un thème finis-sant par une consonne. Ainsi au thème sanscrit éatvâr « quatre » répond le gothique fidvôri (datif fidvôri-m); aux thèmes sas « six », sáptan « sept », návan « neuf », dásan « dix », répondent en vieux haut-allemand sehsi, sibuni, niuni, zēhani.

Si Grimm<sup>2</sup>, comme je suis très-porté à le croire, a raison de conjecturer une parenté entre le suffixe gothique duthi et le latin tido, tûdin-is, il s'ensuivrait que ce dernier suffixe serait luimême apparenté avec le sanscrit et le zend tât ou tâti. Il faudrait regarder tût (dans servitût, etc.) comme représentant le védique et le zend tât (\$829): tût se serait ensuite élargi en tûdo, tûdin, avec affaiblissement du second t en d (\$819). Le complément ôn, in-is n'aurait rien de bien surprenant: nous verrons plus loin que le suffixe sanscrit ti s'est élargi en latin grâce à un complément inorganique du même genre; le thème sanscrit pâk-ti, par exemple, est devenu coc-tiôn. On devrait de tûdô attendre un génitif -tûdôn-is; mais en s'accroissant d'une syllabe, cette forme a affaibli son  $\delta$  (= sanscrit â) en i, comme cela est arrivé pour homin-is (archaïque hemôn-is, \$797).

REMARQUE. — Le suffixe tâti servant à former en sanscrit des noms d'agent. — Le suffixe védique tâti ne forme pas seulement des noms abstraits :
il a aussi quelquefois la signification «qui fait, faisant » \*. L'accent, comme
dans les noms abstraits précités, est sur la syllabe qui précède le suffixe.
Un exemple nous est fourni par le Rig-véda \*, où le duel masculin sántâti\*

<sup>1</sup> Voyes \$ 312.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grammaire allemande, loc. cit.

<sup>3</sup> Voyez \$ 139, 9.

<sup>4</sup> Panini, IV, 4, 143.

<sup>5</sup> l, cx11, 20.

"beatum facientes", ou peut-être "felicitatis auctores", est traduit par Sâyaṇa: sukasya kartârâu "gaudii factores". Dans les mots de cette sorte, tâti est peut-être d'une autre origine que dans les substantifs abstraits: comme nous ne trouvons rien de pareil dans les langues de l'Europe, l'antiquité de formations telles que śántâti peut parattre suspecte. On pourrait appliquer à ces mots l'explication de Benfey¹, qui rattache le suffixe tâti à la racine tan "étendre", sans que pour cela il soit nécessaire d'admettre la même étymologie pour les noms abstraits. Il est vrai que l'accentuation est partout identique; mais il est possible que l'accentuation des noms abstraits, qui étaient les plus nombreux, ait influé sur celle des noms concrets, après que le sentiment de la différence d'origine se fut effacé.

# \$ 831. Le suffixe secondaire tva, en sanscrit, en ancien slave et en gothique.

Mentionnons tout de suite ici un autre suffixe sanscrit, qui s'ajoute comme tâ, tât, tâti, à des adjectifs et à des substantifs pour former des noms abstraits. Je veux parler du suffixe neutre tva. C'est peut-être le suffixe infinitif tu, qui s'est élargi par l'addition d'un a, comme nous verrons plus loin tuvya venir de tu (avec gouna) et de ya. Les noms abstraits en tva sont oxytons. Exemples: amṛta-tvi-m «immortalité», de amṛta «immortel»; nagna-tvi-m «nudité», de nagná «nu»; baḥu-tvi-m «multiplicité» (comme baḥu-tà), de baḥú «multus».

Cette classe de mots s'est conservée aussi fidèlement qu'il est possible en slave, si l'on fait abstraction d'un s euphonique inséré devant le t du suffixe<sup>2</sup>; en effet, we tva ne pouvait devenir en ancien slave que tvo (\$ 257), et le nominatif tva-m devait faire également tvo. La voyelle finale du thème primitif (a ou o) est affaiblie en l'i. Exemples: Abblicted dévi-stvo « virginité », de dêva « vierge »; blaoblicted vidovi-stvo « veuvage », de vidova « veuve »; foratlicted bogati-stvo « richesse », acctohelicted dostoini-

<sup>1</sup> Glossaire du Sâma-véda, page 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 8a5.

stro « dignité », des thèmes adjectifs bogato « riche », dostoino « digne ».

Le gothique, dans le seul mot de cette sorte qu'il ait conservé, a substitué un d (au lieu d'un th) au t primitif<sup>1</sup>. C'est le thème neutre thiva-dva « domesticité » (nominatif-accusatif thivadv), du thème primitif thiva (nominatif thiu-s) « serviteur ».

\$ 832. Tra employé comme suffixe primaire dans le dialecte védique. — Comparaison avec le vieux haut-allemand et l'ancien slave.

Dans le dialecte védique, on trouve aussi tva usité comme suffixe primaire, avec le sens de son congénère tavya. De kar, kṛ «faire» on tire le paroxyton kártva «faciendus», qui s'emploie comme substantif neutre (nominatif-accusatif kártva-m) avec le sens de «œuvre, ce qui est à faire». En zend, on a de même aus és s, bèrètiva «ferendus»<sup>2</sup>.

En vieux haut-allemand, on peut, à ce que je crois, rapporter ici les substantifs masculins en don (nominatif do), qui, pour la plupart, ont le sens abstrait. Exemples: suep-i-do (ou suep-i-du) « sopor »; irr-a-do, err-i-do, irr-e-do « error »; juch-i-do, juk-i-do « prurigo »; hol-ô-do « foramen ». Dans la voyelle qui précède le suffixe je reconnais la caractéristique du verbe. Le v du sanscrit tra s'est perdu en vieux haut-allemand 3; mais il s'est conservé en gothique, qui a tra pour le neutre (nominatif tr) et thrô ou trôn (nominatif thra, trô) a pour le féminin. Nous avons, par exemple, les nominatifs: vaurs-tr « ouvrage » 5, fri-

<sup>1</sup> Comparez le thème fidvôri «quatre» = sanscrit catvar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Employé au comparatif et avec la préposition upa dans le Vendidad-Sâdé (p. 255) : upa-béréisottara. Comparez Burnouf, Études sur la langue et les textes zends, p. 215.

<sup>3</sup> Une mutilation encore plus forte a lieu dans le vieux haut-allemand fior«quatre» = gothique fidrór, sanscrit tatear-as.

<sup>4</sup> Voyez \$\$ 118 et 1/12.

<sup>•</sup> Ge mot vient peut-être de varth «devenir» (vairtha, varth, vaurthum). Le serait donc pour th (\$ 102).

a-thva « amour » <sup>1</sup>, fi-a-thva (pour fij-a-thva) « inimitié » <sup>2</sup>, sal-i-thvôs (pluriel) « auberge » <sup>3</sup>, vah-tvô « garde », ga-tvô « rue » <sup>4</sup>.

En slave, il faut, selon moi, rapporter ici quelques thèmes féminins en tva, que Dobrowsky rattache faussement aux formations en va, parce qu'il les fait dériver d'un infinitif en ti, au lieu de les tirer immédiatement de la racine 5. Tels sont : жатва śań-tva « moisson » (жына śin-un « je moissonne », aoriste śań-chū, participe passé passif śań-tū); клатва klań-tva « exécration » (клына klin-un « j'exècre »); ловитва lov-i-tva « chasse » (lov-i-ti « prendre »).

#### \$ 833. Le suffixe na, en sanscrit, en grec et en latin.

Certaines racines sanscrites, en nombre relativement peu considérable, forment leur participe parfait passif à l'aide du suffixe na. Il se joint immédiatement à la racine, et il porte l'accent tonique, comme le suffixe ta, qui est beaucoup plus usité. Nous citerons: lû-nd-s « arraché », bug-nd-s « plié » (racine bug), bag-nd-s « brisé » (racine bańg), bin-nd-s « fendu » (pour bid-nd-s), stir-nd-s « répandu » (racine सद star, स् stf), pûr-nd-s « rempli » (racine पद par, प pf).

A ces participes correspondent les sormations grecques en vo, vn, qui sont également en petit nombre et qui ont la même accentuation. Exemples: 310706-5, 315706-5, 32406-5 (pour 32606).

- Le verbe  $frij\hat{\sigma}$  « j'aime » ferait attendre une forme  $frij-\hat{\sigma}$ -thva. Mais l'abréviation de l' $\hat{\sigma}$  (= 4) en a n'a rien d'impossible (\$ 69, 1).
- <sup>2</sup> On s'attendrait à avoir *fij-ai-thva*. Mais de la syllabe caractéristique ai il n'est resté que la première partie de la diphthongue. Le même sait a lieu dans *fij-a* «je hais», *fij-a-m* «nous haissons», pour *fij-ai*, *fij-ai-m*.
- <sup>3</sup> De sal-ja «je me loge, je reste», prétérit sal-i-da; vieux haut-allemand sal-i-tha, sal-i-da, sel-i-da.
  - A Racine sanscrite gd «aller». Vieux haut-allemand ga-za (de gd-m «je vais»).
  - <sup>5</sup> Institutiones linguæ slavicæ, p. 286.
- <sup>6</sup> Dans les deux derniers exemples, le n a pris la place d'un n, à cause de r qui précède (\$ 17 b).

άλαπαδυό-s, lσχυό-s, σπαρυό-s, φερυή, σκηνή (sanscrit εξης ξαηná-s «couvert», pour ξαdnú-s¹), τέκνο-ν. Dans ce dernier mot l'accent a reculé sur la syllabe initiale.

En latin, on a ple-nu-s, eg-e-nu-s (ce dernier avec le sens actif), regnu-m. De plus, un certain nombre de mots qui ne peuvent s'expliquer avec le seul secours de cette langue 2: magnu-s, littéralement « grandi » (racine sanscrite manh « grandir », d'où mahânt « grand », aux cas faibles mahât); lignu-m « bois, ce qui doit être brûlé » (sanscrit dah « brûler »); tignu-m « poutre, ce qui a été taillé » (sanscrit taks « briser, fendre »); dignu-s, littéralement « montré, distingué » (sanscrit dis « montrer », pour dik, grec deix). Peut-être signu-m appartient-il à la racine sanscrite sang, en lithuanien seg « attacher », de sorte que le sens littéral serait « ce qui a été attaché ».

\$ 834. Le suffixe na, en gothique et dans les langues letto-slaves.

Dans les langues germaniques, ce suffixe s'est étendu à tous les verbes forts. Mais il ne se joint pas immédiatement à la racine, comme en sanscrit, en grec et dans certaines expressions latines: le suffixe se fait précéder de la voyelle de liaison a (plus tard e, en norrois i). On a, par exemple, en gothique: bug-a-n(a)-s a plié n (= sanscrit bug-ná-s), de la racine bug (biuga, baug, bug-u-m). Les verbes dénominatifs que nous avons décrits plus haut (\$ 770), dans lesquels figure le n de ce participe passif, se rapportent à un état de la langue plus ancien, car le n entre en jonction immédiate avec la racine<sup>3</sup>.

Dans les langues slaves, ce suffixe a reçu, au participe par-

<sup>1</sup> Voyez \$ 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Pott, Recherches étymologiques, 1" édition, II, p. 570.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nous avons aussi adjonction immédiate du suffixe dans l'adjectif us-luk-n(a)-s «ouvert»; de même dans le thème substantif neutre bar-na (nominatif barn) «enfant», littéralement «né» (comparez τέκ-νο-ν). Au contraire, la forme réellement employée comme participe est baur-a-ns.

fait passif, une plus grande extension encore que dans les langues germaniques. Les verbes de l'ancien slave qui correspondent à la dixième classe sanscrite ou à la forme causative <sup>1</sup>, font précéder le suffixe participial soit d'un a a ou d'un s ê, soit de k je. Les verbes qui prennent a a ou s ê dans les formes appartenant à la seconde série de temps, gardent ces voyelles devant le suffixe : ceux qui prennent u i, le remplacent par k je. Exemples : dêl-a-nū « fait » (thème dêlano), meanus selênū « désiré », formés comme les aoristes et les infinitifs dêl-a-chū, dêl-a-ti, sel-ê-chū, sel-ê-chū, del-a-ti; mais chval-je-nū « loué » en regard de l'aoriste chval-i-chū, de l'infinitif chval-i-ti.

Les verbes slaves qui se rattachent à la première (ou sixième) et à la neuvième classe sanscrite font précéder le suffixe participial no de la voyelle de liaison e. Exemples : nes-e-nŭ « porté », ARMKENS dvij-e-nŭ « remué » (j par euphonie pour g). De la dernière de ces formes il ressort que l'e en question n'a rien de commun avec la voyelle caractéristique des formes spéciales : s'il y a accord apparent entre nes-e-nü « porté » (féminin nes-e-na, neutre nes-e-no) et nes-e-si « tu portes », on voit qu'entre dvij-e-nü « remué » et dvig-ne-si « tu remues » le contraste est aussi grand que, par exemple en gothique, entre fraih-a-n(a)-s « interrogé » et fraih-na-m « nous interrogeons » 2.

Quoique les langues lettes se rattachent aux langues slaves par un lien étroit de parenté, elles s'en séparent nettement au participe en question : tandis que le slave prend le suffixe no (féminin na), le lette exige le suffixe ta. On trouve toutesois quelques formes en na-s, mais elles n'ont plus conscience de leur nature participiale et comptent pour des adjectifs ordinaires. Nous avons, par exemple, en lithuanien : silp-na-s « faible » (primitivement « affaibli », comparez silpstu « je m'affaiblis », prétérit

<sup>1</sup> Voyez \$ 504.

<sup>2</sup> Voyez \$ 497.

silpau); pil-na-s (en lette pil-n'-s) « plein » (littéralement « rempli » = sanscrit  $p\hat{u}r-n\hat{u}-s^{-1}$ , zend  $p\check{e}r\check{e}n\hat{o}$ )<sup>2</sup>.

\$ 835. Le suffixe secondaire na, en sanscrit, en grec, dans les langues germaniques et letto-slaves.

Nous avons vu (\$ 824) que le suffixe participial ta, ajouté à des substantifs, forme des adjectifs possessifs comme pal-i-ties « pourvu de fruits ». Le suffixe na est employé pour le même usage, et il se fait également précéder de la voyelle de liaison i, que les grammairiens indiens regardent comme faisant partie du suffixe. Exemples : pal'-i-ná-s « pourvu de fruits », mal'-i-ná-s « couvert de boue ».

Le grec nous présente des formations semblables, avec la même accentuation. Exemples : πεδ'-ι-νό-s³, littéralement « pourvu d'une plaine », d'où le double sens de « plat, uni » et celui de « vivant dans la plaine »; σκοτεινό-s (pour σκοτεσ-ι-νό-s⁴) « pourvu de ténèbres »; φαεινό-s (pour φαεσ-ι-νό-s) « pourvu de lumières »; δρεινό-s (pour δρεσ-ι-νό-s « pourvu de montagnes ». L'e de εὐδιεινό-s est l'affaiblissement de l'a de εὐδία : je rappellerai, à ce sujet, que devant le suffixe ων on trouve fréquemment un ε à la place de la voyelle finale du thème primitif, par exemple dans ροδεών (pour ροδο-ων). Dans les mots marquant une idée de temps, comme χθεσ-ι-νό-s, ἡμερ'-ι-νό-s, δρθρ'-ι-

¹ L'si de la forme sanscrite doit son origine à la labiale dont il est précédé; autrement, il y aurait un i, comme par exemple dans stir-nά-s «répandu» (racine star, str). La forme primitive est évidemment par-na-s, et la vraie racine est par, d'où piparmi «je remplis». A parna se rattache aussi le thème zend pĕrĕna, dont le premier è représente un ancien a (sur le second è, voyez \$ hh). L'i du lithuanien pilna-s est un affaiblissement de l'a primitif, comme dans wilka-s «loup» = sanscrit trèka-s, pour varka-s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Féminin pěrěně, pour pěrěná (\$ 137).

<sup>3</sup> Buttmann, Grammaire grecque développée, II, \$ 119, remarque 7/4.

<sup>4</sup> Voyez \$ 128.

νό-s, la signification première est un peu plus cachée : cependant χθεσινό-s signific au fond « qui est uni avec la journée d'hier, qui appartient à hier»; les expressions allemandes gestrig « d'hier», heutig « d'aujourd'hui» contiennent également un suffixe possessif. Malgré la différence d'accentuation, je crois que les adjectifs comme ξύλινος, λίθινος, άδαμάντινος ont le même suffixe que les formes oxytonées en ι-νό-s. Je suppose que la langue leur a seulement attribué une accentuation plus énergique, pour en faire ressortir plus vivement la signification 1. Il y a aussi en sanscrit, parmi les formations en ina, un exemple où c'est le mot fondamental, et non le suffixe, qui reçoit l'accent : c'est प्रकृष्ण (i-na-s « cornu», de प्रकृष्ण (i-na-s « corne».

En gothique, dans cette classe de mots, la voyelle de liaison s'est élargie en ei (=  $i^2$ ). La voyelle finale du mot primitif est supprimée. Exemples: silubr'-ei-n(a)-s « argenteus » 3, fill'-ei-n(a)-s « pelliceus », liulad'-ei-n(a)-s « lucidus », sunj'-ci-n(a)-s « verax », des thèmes silubra (nominatif silubr), etc.

En vieux haut-allemand, on a : hulz'-î-n(a) a ligneus n, stein'-î-n(a) a lapideus n, boum'-î-n(a) a arboreus n, rôr'-î-n(a) a arundinaceus n, eihh'-î-n(a) a quernus n, ziegal'-î-n(a) a lateritius n. En haut-allemand moderne, la voyelle de liaison i s'est affaiblie en e, et après un r elle s'est laissé évincer tout à fait; on a, par conséquent, eich'-e-n, tann'-e-n, gold'-e-n, tuch'-e-n, leder'-n. C'est de pluriels en er que viennent les formes comme hölzer'-n, hörner'-n, gläser'-n, et d'après celles-ci on a créé des mots contrefaits comme steiner'-n (pour stein'-e-n)<sup>5</sup>.

En ancien slave, les mots de cette classe sont nombreux. Nous

<sup>1</sup> Voyez plus haut, tome I, page 220.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 70.

<sup>3</sup> On trouve aussi silubrins (Matthieu, xxvII, 3).

<sup>4</sup> Pour ir (\$ 241).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Grimm, Grammaire allemande, II, p. 179.

avons, par exemple: div'-ĭ-nŭ «merveilleux» (littéralement «doué de merveille»), du thème divo (nominatif divù) «merveille»; sil'-ĭ-nŭ «fort, doué de force», de sila «force»; snêṣ
i-nŭ (par euphonie pour snêginŭ) «niveus», du thème snêgo (nominatif snêgŭ) «neige»; sor'-ĭ-nŭ «brillant, doué de splendeur», de sorja (thème et nominatif) «splendeur». Le i t est évidemment un affaiblissement de la voyelle de liaison sanscrite.

En lithuanien, cette voyelle s'est conservée intacte; aussi les mots comme sidabr'-i-na-s « argenteus », auks'-i-na-s « aureus », milt'-i-na-s «farineux» (des thèmes sidabra-s «argent», auksa-s « or », miltai 1 « farine ») s'accordent-ils parfaitement avec les formations sanscrites telles que pal'-i-ná-s, mal'-i-ná-s. Des thèmes en i-na vient, par l'addition d'un suffixe secondaire, la forme i-nia (ia = sanscrit \(\mathbf{v}\) ya), nominatif ini-s (pour inia-s)<sup>2</sup>, génitif inio. Exemple: auks-i-ni-s (= auks-i-nia-s) « un florin », de auksi-na-s «aureus». Cette forme dérivée remplace ordinairement la forme primitive. Il y a identité de sens entre sidabr-i-na-s 3 «argenteus» et sidabr-i-ni-s4. De wara-s «cuivre» vient war'i-na-s « en cuivre »; de jōwara-s « hêtre » vient jōwar'-i-ni-s « en hêtre », et de siksna « cuir » siksn'-i-ni-s « en cuir ». Quelquesois aussi on allonge la voyelle de liaison, qu'on écrit alors y = i: cet allongement a lieu quand le mot dérivé désigne le lieu rempli de l'objet exprimé par le nom primitif. Ainsi ōsi-s «frêne» fait ōs'-y-na-s « forêt de frêncs », ûga « baie » fait ûg'-y-na-s « lieu rempli de baies »; akmů (thème akmen) « pierre » fait akmen-yna-s « tas de pierres ». Les mots comme bēd'-na-s « misérable », venant de bēda «misère», et dyw'-na-s «merveilleux», venant de dywa-s «merveille», paraissent avoir perdu une voyelle de

<sup>1</sup> Pluriel d'un singulier milta-s, dont il ne reste pas d'exemple.

<sup>2</sup> Voyez \$ 92 1.

On trouve aussi sidabr'-i-n'-s.

<sup>\*</sup> Voyez Ruhig, Lexique allemand-lithuanien, au mot silbern.

liaison: autrement, la voyelle finale du thème primitif aurait difficilement été supprimée devant le suffixe. On peut comparer les formations russes comme pylj-nüt «poudreux», de пыль pülj «poussière»; muc'-nüt «farineux», de muka «farine»; bolot-nüt «marécageux», de boloto «marais». Il y a aussi en lithuanien des formations en na-s, avec un ō devant le suffixe: elles sont parallèles aux formations précitées (\$ 825) en ō-ta-s. Exemples: wiln'-ō-na-s «en laine», de wilna «laine»; raud-ō-na-s «rouge», de raudà «couleur rouge».

\$ 836. Le suffixe secondaire na, en latin.

En regard des formes sanscrites et lithuaniennes en i-na-s, le latin a des formations dénominatives en nu-s (féminin nu), qui ont avec leur mot primitif des rapports de diverses sortes, sur lesquels nous n'avons pas besoin d'insister ici. Comme dans les dialectes germaniques les plus anciens, la voyelle de liaison i s'est allongée; quand le thème primitif se termine par une voyelle, elle est supprimée en latin comme dans les langues congénères. Exemples: sal-i-nu-s, Vejent-i-nu-s, reg-i-na, carnific-i-na, doctri-na (pour doctor-i-na), textr-i-nu-s, tonstr-i-nu-s (de tonstor, d'où tonsor), stagn'-i-nu-s, gall'-i-na, discipl'-i-na (pour discipul-i-na), orc-i-nu-s, fer'-i-nu-s, tabul'-i-nu-s, pisc'-i-na, mar'-i-nu-s, ali'-b-nu-s, lani'-b-na<sup>2</sup>, pecu-i-nu-s<sup>3</sup>, bov-i-nu-s. La voyelle de liaison est supprimée surtout après un r<sup>4</sup>: ebur-nu-s, pater-nu-s, mater-nu-s, ver-nu-s, veter-nu-s, quer-nu-s, inter-nu-s, exter-nu-s,

<sup>1</sup> Voyez \$ 101, et comparez tonstrix.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Avec é pour î, afin d'éviter le voisinage de deux i.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'u de la quatrième déclinaison, qui, à la différence de celui de la seconde, représente un ancien u, se conserve devant le suffixe. Les autres voyelles, au contraire, sont supprimées. Un fait analogue a lieu en sanscrit : tandis que, devant les voyelles des suffixes dérivatifs, certaines voyelles disparaissent, l'u prend le gouna et se maintient sous la forme av.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La même chose a lieu en allemand (\$ 835).

infer-nu-s, super-nu-s. Elle tombe aussi après un g (pour c), dans salig-nu-s, ilig-nu-s, larig-nu-s, à moins qu'il ne faille diviser de cette façon : sali-gnu-s, ili-gnu-s, lari-gnu-s. Dans cette dernière hypothèse, gnu-s serait pour genus, ginus « engendré » 1 (comparez abie-gnu-s, privi-gnu-s), et la consonne finale du thème primitif aurait été suppriméé.

Les grammairiens indiens admettent aussi un suffixe ina. Mais dans l'i de ina, je vois, comme en latin, l'allongement d'une voyelle de liaison, et je regarde ce suffixe comme primitivement identique avec i-na. Exemples : sam'-i-na-s « annuel », de samú « année »; kul'-i-na-s « noble, de bonne race », de kuld-m « race ».

Dans les mots latins comme mont-â-nu-s, urb-â-nu-s, sol-â-nu-s, veter-â-nu-s (comparez veter-î-nu-s, veter-nu-s), Vejent-â-nu-s (Vejent-î-nu-s), oppid'-â-nu-s, insul'-â-nu-s, Rom'-â-nu-s, Afric'-â-nu-s, l'â n'est probablement aussi qu'une voyelle de liaison: le vrai suffixe, selon cette explication, est no, comme dans cord-â-tu-s, sceler-â-tu-s le vrai suffixe est to (\$824). Je rappelle à ce sujet que le suffixe secondaire to aime également à être porté par une voyelle longue.

On pourrait encore supposer que les formes en â-nu-s contiennent la voyelle caractéristique de la première conjugaison; il faudrait alors les rapporter à des verbes dénominatifs, et supposer des thèmes verbaux montâ, veterâ, d'après l'analogie de amâ, laudâ.

\$ 837. Féminins formés à l'aide du suffixe secondaire na, en sanscrit, en grec et en latin.

Comme les thèmes sanscrits en a donnent naissance à des féminins en a aussi bien qu'à des féminins en a, on peut rattacher également au suffixe  $\pi$  na les noms comme indrant<sup>2</sup> « l'é-

<sup>1</sup> Voyez Pott, Recherches étymologiques (17 édition), II, p. 586.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur le changement de n'en n, à cause de la lettre r qui précède, voyez § 17 h.

pouse d'Indra, rudrâni « l'épouse de Rudra, varunâni « l'épouse de Varuna, mâtulâni « la femme de l'oncle maternel » (du primitif mâtulâ), kiatriyâni « la femme d'un Kshatriya». Conséquemment ces noms ont la même origine que les formations latines, lithuaniennes et germaniques dont il vient d'être question. Toutefois, je ne vois pas dans l'à de indrâni une voyelle de liaison ou une voyelle caractéristique, ainsi qu'on peut le supposer pour celui de mont-à-nu-s: j'explique cet à comme l'allongement de la voyelle finale du thème primitif. En effet, tous les mots sanscrits de cette sorte viennent d'un thème finissant par a. Je divise donc de cette façon: mâtulà-nî. On aurait pu s'attendre aussi à une forme mâtulà-nâ.

Avec ces féminins s'accordent en grec Θέαινα, λύκαινα, ΰαινα, ἄκαινα, μολύβδαινα, δέσποινα<sup>1</sup>, pour Θεανι-α, etc. (§ 119). On peut également rapporter ici des patronymiques féminins comme Ακρισιώ-νη. Le thème primitif a allongé sa voyelle finale (o = sanscrit a), de même qu'en sanscrit; à moins qu'il ne vaille mieux regarder ω comme une voyelle de liaison, et diviser de cette façon: Ακρισι'-ώ-νη.

En faveur de cette dernière explication, on peut invoquer les formes latines comme Mell-ô-nia, à côté de Mell-ô-na<sup>2</sup>, Vall'-ô-nia, matr-ô-na, patr-ô-na. Nous divisons donc aussi: Pom-ô-na, Bell'-ô-na, Morb'-ô-nia, Orb'-ô-na, quoique la seconde déclinaison, dans laquelle ŏ et u alternent à la fin du thème, nous autorisat à joindre l'ô au thème primitif.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Δέσποινα suppose, au lieu de δεσπότη-s, un nominatif masculin δεσποs, dont la syllabe finale peut être rapprochée de celle des composés sanscrits comme πτρα-s «chef des hommes» (de pd «gouverner»).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En quelque sorte «celle qui est pourvue de miel».

\$ 838. Féminins formés à l'aide du suffixe secondaire na, en lithuanien, en ancien slave et en vieux haut-allemand.

En lithuanien, le suffixe féminin énē 1 correspond au sanscrit d-ni, au grec awa, awn, au latin ô-nia, ô-na. Même à l'égard du sens, brōl'-énē « la femme du frère » 2 s'accorde très-bien avec des formations sanscrites telles que mâtulâni' « la femme de l'oncle maternel ». Nous citerons encore : bern'-énē « la femme du serviteur », de berna-s; kalw'-énē « la femme du forgeron », de kalwi-s (pour kalwia-s); awyn'-énē « la femme de l'oncle », de awyna-s; asil'-énē « anesse », de asila-s; wilk'-énē « louve », de wilka-s.

En ancien slave, la forme correspondante est ыны йлја, ou avec suppression de l'a au nominatif, йлі. Exemples : рабыны rab'-йлја ou рабыны rab'-йлја ou рабыны rab'-йлја ou рабыны bog'-йлја ou богыны bog ini « déesse », de bog i (thème bogo)<sup>3</sup>.

En vieux haut-allemand, le suffixe correspondant est inna, qui vient probablement par assimilation de inja (pour inia): ainsi, à l'i qui caractérise le féminin en sanscrit est encore venue se joindre la voyelle a , par laquelle les féminins se terminent habituellement. Exemples: gut'-inna «déesse», kuning'-inna «reine», meistar'-inna «maîtresse», wirt'-inna «hôtesse», aff'-inna «guenon», esil'-inna «Anesse», hen'-inna «poule», hund'-inne (pour hundinna) «chienne». Au nominatif et à l'accusatif singuliers, on a des formes abrégées en in, comme gutin, kuning-in (à côté de gutinna, kuninginna). De là, en haut-allemand mo-

<sup>1</sup> Pour ēnia (\$ 92 k).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De brôli-s «frère» (pour brôlia-s).

<sup>3</sup> Voyez Dobrowsky, Institutiones linguæ slavicæ, p. 291.

<sup>\*</sup> C'est ainsi que dans la première conjugaison faible les formes comme quellu proviennent par assimilation de quelju (Grimm, Grammaire allemande, 1, p. 870).

<sup>5</sup> Pour d = gothique 6. Voyez \$ 130, 2.

derne, le singulier göttin, königin ; mais les pluriels göttinnen, königinnen supposent une forme de singulier plus pleine göttinne, königinne.

On a voulu rapporter ces formes en in à des thèmes en ini<sup>2</sup>, dont l'i final aurait été supprimé au nominatif-accusatif singulier. Mais à moins qu'on ne trouve en vieux haut-allemand des génitifs et datifs singuliers ou des nominatifs et accusatifs pluriels comme gutini, je ne vois pas de raison pour justifier cette hypothèse. Les génitifs et datifs anglo-saxons comme gyd-enne « deæ », cités par Grimm ³, peuvent aussi bien s'expliquer par la première déclinaison forte que par la quatrième. Je préfère les rapporter à la première et je regarde gyden « déesse » 4 comme étant pour gydenu 5. Les formes norroises, telles que apynja « guenon », vargynja « louve » 6 tendent également à prouver que dans les noms précités les deux n proviennent par assimilation de nj. L'y est dû à l'adoucissement d'un ancien u, lequel correspond

- 1 Grimm, Grammaire allemande, II, p. 319.
- <sup>2</sup> Quatrième déclinaison de Grimm.
- <sup>3</sup> Grammaire allemande, II, p. 319.
- <sup>4</sup> Bosworth (Dictionnaire de la langue anglo-saxonne) donne la forme gydene, avec e, par affaiblissement pour u.
- Les formations (\$ 950) en unga, que possède l'anglo-saxon, et qu'on trouve même en vieux haut-allemand chez Kero et dans Isidore, ont également perdu au nominatif la voyelle finale du thème (Grimm, II, p. 362); cependant on n'a pas le droit de les attribuer à la quatrième déclinaison forte de Grimm, c'est-à-dire aux thèmes en i. Bien loin de là, l'anglo-saxon fait passer dans une autre déclinaison ses thèmes féminins primitivement terminés en i : il les transporte dans la déclinaison dont la voyelle finale était d'abord à (gothique ô), c'est-à-dire, selon la classification de Grimm, dans la première déclinaison féminine à forme forte. Ainsi dæd «action» n'a pas un seul cas qui suppose nécessairement un thème dædi : le nominatif-accusatif pluriel dæda mon moins que le datif dædu-m appartiennent évidemment à la première déclinaison; il en est de même pour l'accusatif singulier dæde (comparez gefe), l'i final ayant déjà en gothique disparu à l'accusatif (anst «gratiam», pour ansti).
- <sup>6</sup> Ces mots suivent la déclinaison faible (Grimm, II, 319). Comparez le masculin varg'-r « loup» avec le sanscrit vika-s (pour rarka-s).

à l'à du sanscrit àni: de l'à au norrois u, la distance est moins grande que de l'à au vieux haut-allemand i, dans -inna. Cet i est probablement sorti lui-même d'un u : en effet, au lieu de wirtin, le vieux haut-allemand nous présente aussi wirtun.

On vient de voir que les thèmes en on retranchent ces deux lettres devant les suffixes inna, in : on a, par exemple, aff'-inna, aff'-in, au lieu de affon-inna, affon-in. En cela, les langues germaniques s'accordent avec le sanscrit : dans ce dernier idiome, devant les suffixes dérivatifs commençant par une voyelle ou par un  $\mathbf{q}$  y, les thèmes en n perdent ordinairement cette consonne ainsi que la voyelle qui la précède. Ainsi rûfan « roi » fait râfyd-m (ou avec le svarita, rûfyd-m) « royaume ».

\$ 839. Substantifs abstraits formés à l'aide du suffixe primaire na, en sanscrit, en grec, en latin et dans les langues germaniques.

Nous revenons au suffixe primaire na pour faire observer qu'il sert, ainsi que son féminin na, à former quelques noms à signification abstraite, qui se tirent immédiatement de la racine. L'accent est sur le suffixe. Tels sont : and yag-na-s « adoration, sacrifice » (en zend, pas yag-na-s » (en zend, yag-na-s » (effort »; pras-na-s » question » (en zend, pras-na) fras-na) ; raks-na-s » protection, conservation »; yac-na' « prière, désir »; trs-na' « soif ». En ce qui concerne l'accent, svapna-s « sommeil » (zend quf-na') fait exception : rapprochez-en le lithuanien sap-na-s « rêve », qui a supprimé le w, le grec in-vo-s, le latin som-nu-s 5.

- 1 Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, I, colonne 932.
- 2 Thème yai-na.
- <sup>3</sup> Nominatif frai-në-m (neutre). Voyez Brockhaus, Glossaire du Vendidad-Sadé, page 378.
  - 4 Voyez \$ 35.

<sup>\*</sup> De sop-nus, par l'influence de la nasale. C'est ainsi qu'en grec σεβ-νός se change en σεμ-νός (\$ 833), et qu'en sanscrit les muettes finales peuvent se changer en la nasale de même organe, si le mot suivant commence par une nasale. Voyez mon Abrégé de la grammaire sanscrite, \$ 58.

Si l'on fait abstraction de l'accent, il y a accord entre le grec  $\tau \not\in \chi - \nu n$  et les féminins sanscrits tels que  $y \not= o' - h o'$ . En latin, il faut peut-être rapporter ici ru-i-na et rap-i-na: ces mots auraient alors conservé leur voyelle caractéristique  $^1$ , en l'allongeant. En général, ce suffixe aime à se faire précéder d'une voyelle longue en latin (i-nu-s, o-na).

En vieux haut-allemand, loug-na « dénégation, mensonge » 2, et en ancien saxon hôf-na « plainte, gémissement » présentent le même suffixe. Des noms masculins en **¬** na, à signification abstraite, je rapproche le vieux haut-allemand loug-i-n ou loug-e-n « dénégation » 3, lequel a inséré une voyelle de liaison (\$ 834).

\$ 840. Le suffixe ni, en sanscrit, en lithuanien, en slave et en gothique.

Aux suffixes participiaux  $\pi$  ta,  $\pi$  na, une parenté étroite relic en sanscrit les suffixes  $\pi$  ti,  $\pi$  ni, qui servent surtout à former des noms féminins à signification abstraite : dans l'i je reconnais un affaiblissement de l'a des thèmes pronominaux ta, na.

Le suffixe ni est employé seulement par les noms abstraits dont la racine, au participe parfait passif, remplace ta par na. On a, par exemple, lū-ni-s « l'action d'arracher », glū-ni-s « épuisement », gūr-ni-s « vicillesse », hū-ni-s « abandon », à côté des participes passifs lū-nā-s « arraché », glū-nā-s « épuisé », gūr-nā-s « vicilli », hī-nā-s « abandonné » (forme irrégulière pour hā-nā-s). Au sujet de l'accentuation, comparez le rapport qui existe en grec entre wōτo-s et woτō-s (\$ 817°), ou entre σπά-νι-s et σπα-νδ-s (d'une racine obscurcie σπα).

Le lithuanien bar-ni-s « dispute » (barù « je me dispute ») est un exemple parsaitement conservé de cette classe de noms abstraits séminins. En ancien slave, les exemples sont un peu plus

<sup>1</sup> Voyez \$ 109 , 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, II, colonne 131.

<sup>3</sup> Graff, ibidem. Thème long-i-na, long-e-na.

nombreux: дань da-ni « action de donner, de livrer » (thème dani, \$ 261); брань bra-ni « guerre » 1, littéralement « action de combattre » (боры borjun « je combats »).

En gothique, nous avons les thèmes féminins : liug-ni « mensonge n²; ana-bus-ni « commandement » (avec s pour d, de anabiuda «je commande», racine bud); vaila-vis-ni «entretien», littéralement «bien-être» (avec s pour s³, racine vas⁴); taik-ni « signe », littéralement « l'action de montrer » (comparez le grec Selxνυμι, en sanscrit dis « montrer », pour dik); siu-ni « l'action de considérer, la considération ». Les nominatifs sont liugn'-s, etc. (\$ 135). Le suffixe ni est aussi employé en gothique pour tirer un nom abstrait féminin des verbes à forme faible : la caractéristique est conservée devant le suffixe; toutesois, la syllabe ja de la première conjugaison se contracte en ei, comme à la seconde personne du singulier de l'impératif. C'est la première conjugaison qui a fourni le plus grand nombre de noms de cette sorte; exemples: gôl-ei-n(i)-s « salutatio », hauh-ei-n(i)-s « exaltatio », haus-ei-n(i)-s «auditio », gamêl-ei-n(i)-s «scriptura ». La seconde conjugaison nous présente seulement : lath-ô-n(i)-s « invitatio, mit-ô-n(i)-s «cogitatio, salb-ô-n(i)-s «unctio». La troisième a : bau-ai-n(i)-s « ædificatio », at-vit-ai-n(i)-s « observatio », midja-sveip-ai-n(i)-s « diluvium », lib-ai-n(i)-s « vita », lub-ai-n(i)-s a spes n 5.

¹ Par métathèse pour bar-ni = lithuanien bar-ni-s. Voyez Dobrowsky, Institutiones lingue slavice, p. 290.

En supposant que l'accusatif liugn, qui est le seul cas dont il reste des exemples, et qui peut être expliqué de différentes manières, appartienne effectivement à un thème féminin liugni (Voyez Grimm, Grammaire allemande, II, p. 157). Autrement, c'est le neutre du participe passif (\$ 834) qui conviendrait le mieux pour expliquer cette forme: liugn(a) signifierait alors proprement ace qui a été mentin, et correspondrait aux participes sanscrits comme liugnúm a été plién.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 86, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Formes principules : visa, vas, vésum.

<sup>&#</sup>x27;Il n'existe plus d'exemple en gothique du verbe d'où ce dernier mot a été tiré.

\$ 841. Le suffixe féminin *ii*, en sanscrit, en zend, dans les langues germaniques et slaves.

A côté des participes passifs en ta, le sanscrit nous présente des noms abstraits en ti. Comme dans les noms en ni, l'accent est sur la syllabe radicale, tandis que le participe en ta prend l'accent sur le suffixe. Comparez, par exemple, yúk-ti-s « union », úk-ti-s « discours », sil-ti-s « état », avec yuk-tú-s « joint », uk-tú-s « dit », sii-tú-s « debout » (§ 818).

En zend, nous avons : κars-ti-s «le labourage» (karstu «labouré»), κατε-ti-s «l'action de manger» (\$ 164), γαυξομών μαυξολάί-ti-s «purification» (\$ 637).

En gothique, ce suffixe féminin devient ti, thi ou di, selon la nature de la lettre qui le précède (\$ 91, 2). L'i est supprimé au nominatif en vertu d'une règle constante (§ 135). Exemples : gaskaf-t(i)-s « creation », genitif gaskaf-tai-s 1; fra-lus-t(i)-s « perte »; ga-baur-th(i)-s «naissance»; ga-mun-d(i)-s «mémoire». Nous avons donné des exemples pour le vieux haut-allemand au \$ 91, 2. Même en haut-allemand moderne, il existe encore des restes assez nombreux de cette classe de mots, par exemple : brun-o-i « ardeur », kun-s-t « art », gun-s-t « faveur »<sup>2</sup>, an-kun-f-t « arrivée », zu-kun-f-t «avenir », zun-f-t «corps de métier » 3, mach-t « puissance », zuch-t « discipline », fluch-t « fuite », sich-t « vue », fahr-t «voyage », schrif-t « écriture », schlach-t « combat ». Parmi ces noms, les uns ont perdu leur pluriel; d'autres l'ont fait passer dans la déclinaison en n ou déclinaison faible; quelques-uns enfin présentent la même formation que le vieux haut-allemand, avec cette seule différence qu'ils ont altéré en e l'i du thème.

<sup>1</sup> Voyez \$ 185.

<sup>2</sup> Voyez \$ 95.

<sup>1</sup> Sur le f, voyez \$ 96.

L'adoucissement de la voyelle dans la syllabe radicale dénote encore l'action d'un i.

Nous avons, par exemple, brunste, kunste, zunfte, mächte, à côté de fahrten, schriften, schlachten.

En lithuanien, on peut citer : pjū-ti-s « la moisson » (pjūuju «je moissonne»), s-mer-ti-s «la mort, l'action de mourir», paźin-ti-s «la connaissance » (źinau «je sais »), pri-gim-ti-s «la nature " (gemù « je nais »). En ancien slave, l'i du suffixe s'est affaibli en Li au nominatif-accusatif singulier (\$ 261). Les thèmes séminins abstraits de cette classe suivent la déclinaison de nostr (thème nosti 1). Exemple: namatu pa-manti « mémoire » 2 (comparez le sanscrit má-ti, dans le dialecte védique ma-ti, et le thème gothique ga-mundi, nominatif ga-mund'-s). Je fais suivre quelques autres exemples, sous la forme du nominatif : Enarogate blagoda-ti « bienfait » 3, complete su-mri-ti « mort » 4 (= sanscrit mṛ-ti-s. pour mar-ti-s), bracts vlas-ti « domination » 5, ctpacts stras-ti « souffrance » (racine strad), vês-ti « nouvelle » (racine vêd, comparez le causatif sanscrit vêddyâmi «je fais savoir, j'annonce», venant de la racine vid «savoir»). A cette classe de noms abstraits verbaux appartiennent très-probablement aussi les infinitifs slaves et lithuaniens en ti, sur lesquels nous reviendrons.

## \$ 842. Le suffixe ti, en grec.

Si l'on fait abstraction des substantifs  $\chi \tilde{\eta} - \tau \iota - s$ ,  $\mu \tilde{\eta} - \tau \iota - s$  (= sanscrit mú-ti-s, slave man-ti),  $\varphi \dot{\alpha} - \tau \iota - s$  (à côté de  $\varphi \dot{\alpha} - \sigma \iota - s$ ),  $\check{\alpha} \mu \pi \omega$ -

<sup>1</sup> Voyez t. 11, p. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La nasale de la racine n'a pas tout à fait disparu en slave, tandis que le sauscrit l'a entièrement perdue. Comparez \$ 261.

<sup>&</sup>quot;Dati s'accorde très-bien avec le zend dâiti-s, dans yaué-dâiti-s «purification» (\$ 841), et avec le thème gothique dé-di «action», en vieux haut-allemand tâ-ti (nominatif tât), en haut-allemand moderne that. On s'attendrait en sanscrit à une forme dâ-ti-s (racine धा dâ «placer, faire»).

<sup>4</sup> Voyez Miklosich, Radices, p. 52.

<sup>\*</sup> Miklosich (Radices, p. 10) rapproche avec raison la racine sanscrite vrd (pour vard) a croîtren, qui a donné vrd-di-s (par euphonie pour vrd-ti-s) a croissance, bonheurn.

τι-s (à côté de ἄμπω-σι-s), le t de ce suffixe ne s'est conservé que quand il est protégé par un σ précédent. Ce σ lui-même, en grec comme en slave, est le représentant d'une ancienne dentale. On a, par exemple, ωίσ-τι-s (à côté de ωεῖ-σι-s), ωύσ-τι-s (à côté de ωεῦ-σι-s), λῆσ-τι-s.

Après une voyelle, le t du suffixe s'affaiblit ordinairement en σ: c'est le même fait que nous avons observé à la troisième personne du singulier du présent des verbes en  $\mu \iota$ , et à la troisième personne du pluriel de tous les verbes. Comparez, par exemple, δό-σι-s, Θέ-σι-s avec δίδω-σι, τίθη-σι. C'est après les gutturales et les labiales, avec lesquelles le  $\sigma$ , en s'unissant, forme un  $\xi$  ou un  $\psi$ , que l'affaiblissement de la dentale en sifflante a eu lieu le plus régulièrement : comparez, par exemple, ζεῦξι-s (=ζεῦκ-σι-s, par euphonie pour ζεῦγ-τι-s) avec le sanscrit yúk-ti-s, le latin junc-tio, ou  $\varpi \notin \psi_{i-s^1}$  (=  $\varpi \notin \pi - \sigma_{i-s}$ ) avec le sanscrit pák-ti-s, le latin coc-tio. Il n'est pas douteux que l'e exerce en grec une influence euphonique sur un 7 précédent, et tend à le changer en σ². De là le désaccord entre ζευχ-τό-s, ωεπ-τό-s et ζεῦχσι-s, τ andis qu'en sanscrit les participes passifs yuktá-s, trp-tá-s sont en harmonie avec les substantifs yúk-ti-s « union », trp-ti-s 3 « satiété ». Remarquez que l'accentuation est la même dans les deux langues : le nom abstrait a l'accentuation la plus énergique, au lieu que le participe laisse tomber le ton sur la syllabe finale 4.

\$ 843. Élargissement du suffixe ti, en grec; le suffixe  $\sigma ta$ .

Par l'addition inorganique d'un a, le suffixe ou a donné nais-

<sup>1</sup> Πεπ pour wex = sanscrit pac pour pak, latin coc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On vient de voir que cette influence ne s'est cependant pas fait sentir sur tous les mots.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le sanscrit tṛp-ti-s correspond au grec τέρπ-σι-s, tandis que tṛp-ti-s est représenté par τερπ-νό-s (pour τερπ-τό-s). Voyez \$ 833.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez \$ 104°, et Système comparatif d'accentuation, \$ 15.

sance à la forme σια. C'est ainsi que nous avons vu (\$ 119) τρια, par exemple dans δρχήσθρια, correspondre au sanscrit trî. Le suffixe élargi σια s'unit de préférence à des formes qui ont déjà par elles-mêmes une certaine étendue, comme δοχιμασία, ίππασία, Θερμασία, σημασία, ἐπιδασία (à côté de ἐπίδασις). Il se joint plus rarement à des racines monosyllabiques: on dit bien, par exemple, Θυσία, mais non λυσία, Φυσία, ρυσία<sup>1</sup>. Il y a une ressemblance, mais purement extérieure, entre ces substantifs abstraits en σια et les noms comme ἀχαθαροσ-ία, ἀθανασ'-ία, formés de ἀχάθαρτο-ς, ἀθάνατο-ς, à l'aide du suffixe ια, devant lequel un τ se change en σ.

\$ 8h4. Élargissement de ti: le suffixe lithuanien tia; les suffixes latins tia, tiē, tiō, tiôn. — Le suffixe ti sans élargissement en latin : origine des adverbes en tim.

En lithuanien aussi, il y a des noms verbaux à signification abstraite qui, comme les noms grecs en  $\sigma \iota \alpha$ , ont ajouté un complément inorganique au suffixe ti. Ils se terminent au nominatif en  $t\bar{e}$ , ce qui suppose un thème en tia (§ 92k). Ainsi à côté du précité  $pj\hat{u}-ti-s$  « la moisson », il y a une forme  $pj\hat{u}-t\bar{e}$  et, de plus, un masculin  $pj\hat{u}ti-s$  (pour  $pj\bar{u}tia-s^2$ ). Un autre exemple est bēg-té « la course ». Les dérivés en y-stē, comme bagōt'-y-stē « richesse » (de bagōta-s « riche »), jaun'-y-stē « jeunesse » (de jauna-s « jeune »), dēw'-y-stē « divinité » (de dēwa-s « dieu »), merg'-y-stē « virginité » (de mergà « vierge »), tiennent la place des noms sanscrits en ti (§ 826): ainsi dēw'-y-stē a la signification du sanscrit dêva-tà' « divinité ». Mais par leur suffixe, ces noms lithuaniens paraissent appartenir à la famille des noms en ta ti. Le s est probablement une insertion euphonique, comme dans les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez mon mémoire De l'influence des pronoms sur la formation des mots, pare 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Génitif pjúciō, par euphonie pour pjūtiō.

formations slaves ionocti juno-sti njeunesse - (thème junosti), ropecti gore-sti namertume  $\tau^{-1}$ .

En latin, le suffixe ti s'est élargi à l'aide de divers compléments. Nous avons d'abord des noms en tia ou tiè-s (\$ 137), comme cani-tia, cani-tie-s, pigri-tia, pigri-tie-s, justi-tia, amicitia, pueri-tia, pueri-tiè-s. L'i (devant le t) est. à ce que je crois, un affaiblissement de la vovelle finale du thème primitif 2. Comme exemple d'un neutre de même formation, on peut citer servitiu-m. Un autre élargissement s'est fait par l'addition de la syllabe ôn: de là tiôn (au nominatif tiô 3). Comparez coc-tio avec le sanscrit pák-ti-s, frac-tio avec bák-ti-s, junc-tio avec yúk-ti-s, fissio (pour fis-tio, qui lui-même est pour fid-tio1) avec bit-ti-s (pour bid-ti-s), sta-tio avec sti-ti-s, i-tio avec le védique i-ti-s. Je doute que cette dernière forme soit usitée dans le sanscrit classique; mais on a le composé sám-i-ti-s « combat ». littéralement «rencontre». En latin, à côté de i-tio, on trouve i-tiu-m dans le composé in-i-tiu-m. Le suffixe de ce dernier nom est le même que celui de servi-tiu-m.

Il subsiste en latin des restes intéressants de l'ancienne formation en ti: ce sont les adverbes en tim (ou sim, \$ 101), dans lesquels je vois des accusatifs de substantifs abstraits en ti<sup>5</sup>. Tels sont: trac-ti-m, littéralement «avec traction», cur-si-m «avec course», cw-si-m «avec coups», confer-ti-m «avec entassement»<sup>6</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Dobrowsky, Institutiones linguæ slavicæ, p. 302, et comparez les formations en stro = sanscrit tva (\$ 831).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez plus haut, page 87, note 2.

<sup>3</sup> Voyez \$ 139, 2.

<sup>4</sup> Voyez \$ 101 pour les modifications cuphoniques que ce suffixe occasionne.

J'ai déjà donné cette explication dans mon mémoire De l'influence des pronoms sur la formation des mots (1832), p. 24. Ce passage a échappé à Pott, Recherches étymologiques (1<sup>re</sup> édition), I, p. 91.

<sup>•</sup> En sanscrit, sam-bṛ-ti-m (pour sam-bar-ti-m), accusatif de sámbṛti centassement, foule v.

Ajoutez-y passim (pour pas-ti-m), que je ne fais pas venir de pando, mais que je rapporte, ainsi que pas-su-s (pour pas-tu-s) « pas » à une racine perdue signifiant « marcher ». Je rappelle à ce sujet le sanscrit pad « aller » (d'où padá-m « pas »), ainsi que pai (même sens), d'où viennent paiin, pánian « route » (latin pont). Comme mots déclinables ayant conservé l'ancienne formation en ti (ou si), on peut citer : mes-si-s (pour mes-ti-s) « la moisson »; tus-si-s (pour tus-ti-s) « la toux » ¹; semen-ti-s, qui est probablement d'origine nominale ², mais qui est remarquable à cause de la parfaite conservation du suffixe. Mor-s et men-s paraissent avoir perdu l'i final du thème : le primitif mor-ti-s répondrait au sanscrit mṛ-ti-s (pour mar-ti-s) « mort », et men-ti-s au sanscrit má-ti-s ou au védique ma-ti-s (pour man-ti-s).

REMARQUE. — Examen d'une opinion d'Aufrecht, au sujet des formations latines comme coctio, initium, tristitia. — Aufrecht fait venir les noms comme coctio, môtio, missio, orbâtio, des participes coctus, môtus, missus, orbâtus: c'est une explication dont j'avais déjà admis la légitimité dans la première édition de mon ouvrage (\$ 895). Le même savant fait également venir de thèmes participiaux en tô les substantifs initium, exitium. Je persiste dans l'explication que j'ai présentée plus haut, et je vois dans les thèmes en tiôn, aussi bien que dans les formations en tium , des élargissements du suffixe ti. En effet, je ne voudrais pas complétement dénier au latin la faculté de former immédiatement des noms abstraits à l'aide de racines verbales ou de thèmes verbaux: de plus, il serait surprenant que le suffixe ti, si répandu dans toutes les langues indo-européennes, se fût seulement conservé en latin dans quelques noms comme mes-si-s, tus-si-s, et dans les adverbes comme trac-ti-m, cur-si-m.

Aufrecht rattache les suffixes latins tio (servi-tiu-m), tia (tristi-tia), tiè

<sup>1</sup> De la racine sanscrite tus « résonner », ou bien de tundo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De semen, car le verbe dénominatif semino aurait fait sans doute semin-á-ti-s (comparez nomin-d-tim).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Journal de Kuhn, VI, p. 177.

<sup>\*</sup> Il y faut encore joindre sti-tium, dans sol-sti-tium. Comparez le sanscrit sti-ti «l'action d'être debout».

(mundi-tiè-s) au suffixe sanscrit  $tva^{-1}$ . L'accorde volontiers la possibilité de cette parenté. Mais comme nous voyons souvent les suffixes primaires servir aussi en qualité de suffixes secondaires, et comme à côté du grec  $\sigma \iota$  (pour  $\tau \iota$ ) nous trouvons la forme élargie  $\sigma \iota a^{-1}$ , j'aime mieux expliquer les noms abstraits tels que amici-tia, mundi-tiè-s, exerci-tin-m par le suffixe primaire ti que par le suffixe secondaire tva.

#### \$ 845. Le suffixe ti formant des noms masculins.

Le suffixe ti sert aussi en sanscrit à former des substantifs masculins dont le sens primitif est de désigner celui qui fait l'action. Exemples : yá-ti-s « dompteur [des sens] », de la racine yam « dompter »; pá-ti-s « maître, époux » (pour pá-ti-s), de la racine pâ « nourrir, commander »; sáp-ti-s « cheval, coursier » 3; ghá-tl-s « parent ».

Avec páti-s s'accordent le lithuanien pati-s. dans wés-pati-s (ordinairement wés-pat'-s), le gothique fa-di 5, le grec ωδ-σι-s. le latin po-ti-s. A la même classe de mots appartiennent aussi le grec μάν-τι-s, le latin vec-ti-s (de veho), le gothique ga-drauh-t(i)-s « soldat » 6, gas-t(i)-s « hôte » 7, le slave gos-tt (thème gosti).

- 1 Voyez \$ 831.
- 2 Voyez \$ 843.
- <sup>3</sup> La racine sap « suivre » est de même origine que sac (pour sak) = latin sequor, lithuanien sekù « je suis», grec ἐπομαι. Le sens primitif a été sans doute celui de mouvement rapide. L'idée de vitesse se retrouve dans d'autres dénominations du cheval. Comparez Weber, Vájasanéya-Sanhitæ specimen, II, 54.
- \* Peut-être de gan «engendrer, mettre au monde», transposé en ghá (comparez dind à côté de dam). Dans le dialecte védique, ce suffixe forme aussi des adjectifs à signification de participe présent; exemples : wddi (par euphonie pour rrd-ti) «grandissant», guisti (E. 1, par euphonie pour A 1) «aimant» (Rig-véda, 1, 10, 12).
  - 5 Nominatif fath-s (\$ 91, 3).
  - " Racine drug «servir [comme soldat]», prétérit drauh, pluriel drugum.
- 7 Le sens primitif me paraît avoir été « mangeur ». Comparez le sanscrit gas « manger », auquel semble se rattacher également le latin hos-ti-s. On a vu (\$ 23) qu'en sanscrit 夏 h et 夏 j permutent fréquemment ensemble, et que 夏 h est d'ordinaire représenté en latin par h. Rapprochez aussi le latin hos-pes et le lithuanien gas-padà » hôtellerie », dont la seconde partie padà a l'air d'avoir la même racine que le sanscrit padá-m «place» et que le grec utélo-v.

En lithuanien, il faut encore citer gen-tl-s « parent ». Avec élargissement du thème par l'addition d'un a inorganique, lequel
manque toutesois au nominatis (\$ 121): kwēs-ti-s « l'hôte qui
invite » (génitis kwēćiō, racine kwēt « inviter »); raiś-ti-s « bandeau » (risù « je lie »); kamś-ti-s « bouchon » (kamśaú « je bouche »);
ram-ti-s « soutien » (ramstaú « je soutiens »); jaú-ti-s « bœus »
(sanscrit yu « unir », yûŭ-mi « j'unis », comparez le latin jumentum).

#### \$ 846. Les noms latins comme cœlestis, agrestis.

Il est possible qu'en latin les dérivés nominaux cæle-sti-s. agre-sti-s aient sculement ti pour véritable suffixe, et que le s soit une prosthèse euphonique. A ce sujet, on peut comparer ce qui a été dit des formations lithuaniennes comme jaun'-y-stē ajeunesse n et des noms slaves en s-tvo (\$\$ 831 et 844). On pourrait supposer de même que le s de campe-stri-s, terre-stri-s. silve-stri-s est dû uniquement au penchant qu'a le t en latin à s'appuyer sur un s précédent : tri serait alors le vrai suffixe, qu'on rattacherait à tôr = sanscrit târ, féminin trî.

Pott<sup>2</sup> explique la syllabe sti dans agre-sti-s, cæle-sti-s par la racine qui signifie «être debout», et il rapproche les composés sanscrits comme divi-stá-s «qui se tient dans le ciel, divin». Mais même si l'on admet cette explication, je ne crois pas qu'il faille l'étendre aux mots lithuaniens et slaves dont il a été question, car l'insertion d'un s euphonique dans ces formes n'a rien de plus surprenant que dans le grec ἀκου-σ-τό-s, ἀκου-σ-τή-s, ἀκου-σ-τικό-s<sup>3</sup>. Dans les mots latins en c-sti-s, e-stri-s, je re-

<sup>1</sup> Voyez \$ 810 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recherches étymologiques (1<sup>re</sup> édition), II, p. 5/13.

Le suffixe  $-\tau_1$ -xo-s suppose des thèmes abstraits en  $\tau_1$ , comme  $-\sigma_1$ -μο-s (βά- $\sigma_1$ -μο-s, xρi- $\sigma_1$ -μο-s,  $\pi^2$ ίω- $\sigma_1$ -μο-s) suppose des thèmes en  $\sigma_1$ . Voyez Pape. Dictionnaire étymologique, p. 1 ho b.

garde l'e comme une altération de l'i, altération duc au groupe de consonnes qui suit (§ 6).

\$ 847. Les noms sanscrits comme aratis «colère». — Comparaison avec le lithuanien et le grec.

Les grammairiens indiens admettent un suffixe ati pour expliquer quelques mots rares comme arati-s (masculin) « colère ». et avec accentuation de la racine, drati-s (féminin) «peur, souci n1, ramati-s (masculin) «le dieu de l'amour n2, valiati-s (masculin) « le vent ». Je crois que dans cette classe de mots ti est le vrai suffixe, et a la voyelle caractéristique de la classe<sup>3</sup>. Le lithuanien nous présente comme analogues gyw-a-sti-s « vie » et rim-a-sti-s « repos » 4 : nous retrouvons encore ici le s euphonique. En regard de gyw-a-sti-s (y = i) on s'attendrait à avoir en sanscrit giv-a-ti-s. Les mots précités sont masculins, tandis qu'en sanscrit les noms abstraits en ti sont toujours du féminin. Mais cette circonstance, non plus que les génitifs gywascio, rimascio (formés de gywascia, rimascia 5), ne doivent nous empêcher d'admettre une communauté d'origine avec les noms sanscrits en ti : en effet, il n'est pas rare de voir, dans la famille des langues indo-européennes, des substantifs changer de genre et élargir leur thème. Je rappelle, à ce double point de vue, le latin in-i-tiu-m, pour in-i-ti-s 6. A côté de gyw-a-sti-s « vie » et de rim-a-sti-s « repos », nous trouvons aussi en lithuanien quelques noms ayant un e, au lieu d'un a, pour voyelle de liaison : ils sont également du masculin. Exemples : luk-e-sti-s « attente »,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Racine ar, r «se mouvoir». Comparez le latin ira.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Racine ram «gaudere».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez \$ 815 b.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce dernier mot correspond au sanscrit ram-a-ti-s par la racine comme par le suffixe, car ram précédé de la préposition d (dram) signifie «se reposer».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Par euphonie pour gywastia, rimastia.

<sup>&</sup>quot; Voyez \$ 844.

mok-e-sti-s « payement », rup-e-sti-s « souci », gail-e-sti-s « repentir », pyk-e-sti-s « courroux » (pykstu « je suis en colère », prétérit pykau).

Le grec, en regard du sanscrit dr-a-ti-s « crainte, souci », a des formes avec un  $\varepsilon$  comme voyelle de liaison :  $\nu \varepsilon \mu$ - $\varepsilon$ - $\sigma \iota$ -s.  $\lambda d\chi$ - $\varepsilon$ - $\sigma \iota$ -s,  $\varepsilon v$ - $\rho$ - $\varepsilon$ - $\sigma \iota$ -s. Remarquez aussi la concordance de l'accentuation.

\$ 848. Le suffixe mi, formant des noms masculins, en sanscrit, en lithuanien et en latin.

Le suffixe m, comme le suffixe ti, forme quelques appellatifs masculins ayant les uns l'accent sur la racine, les autres sur le suffixe. Nous citerons comme exemples :  $vri-ni-s^2$  « bélier » (racine vari, vri « féconder »); ag-ni-s « feu » 3;  $vii_l-ni-s$ , qui dans les Védas a entre autres sens celui de « cheval » 4, et dans le sanscrit classique celui de « feu »; yó-ni-s (masculin et féminin) « vulva » (racine yu « unir »).

Plusieurs langues de l'Europe nous présentent des formes exactement correspondantes à ag-ni-s. En latin, nous avons ig-ni-s, en lithuanien ug-ni-s, en slave orne og-ni. Ce dernier est resté masculin, tandis que la forme lithuanienne est devenue du féminin. On trouve encore en lithuanien quelques autres thèmes féminins en ni, dont les racines ne seraient pas reconnaissables sans le secours des idiomes congénères. Nous avons, par exemple, us-ni-s «ronce», qui signifiait peut-être primitivement «celle

<sup>1</sup> Comparez \$ 815 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le latin verres, qui est probablement de même origine, provient peut-être par . assimilation de verne-s. Sur le n de vri-ni-s, voyez \$ 17<sup>b</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agni-s est peut-être pour dag-ni-s (comparez dág-dum «brûler», racine daḥ), comme áśru est pour dáśru (grec δάκρυ). Il faudrait supposer que la mutilation de agni-s est antérieure à la séparation des idiomes indo-européens.

<sup>4</sup> Littéralement reclui qui porter ou reclui qui tirer. Voyez Benfey, Glossaire du Săma-véda.

qui pique, et qu'on peut rattacher au sanscrit us « brûler » (latin us, ur); śak-ni-s « racine, probablement « celle qui pousse, d'un verbe signifiant « grandir, apparenté au sanscrit śak « pouvoir, » 1.

En latin, on peut encore citer cri-ni-s, pà-ni-s, fi-ni-s, fùni-s, et les adjectifs lê-ni-s et seg-ni-s. La racine de tous ces mots est devenue plus ou moins obscure en latin. Cri-ni-s pourrait venir de l'idée de « grandir » 2 (cre-sco, cre-vi), à moins qu'on ne présère le rapporter à un mot signissant «tête» (sanscrit siras « tête », pour kiras, grec κάρα)3. Pá-ni-s signific peut-être « ce qui nourrit » (sanscrit pâ « soutenir, nourrir », comparez pa-sco); mais il pourrait aussi avoir perdu la consonne finale de la racine et venir de l'idée de « cuisson » 4. Fi-ni-s est peut-être pour fid-ni-s, de fid, findo. Pott rattache avec raison<sup>5</sup>, comme je le crois, fù-ni-s au sanscrit band « lier », duquel il rapproche aussi fido, fædus et le grec ωείθω (racine ωιθ) : l'ancien a s'est donc affaibli, d'une part, en i<sup>6</sup>, de l'autre en u; l'allongement de l'u est une compensation pour la perte de la consonne radicale 7. Si l'on admet la parenté de fûnis avec band, on pourrait être tenté de regarder le n comme appartenant à la racine; mais je ne le pense point, car fido et  $\omega \epsilon i\theta \omega$  ont également perdu la nasale, et

- ' C'est ainsi qu'en gothique mag « je peux » et mah-t(i)-s « puissance » se rattachent à une racine sanscrite mah, manh, dont le sens est « grandir ».
- <sup>2</sup> C'est ainsi qu'en sanscrit rő-man (pour roh-man, \$ 796) «cheveu» et siro-ruhá «cheveu de la tête» viennent de la racine ruh «grandir».
  - 3 Nous voyons de même capillus formé de caput.
- <sup>4</sup> Sanscrit pac «cuire» (pour pak), grec ωίπω. Le p en latin s'est changé en gutturale; mais la labiale primitive a pu ne pas disparaître dans tous les mots. En ce qui concerne la suppression de la lettre finale de la racine, comparez lu-na (pour luc-na), lu-men (pour luc-men), ful-men (pour fulg-men).
  - 5 Recherches étymologiques (1 re édition), I, p. 251.
  - <sup>6</sup> Voyez \$ 6, et comparez le présent allemand binde.
- 7 Sur le déplacement de l'aspiration, dans funis et fido, comparés au grec ωείθω, voyez \$ 104°.

nous voyons que les racines ayant une muette précédée d'une nasale renoncent plutôt à celle-ci qu'à la muette : ainsi band fait en sanscrit bad-dú-s « lié ». Je regarde seg-ni-s comme apparenté avec la racine sanscrite saggé « adhærere », sangé « affigere » (sak-tú-s « affixus ») : le sens primitif aura été « retenu, arrêté » ; d'où « lent, paresseux ». En lithuanien, nous avons segu « je cloue », sak-ti-s (génitif sak-tē-s) « clou, boucle ». Lé-ni-s, s'il est de même famille que \lambde sios, ne peut s'expliquer que par le suf-fixe formatif ni : en sanscrit, nous avons une racine lt (classe 1) « liquefacere, solvere », d'où li-ná-s « solutus, exstinctus », et une racine lt (classe q) « adhærere, inhærere, insidere ».

\$ 849. Le suffixe tu. — L'infinitif sanscrit en tune est l'accusatif d'un nom abstrait. — Emploi de l'intinitif sanscrit.

Nous passons aux suffixes  $\pi$  tu,  $\pi$  nu, dont la voyelle occupe le degré intermédiaire entre  $\pi$  ta,  $\pi$  na et  $\pi$  ti,  $\pi$  ni. On se rappelle que nous avons eu pour le pronom interrogatif la même série phonique: ka, ku,  $ki^1$ .

Le suffixe tu a en sanscrit une importance particulière, parce qu'il sert à former l'infinitif, ainsi qu'un gérondif en tvâ. Déjà dans mon premier ouvrage 2, j'ai reconnu que les infinitifs sanscrits comme dá-tum « donner », pák-tum « cuire », trás-tum « trembler », át-tum « manger », vêl-tum « savoir », sont des substantifs à l'accusatif, avec m comme signe casuel, et que les gérondifs comme dâ-tvá « après avoir donné », pak-tvá « après avoir cuit » sont les instrumentaux des mêmes noms. Je ne répéterai pas ici les raisons qui me font considérer l'infinitif, dans toutes les langues, comme un substantif abstrait, différant seulement des autres substantifs par le privilége qu'il a de gouverner le même

<sup>1</sup> Voyez \$\$ 386, 389 et 390.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 39 et 43.

cas que le verbe, et d'être souvent construit d'une façon plus libre.

Les grammairiens indiens regardent le m des infinitifs en tum comme faisant partie du suffixe, et ils posent par conséquent un suffixe tumun<sup>2</sup>. On peut s'en étonner d'autant plus que dans le dialecte védique, que je ne connaissais pas quand j'ai traité pour la première fois ce sujet, on trouve encore d'autres cas du même substantif abstrait en tu. On a des exemples du datif qui fait tavé ou tavái, et du génitif-ablatif qui fait tos. Dans ces formes, les grammairiens indiens rapportent au suffixe les désinences è ou di, et s<sup>3</sup>. Ainsi nous trouvons dans Panini la règle suivante 1: iśvarė tisun-kasunau 5, c'est-à-dire qu'en construction avec isvará « maître, capable de », les suffixes non accentués tos et as peuvent prendre la place du suffixe infinitif tum. Le grammairien indien n'a donc pas reconnu dans tôs le génitif du suffixe tu, ni dans as la désinence génitive d'un nom abstrait dépourvu de suffixe. Cette méprise serait presque incroyable, si nous ne savions qu'il arrive souvent à la grammaire pratique de se tromper sur la cause des faits les plus évidents, du moment qu'il faut la chercher dans une période antérieure de la langue. Si Panini s'est mépris de la sorte, nous n'avons pas le droit de nous étonner que Colebrooke, qui suit fidèlement la tradition indienne, ait rangé parmi les indéclinables les formations en tôs(un), (k)as(un), tum(un) et (k)tvâ, et qu'il ait mis, par exemple,

- 1 Il partage ce privilége avec les formes dites gérondif et supin.
- <sup>2</sup> Dans cette dénomination grammaticale, le n sert à montrer que le suffixe ne reçoit point l'accent, qui repose sur la syllabe radicale (dă-tum). L'u qui précède le set une voyelle de liaison.
  - 3 Panini, III, IV, 9 et suiv.
- 111, 1v, 13.
- Le k indique qu'avec ce suffixe as la racine reste pure (dénuée du gouna); du est la désinence duelle de tôsun et de kasun considérés comme formant un composé dvandra (\$ 972). Tr.

kártum «faire», kṛtvã «après avoir fait» dans la même classe que les adverbes comme kútas « d'où?», yútra « où », tútâ « ainsi »¹. Ce qui doit jusqu'à un certain point nous faire comprendre comment on a pu méconnaître dans le m de tum le signe de l'accusatif, c'est que l'infinitif n'est pas toujours employé pour exprimer la relation accusative, mais qu'il peut marquer aussi des rapports auxquels l'accusatif ordinaire est resté étranger.

La relation accusative paraît encore clairement là où l'infinitif est régi par un verbe, ou par un substantif ou adjectif verbal exprimant l'idée de «vouloir, désirer, savoir, pouvoir, commencer, s'efforcer, commander, décider, ou quelque chose de semblable, ou encore une idée de mouvement. En ce qui concerne les verbes de mouvement, il faut se rappeler que le but de tout mouvement est régulièrement exprimé en sanscrit par le simple accusatif. Un exemple bien caractéristique pour la nature accusative de l'infinitif, c'est un passage de Sacountalâ déjà cité par Höler<sup>2</sup>, où nous voyons un nom verbal signifiant « commencer » gouverner deux régimes, dont l'un est l'accusatif d'un substantif abstrait en a, et l'autre un infinitif : bâhûtksêpan rôditwi-ća pravrtta «brachiorum-extensionem et flere incipiens». Rappelons aussi les constructions où un seul et même verbe gouverne à la fois l'accusatif de l'infinitif et celui d'une personne, exactement comme en grec et en latin, et comme dans les phrases allemandes telles que ich sah ihn fallen «je l'ai vu tomber "3. Ainsi dans Sâvitrì 4 nous avons : yadi mân gîvitum ićcasi « si me vivere cupis »; dans le Râmâyana 5: na givitun tvân

<sup>1</sup> Grammaire de la langue sanscrite, p. 123.

<sup>2</sup> De l'infinitif, p. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 75 et suiv., 107 et suiv. Voyez aussi Hôfer, De l'infinitif, p. 122.

<sup>\*</sup> V, 100 (Diluvium, p. 39).

<sup>3</sup> II, xii, 106 (éd. Schlegel).

visație « non vivere te sustineo »; dans la Vrihatkathâ ¹ : kam api răgânan snâtun tatra dadarsa « il a vu un roi se baigner là-bas ».

Avec les verbes qui expriment un mouvement, l'infinitif marque en quelque sorte le lieu vers lequel ce mouvement est dirigé. Mais comme on se dirige vers une action pour l'accomplir, la désinence accusative de l'infinitif empiète ici sur le domaine du datif<sup>2</sup>. Exemples : âgatô hantum imân sarvân «venu pour les tuer tous »<sup>3</sup>; abyayâd drasṭum ayôdyâyân narâdīpam «il vint pour voir le prince des hommes [séjournant] dans Ayôdhyâ » 4; âvân hantum abyêti baratah «pour nous tuer tous deux s'approche Bharata » 5.

Ce sont probablement ces constructions qui ont amené le langage à employer l'accusatif de l'infinitif même en l'absence d'un verbe marquant le mouvement, ou bien encore à côté d'un nom exprimant le lieu vers lequel l'action est dirigée, de sorte que l'infinitif indique seulement la cause du mouvement. Ainsi dans le Mahâbhârata 6: munin viragasan drastun gamisyâmi tapôvanam « pour voir l'ermite sans tache j'irai dans le bois d'expiation »; dans l'Hitôpadêça 7: pâniyam pâtum yamunâkaccam agamat « pour boire de l'eau il alla au bord de la Yamunâ ». Sans verbe de mouvement : alan tê pâṇḍuputrâṇâm baktyâ klêśam upâsitum « [rejette au] loin ton amour envers les fils de Pâṇḍu, [qui n'est bon que] pour supporter l'infortune » 8; ârôḥasva raiôttamam ....

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Page 314, vers 172 (éd. Brockhaus).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En sanscrit, le datif sert ordinairement pour exprimer la cause. Quant à la relation d'attribution, c'est le plus souvent par le génitif qu'elle est marquée : en pâli et en prâcrit, ce dernier cas a même évincé tout à fait le datif.

<sup>3</sup> La mort de Hidimba, 1, 34.

<sup>\*</sup> Râmâyana (éd. Schlegel), I, xx, a.

<sup>5</sup> Ibid. II, xcv11, 18.

<sup>6 1, 2876.</sup> 

<sup>7</sup> Page 47, ligne 17 (éd. de Bonn).

<sup>\*</sup> Draupadi, IV, 20.

sudurlaban samaròdum « monte sur le meilleur des chars .... difficile à atteindre pour l'escalader » 1.

Je crois aujourd'hui qu'il faut également regarder comme exprimant la relation dative l'infinitif construit avec des mots marquant la durée, ou avec d'autres substantifs 2. Il a l'air alors de représenter un génitif ou le gérondif latin en di. Exemples : nà 'yan kâlô vilambitum' « ce n'est pas le moment d'hésiter (pour hésiter, pour l'hésitation) »; na 'yam avasarah satakratun drastum 4 «ce n'est pas le moment de voir Catakratu (pour voir, pour la vue); » têsâm ralasattamânâm kâlâ 'bitah prâpta ihô 'payâtum »5 « pour ces meilleurs d'entre les héros le moment de venir ici est arrivé (pour venir, pour la venue »); stâtum icca « le désir pour rester »; śrôtuń candah 7 « l'envie pour entendre »; pâṇḍavân ḥantum mantrah<sup>8</sup> «le projet pour tuer les Pândavas»; yôddun śaktih o « la force pour combattre »; antaram . . . padâd vićalitum padam 10 « spatium... pede amovendi pedem ». Il faut rappeler ici que l'accusatif ordinaire sert aussi quelquefois à exprimer la cause ou le but; exemple : sampadan dâivim abigâto 'si « tu es né pour un sort divin » 11.

Inversement, on trouve aussi quelquefois le datif de noms

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indralôka, I, 15 et 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans les phrases comme sidum icca «le désir de rester», yôddun éaktis «la force de combattre», l'auteur avait autrefois expliqué l'infinitif par la force verhale de la racine renfermée dans icca, éaktis (Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 42). — Tr.

<sup>3</sup> Nala, XX, 16.

<sup>1</sup> Urvasi, éd. Lenz, p. 10; éd. Bollensen, p. 12.

<sup>5</sup> Draupadi, III, 7.

<sup>&</sup>quot; Hitôpadêça, éd. de Bonn, p. 59, l. 6.

Ramayana, éd. Schlegel, II, 1x, 7.

<sup>&</sup>quot; Mahabharata, I, 422.

<sup>\*</sup> Hitòpadèça, éd. de Bonn, p. 119, vers 40.

Le retour d'Arjuna, IX, 6 (Dilurium, p. 111).

<sup>11</sup> Bhagavad-Gità, XVI, vers 5; comparez XVI, vers 3 et 4.

abstraits ordinaires employé là où l'on s'attendrait à voir l'accusatif de l'infinitif 1; exemple : gamanâyô 'paćakramê 2 « il commença
à marcher » (littéralement « il commença pour la marche » ); astrâni .... darśanâyô 'paćakramê « il commença à montrer les
armes » 3; gamanâyâ 'birôćaya « consens à marcher » 4; tvâm ....
nô 'tsahê paribôgâya « je ne puis jouir de toi, ô Mâithilî! » 5. C'est
ainsi qu'on trouve quelquesois le datif employé pour désigner
le lieu où l'on va, ce qui est le rôle habituel de l'accusatif :
vanâya pravavraguh « ils allèrent au bois » 6; âśramâya gaćĉâva
« allons tous deux à l'ermitage » 7.

Au contraire, le datif des noms abstraits est bien à sa place pour tenir lieu de l'infinitif, quand il s'agit de marquer la relation de cause; ainsi dans ce passage du Mahâbhârata «il alla pour demeurer (râsâya) douze ans dans la forêt » <sup>8</sup>. Suraîns tan gagavaran vadâya nakulasya tu prêsayâm âsa «Suratha, pour le meurtre de Nakula, envoya le meilleur des éléphants » <sup>9</sup>; pâkâya vragati «il va cuire (pour cuire) » <sup>10</sup>; yatisyê vah sakîpratyânayâya «je m'efforcerai de vous ramener votre amic » <sup>11</sup>.

- <sup>1</sup> J'ai attiré pour la première fois l'attention sur ce fait dans une note de mon édition du Voyage d'Arjuna au ciel d'Indra (p. 79).
- <sup>2</sup> Hidimba, I, 22. Comparcz Râmâyaṇa (éd. Schlegel), I, xxix, 26. Cependant on trouve aussi *upakram* construit avec l'infinitif; exemple: tam apraigum upaca-kramé «il commença à prendre congé de lui» (Indralôka, I, 21).
- <sup>3</sup> Mahâbhārata, III, vers 12297. Cet exemple est d'autant plus curieux que le datif dépendant de *upa-kram* gouverne l'accusatif absolument comme si nous avions un infinitif.
- \* Râmâyaṇa (éd. Schlegel), I, xxxvı, 2. Abi-rôcay «consentir à, vouloir, désirer» est le causatif de abi-ruc.
- 5 Mahâbhārata, III, vers 16543. Le substantif paribögāya gouverne ici l'accusatif comme s'il y avait l'infinitif pariböktum.
  - 6 Ibidem, II, vers 2613.
  - <sup>7</sup> Ibidem, III, vers 10076.
  - \* Ibidem, XII.
  - " Draupadi, VIII, 20.
  - 10 Păņini, 11, 111, 15.
  - 11 Urvaçî, éd. Lenz, p. h; éd. Bollensen, p. 5.

Il faut remarquer que les substantifs abstraits qui, dans le sanscrit classique, peuvent prendre les fonctions de l'infinitif, sont tous, excepté l'infinitif ordinaire en tu-m, formés à l'aide des suffixes ana ou a. C'est là une observation importante, car nous trouverons plus loin dans les langues de l'Europe les mêmes suffixes, sauf de légères altérations, servant à la formation de l'infinitif.

REMARQUE. — Objections de Schlegel et de Lassen contre l'explication précédente. — Formes de gérondif en tvî, tváya et tvinam. — Mon explication de l'infinitif en tum et du gérondif en två a trouvé un adversaire dans A. G. de Schlegel '. L'idée que l'infinitif en tum serait l'accusatif d'un nom verbal en tu a, selon lui, quelque chose de spécieux, puisque le supin latin présente effectivement l'apparence d'un nom verbal de la quatrième déclinaison. Mais pour ce qui est de la forme en tva, Schlegel nie de la manière la plus décidée qu'on y puisse reconnaître un gérondif<sup>2</sup>; il veut que ce soit "un participe absolu". Peut-être est-ce parce que "les formes en två, quand «elles gouvernent l'accusatif, peuvent être commodément rendues en latin «par un ablatif absolu : ainsi tan dritva se traduira par eo viso» 3. Mais si tan dritca se traduit commodément de cette façon, cela n'empêche pas que le sens propre ne soit « post actionem videndi eum, après voir lui ». L'instrumental, c'est-à-dire le cas que je reconnais dans driteà, exprime la relation «après», quand il s'applique à la notion de temps. C'est ce que nous montre, par exemple, la locution acirena kâlena, qui signifie « peu de temps après » 4. Je ne nie point que le participe passé de certains idiomes ne puisse convenir pour la traduction du gérondif sanscrit, quand celui-ci exprime la relation «après»: ainsi ity uktrà (littéralement «après parler ainsi») se traduira bien en latin par «ita locutus», et en français par "ayant parlé ainsi". Mais quand on veut reconnaître la nature d'une forme grammaticale, il faut bien se garder de prendre pour critérium le plus ou moins de facilité que telle ou telle forme d'une autre langue présente pour la traduire.

- 1 Bibliothèque indienne, I, p. 125.
- <sup>2</sup> C'est-à-dire, d'après Schlegel, un cas oblique d'un substantif abstrait gouvernant le même cas que le verbe.
  - 3 Bibliothèque indienne, I, p. 12/1.
  - Littéralement «après un non long temps».

L'instrumental sanscrit exprimant aussi la relation «avec», le gérondit en question peut également être employé là où nous attendrions et où la traduction dans une autre langue suggérerait naturellement un participe présent. Ainsi nous trouvons un gérondif dans cette phrase de Nala : «dixit ad Bhàimiam cum indicatione, c'est-à-dire "indicans". Il est vrai que le texte n'emploie pas ici un gérondif en trâ, mais un autre gérondif dont il sera question plus loin : toutefois, par son emploi, cet autre gérondif s'accorde entièrement avec la forme en trâ, et l'on y peut reconnaître également, quoique avec moins d'évidence, un instrumental. C'est encore la notion «avec» qu'exprime notre gérondif, quand il est précédé de álam "assez", qui se construit ordinairement avec l'instrumental : ainsi alam buktvå est synonyme de alam bôganêna «assez mangé», littéralement «assez avec le manger nº. Je dois dire toutesois que, chez les écrivains, les exemples d'un gérondif avec álam sont très-rares : il semble que les noms abstraits en ana a aient été préférés dans cette construction aux gérondifs en två ou en ya. Je ne connais qu'un seul exemple du gérondif en ya employé avec álam : alan kršná 'vamanydi 'nam ', littéralement «assez, Krishna. avec le mépris celui-ci», c'est-à-dire «ne le méprise pas plus longtemps».

La principale objection que Schlegel élève contre la parenté de la forme en trâ et de l'infinitif en tum, c'est que toutes les racines ne présentent point deux formes aussi exactement semblables que páktum et paktrã. On a, par exemple, de la racine vaé « parler » les formes váktum (thème vaktu) et uktrã (thème uktu); de la racine éru « entendre » on a érôtum (thème érôtu) et érutrã (thème érutu). Nous reviendrons plus loin (\$ 861) sur la cause de ce phénomène; mais déjà dans mon premier ouvrage <sup>5</sup> j'avais signalé ces différences. Elles n'ont pas empêché G. de Humboldt, qui a discuté la ques-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IX, 24: uváća... báimim udditya. Comparez G. de Humboldt, dans la Bibliothèque indienne de Schlegel, II, p. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J'ai déjà cité cette construction dans mon premier ouvrage, comme une preuve manifeste de la nature instrumentale et gérondive des formes en tvd. J'ajouterai ici que Forster, dont la Grammaire ne m'était pas encore connue alors, regarde dans cette construction la forme en tvd comme un gérondif, sans pourtant s'expliquer sur son origine ni déterminer quelle est au juste la relation casuelle (Essai sur les principes de la grammaire sanscrite, p. 463).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est à ces noms en ana que se rattache l'infinitif allemand. Voyez \$ 874.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pour alam kṛṣṇa aramanya énam. Mahābhārata, III, 869, 1. [L'auteur reviendra sur cette construction avec álam au \$ 862, Remarque. — Tr.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 57 et 58.

tion en litige avec beaucoup de détail et avec une grande pénétration.

d'admettre qu'il existe entre l'infinitif et la forme en trâ une parenté d'origine et une communauté de suffixe. Comme moi, il voit dans la forme en trâ un gérondif revêtu de la désinence de l'instrumental, et exprimant les mêmes relations qui sont ordinairement marquées par ce cas.

Lassen est d'une autre opinion : il veut bien voir dans la forme en tota un gérondif, mais non un instrumental. Son objection contre l'identité primitive de l'infinitif et du gérondif (mais, comme on peut le voir par ce qui précède, je n'ai jamais soutenu qu'ils fussent identiques) est tirée de certaines formes de gérondifs védiques citées par Pàṇini , et que Lassen regarde comme les plus anciennes. Rappelons d'abord ici ce que Lassen luimème concède en d'autres endroits : c'est que le dialecte des Védas, quand il s'écarte du sanscrit classique, ne nous présente pas toujours les formes les mieux conservées. Ainsi les scolies de Pâṇini nous donnent les instrumentaux védiques d'iti, mati, suițuti, qui ont perdu leur désinence : faut-il les regarder comme plus anciens que les formes classiques d'ity-a, maty-a, suițuty-a, encore revêtues de leur terminaison? Pâṇini nous cite de même des locatifs védiques comme carman, au lieu de carmani, qui est la forme ordinaire et pourvue de sa flexion.

Les gérondifs que nous oppose Lassen se terminent en toi, en toija et en toinam. J'explique aujourd'hui les formes en toi (par exemple vrtoi) de la même manière que les instrumentaux précités, c'est-à-dire comme des contractions pour toja, tuja. Ce sont, à ce que je suppose, des féminins. Le y qui est venu se placer entre l'u final du thème et la désinence a (tu-y-a), est une insertion euphonique (\$ 43) analogue à celle que nous tronvons dans les instrumentaux védiques comme disinu-y-a «avec courage», uru-y-a, et dans l'instrumental féminin amu-y-a « par celle-ci » (comparez le masculin-neutre amu-n-a).

```
<sup>1</sup> Bibliothèque indienne, I, 433 et suiv. II, 71 et suiv.
```

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibidem , II , p. 127.

<sup>3</sup> Ibidem , III , p. 104.

<sup>4</sup> VII, 1, 47 et suiv.

<sup>5</sup> VH, 1, 39.

<sup>&</sup>quot; Rig-véda, 1, 52, 6.

<sup>&#</sup>x27;Le scoliaste de Păṇini présente drɨṇuyā, uruyā comme étant pour drɨṇunā, uruṇā, c'est-à-dire qu'il en fait des masculins-neutres. Je doute que ce point soit confirmé par les textes védiques; drɨṇuyā « avec courage » étant employé substantivement

A. Kuhn qui, le premier, a rapproché les gérondifs en tri des instrumentaux védiques comme drinuyà, uruyà<sup>1</sup>, suppose que ces derniers viennent de thèmes en vi (drinui, urvi). Il est certain que les adjectifs en u peuvent s'adjoindre un i au féminin (\$ 119); mais on aura de la peine à admettre, pour le thème pronominal amu, un féminin amvi, qui servirait uniquement à prendre les désinences commençant par une voyelle; d'ailleurs, dans le sanscrit classique, un pareil thème donnerait des formes amvy-à, amvy-òs (et non amuyú, amúyòs)<sup>2</sup>.

Si l'explication qui précède n'est pas juste, je m'en tiendrai à celle que j'ai donnée autrefois, suivant laquelle tel proviendrait de tell, par un affaiblissement analogue à celui que nous avons dans yu-nî-más, pour yu nâ-más (\$ 485).

J'en viens aux gérondifs védiques en tvä-ya. Ils ont l'air d'être les datifs de thèmes en tva; mais ils ont la signification instrumentale, et non dative. J'aime donc mieux les regarder comme des instrumentaux. d'autant plus que si l'on fait abstraction du complément ya, ils se rattachent par leur accentuation à la forme ordinaire en tvä, et non aux abstraits précités en tva (\$ 832). On a, par exemple, gatväya à à côté de gatvä, vṛttväya à à côté de vṛttvä, kṛtväya à à côté de kṛtvä à l'aide du complément ya, me paraît donc préférable à celle de Lassen, lequel voit dans tvâ une forme mutilée de tvâya? L'élargissement de la désinence instrumentale à en âya peut se comparer à celui de la désinence dative ê en aya (= ê + a, \$ 165); il y a seulement cette différence que le y du datif représente l'i renfermé dans la diphthongue ê, au lieu que le y de tvâya est peut-être une insertion euphonique (\$ 43), comme dans yâ-y-in «allant» (racine yâ, suflixe in) et

dans le seul passage du Rig-véda où je rencontre cette forme, il m'est impossible d'en rien conclure sur le genre du mot.

- <sup>1</sup> Annales de critique scientifique, 1844, p. 114.
- <sup>2</sup> Contre le rapprochement que j'établis avec amu-y-ā, on pourrait objecter que le pronom féminin amu a partout un u long, excepté devant le y euplionique. Mais comme les adjectifs en u ont la faculté d'allonger cette voyelle au féminin, on pourrait aussi bien faire venir drinu-y-d, uru-y-d de drinu, urd.
  - 3 Scolie de Pânini, VII, 1, 46.
  - ¹ Yajur-véda, XI, 19.
  - 5 Ibidem, 59.
  - 6 Comparez kártva-m (\$ 832).
  - <sup>7</sup> Bibliothèque indienne de Schlegel, III, p. 106.

dans le védique d'ú-y-as «l'action de porter, de conserver» (racine d'à, suflixe as).

La troisième forme citée par Pânini comme pouvant remplacer tva, c'est trînam'; mais elle ne se joint qu'à la seule racine yag «vénérer» (istvinam pour istvii). Dans la scolie du soutra en question, nous trouvons aussi une forme en trânam, à savoir pîtrânam, pour pitră. Si ces formes, dont je ne connais pas d'exemple, sont véritablement synonymes des formes en tod, c'est-à-dire si elles marquent les relations exprimées par l'instrumental, je regarderai nam comme une enclitique : c'est seulement si istrinam et pîtrânam se rencontrent dans des textes où ils aient la signification d'accusatifs, que je pourrai admettre avec Lassen un suffixe tvan ayant donné pitrânam, istrinam (par affaiblissement pour istrânam), de niême que râgan donne ráganam. Mais ce ne sera pas encore une raison pour regarder la forme en trâ, qui est la forme ordinaire dans les Védas, comme une mutilation de trânam.

En combattant mon explication des formes en wa, Lassen laisse beaucoup trop dans l'ombre l'argument principal sur lequel je me fonde : c'est qu'elles expriment toujours des relations que l'instrumental sert à marquer, et qui sont absolument étrangères à l'accusatif et au datif. Lassen lui-même fait observer que si l'on consulte l'emploi de ce gérondif. l'instrumental «ou l'ablatif » paraissent peut-être le mieux convenir pour marquer la relation qu'il désigne. Je ne connais pas d'exemple où les formes en två équivalent à un ablatif, à moins qu'on ne songe à l'ablatif latin, qui, comme on sait, cumule les fonctions de l'instrumental sanscrit. Ainsi, dans un passage de la Bhagavad-Gîtâ<sup>2</sup>, le mot gitvã peut être rendu en latin par l'ablatif du gérondif («vincendo»): «vel occisus cœlum es adepturus, vel vincendo possidebis terram. Mais en sanscrit, un ablatif gayât, qui voudrait dire ex victoria ou «victoriæ causa», ne serait guère à sa place. Au contraire. l'instrumental convient très-bien, soit comme marquant le moyen, ce qui est sa signification ordinaire, soit même comme exprimant la relation "après": "post victoriam possidebis terram". Dans ce passage de l'Hitôpadêça, où le latin emploie l'ablatif du gérondif, la signification instrumentale est encore plus évidente : tvam uccâih sabdan kṛtva svaminan kalan na ģāgarayasi «tu clara voce clamorem faciundo dominum cur non evigilas». «C'est à dessein, dit Lassen, que j'appelle indéclinable le gérondif, et je

<sup>1</sup> VI, 1, 48.

<sup>\*</sup> II, 37.

"ne vois pas ce qui a pu conduire M. Bopp à blâmer ses devanciers, qui "ont appelé le gérondif indéclinable '." Je n'ai rien à objecter contre ce terme, car on peut nommer n'importe quel cas, en tant que cas, indéclinable; à plus forte raison peut-on appeler ainsi des formes qui ne sont que les restes dépareillés d'une déclinaison autrefois complète. Ce que j'ai blâmé dans mes devanciers, c'est qu'au lieu d'appeler le gérondif un gérondif, ils l'aient nommé un participe. Je n'ai rien à objecter contre un gérondif indéclinable, quoiqu'il me soit impossible de concevoir quelle utilité il peut y avoir à signaler pour une forme reconnue comme gérondif son impuissance à prendre d'autres désinences. Cette expression d'indéclinable se comprend chez Wilkins, parce qu'il regardait la forme en tva comme un participe, et que d'habitude un participe se fléchit <sup>2</sup>; mais chez Lassen, qui admet la nature gérondive des formes en tva et en ya, elle est faite pour surprendre.

\$ 850. Exemples de substantifs abstraits employés comme infinitifs.

— Noms en ana, a, tva.

On emploie très-souvent les noms abstraits en ana dans le rôle d'un infinitif marquant la cause : ces noms sont alors au locatif, lequel en sanscrit remplace très-fréquemment le datif. D'habitude ces infinitifs au locatif ont leur régime au génitif, comme les substantifs ordinaires. Exemples : bartur anvésané tvara «hâte-toi de chercher un époux», littéralement «dans ou pour la recherche d'un époux» ; upâyah . . . ânayanê tava «la manière de t'amener», littéralement «in adductu tui » 4; nala-syâ "nayanê yata « efforce-toi d'amener Nala » 5; yatadvan nala-mârganê « efforcez-vous de chercher Nala (dans la recherche de Nala) » 6; na tv abyanughân lapsyâmi gamanê yatra pâṇdavâh « mais

- 1 Bibliothèque indienne, III, p. 105.
- <sup>2</sup> Comparez Guillaume de Humboldt, dans la Bibliothèque indienne de Schlegel, II, p. 134. Carey appelle la même forme «participe adverbial».
  - 3 Savitri, 1, 33.
  - 4 Nala, XXIV, 29.
  - 5 Ibid. XVII, 29.
  - 6 Ibid. XVII, 34. Au contraire, le même verbe est construit avec la forme en tum

je n'obtiendrai pas la permission d'aller où [sont] les Pàṇḍa-

Le même locatif des noms en ana sert aussi à exprimer la relation de l'accusatif? : dans l'exemple que j'ai sous les yeux le locatif est régi par le verbe sak, qui d'habitude se fait suivre de l'infinitif en tum. Na sékur grahanê tasya danusah «ils ne purent prendre cet arc» (littéralement «dans la prise de cet arc»). De cet exemple on peut rapprocher la construction déjà mentionnée (\$ 849) no 'tsahê puribogûya 4. De même que, dans le passage en question, puriboga est construit avec l'accusatif, de même on rencontre quelquesois un accusatif régi par les sormes en anê. Exemple: tam . . . suḥrdân na tu kascana nivâranê 'bavac cakto divyamânam « mais aucun de ses amis ne sut capable de le détourner du jeu» (littéralement « dans se détournement lui jouant»).

On trouve plus rarement l'infinitif remplacé par le locatif d'un nom formé à l'aide du suffixe a. Nous avons un exemple dans ce passage du Raghouvança 6: samaýnápayad àsu sarvân ânâyinas tadvicayê (ou tad vicayê) «il ordonna aussitôt à tous les pêcheurs de le chercher» 7. Il est permis de se demander si, dans ce passage, tadvicayê doit être considéré comme un composé, ou si tad est un accusatif neutre régi par vicayê 8. Je pen-

dans le passage suivant : sarvañ yatisyê tat kartum «je m'efforcerai de faire tout ceci» (Nala, XV, 4).

- 1 Mahabharata, III, vers 14798.
- <sup>2</sup> On a vu plus haut (\$ 849) que, pour exprimer la relation accusative, on emploie aussi le datif des substantifs abstraits (p. 125).
  - 3 Râmâyana (éd. Schlegel), I, LXVI, 19.
  - 4 Voyez plus haut, p. 126.
  - ' Nala, VII, 10.
  - XVI, 75.
  - Sous-entendu valàya (masculin et neutre) «bracelet».
- <sup>3</sup> Le commentaire, qui regarde tadvicayé comme un composé, explique tad par tasyà "baraṇasya; mais que tad soit le premier membre d'un composé ou un accu-

cherais pour la seconde explication: nous voyons, en esset, qu'au datif et à l'accusatif certains noms abstraits en a sont employés pour remplacer la forme en tum, et qu'ils se construisent alors avec un régime à l'accusatif. On a vu plus haut: tvâm... nô 'tsahê paribògâya «te.... non sustineo possidere » (littéralement «possessioni») 1. Nous avons de même: cakrê vivâhan tân kanyâm, littéralement «fecit matrimonium hanc puellam» 2. Rappelons aussi la forme séminine du sussixe a, savoir â, dont l'accusatis peut tenir lieu en zend de l'infinitif, quand c'est la relation accusative que l'infinitif doit exprimer (\$ 6 1 9).

On pourrait aussi rapporter à la forme âm les infinitifs malirattes en ûn, tels que कर् körûn «faire». L'û serait l'altération d'un ancien à, comme aux premières personnes telles que 🕶 iccun «je désire» (= sanscrit iccum), बार् korûn «je fais», सर्वे sŏkûn «je puis» (qui feraient attendre en sanscrit des formes de la première classe karâmi, śakâmi). Mais je crois plutôt que les infinitifs en question ont perdu un t, à peu près comme baû « frère » (= sanscrit brâtâ). Je n'identifie pas pour cela l'infinitif mahratte avec l'infinitif sanscrit en tum, car je ne vois pas pour quelle raison l'u se serait allongé; mais j'explique 🖼 ûn comme étant pour n tùn, qui est lui-même pour tvam : c'est ainsi que le pronom tvam «toi» est devenu तृ tûn en mahratte. L'infinitif contiendrait donc le suffixe et tva, qui a formé en sanscrit des dénominatifs abstraits (\$ 831). C'est par le même suffixe que j'explique les gérondifs mahrattes en जन ûn, tels que बर् körûn «après avoir fait». Körûn est, à ce que je crois, pour l'ins-

satif régi par vicayé, je crois que de toute façon on doit le rapporter à valaya «bracelet» et non à ábarana «parure», qui se trouve dans le cloka précédent à la fin d'un composé bahuvrihi (tulyapuspábaranah).

<sup>1</sup> Voyez \$ 849, p. 126.

<sup>2</sup> Kriyâyôgasâra. Comparez Wollheim, dans le Journal de la Société orientale allemande, 1846, p. 153.

<sup>3</sup> Ces noms abstraits en à n'ont d'ailleurs d'autre cas que l'accusatif.

trumental körtvinö<sup>1</sup>, avec suppression de l'a final qui est resté dans les gérondifs prâcrits comme pâûṇa, gêûṇa, laḥiûṇa, vilò-ḥiûṇa, âgantûṇa, gêttùṇa<sup>2</sup>. Le prâcrit possède d'ailleurs aussi des gérondifs correspondant aux formes sanscrites en tvâ; par exemple gadua (= sanscrit gatvâ), avec abréviation de la voyelle finale.

Pour exprimer l'infinitif, le mahratte se sert aussi des substantis abstraits en ŏnō: c'est surtout quand il s'agit de marquer la relation du nominatif qu'on a recours à ces noms. Je doute au contraire qu'on trouve au nominatif la forme en 🕏 ûn. Nous avons, par exemple, dans Carey: mölâ³ körönō pödötō « il me convient de faire » (littéralement « à moi le faire convenable »). Mais c'est la forme en ûn que nous avons dans les exemples suivants: mîn körûn sökûn « je puis faire », mîn körûn iécûn « je désire faire » 4.

REMARQUE. — Examen d'une opinion de Lassen. — Le suffixe tvana b. — Lassen également rapproche ces gérondifs prâcrits des gérondifs mahrattes; mais il ramène les uns comme les autres au gérondif védique précité en trânam, dont nous n'avons pas encore d'exemple b. En supposant même

- ¹ Comparez le mahratte देवान dévână ou देवान dévâné «par le dieu» == sanscrit dévé-n-a.
- Le t du suffixe gérondif paraît s'être conservé de préférence, sinon uniquement, sous la protection d'une consonne précédente. Le premier t de géttuna provient évidemment d'une assimilation : la racine prâcrite génh (= sanscrit grah), qui fait a l'infinitif génhului ou géttun, a changé son n ou son h en t. Dans hattuna (racine han) le premier t tient la place d'un n. [Les racines sanscrites sont pa a boire n, grah a prendre n, lab a obtenir n, lôk a voir n, d-gam a arriver n. Tr.]
- 3 Möld «à moi, moi». Lá, qui est en mahratte la désinence du datif et de l'accusatif, offre une ressemblance frappante avec le persan moderne rá. Comparez notamment málő avec le persan merá; tulá «à toi, toi» avec turá; ömhálá (pour ömnálá. \$ 166) «à nous, nous» avec márá; tumhálá «à vous, vous» avec éumárá.
  - 4 Carey, Grammaire, p. 76, 78 et 80.
  - \* Au sujet de ce suffixe, voyez aussi \$ 989. Tr.
- Lassen, Institutiones lingua prácritica., p. 367. Comparez plus haut, \$ 849. Remarque.

que l'existence d'un gérondif en tvânam fût prouvée, on aurait encore le droit de s'étonner que le prâcrit ait laissé tomber le signe de l'accusatif m, qu'il conserve toujours sous forme d'anousvâra.

Le même savant rattache aussi au suffixe védique tran les noms abstraits en ttana (par assimilation pour tvana) que nous présente le dialecte pracrit. Mais depuis que les textes védiques ont été publiés, on y a trouvé un suffixe secondaire tvana qui rend parfaitement compte des formes en question. Je citerai notamment : mahitvaná-m «grandeur» (du védique máhi «grand), sakitvaná-m «amitié», martyatvaná-m «mortalité» ou peutêtre «humanité».

Dans son Glossaire du Sâma-véda<sup>1</sup>, Benfey donne plusieurs exemples de ce suffixe tvana. Il ajoute que c'est une forme plus organique de tva. Je ne vois pas pourquoi l'un serait plus organique que l'autre: tvana peut aussi bien être un élargissement de tva, que tva une mutilation de tvana. Je crois, du reste, que l'un et l'autre sont de la plus haute antiquité. Nous avons déjà reconnu tva dans les langues slaves et germaniques (\$\$ 831 et 832) et je retrouve tvana en grec.

En esset à tvana mis au séminin que se rapporte, selon toute vraisemblance, le grec συνη de δουλοσύνη, δικαιοσύνη, σωφροσύνη. Le rapport entre la syllabe συ et tva est le même qu'entre le pronom grec σύ et le pronom sanscrit tva-m «toi» (\$ 326).

En mahratte, le suffixe védique tvana se retrouve sous la forme passablement altérée pönö, dans les neutres abstraits comme bâlöpönö «enfance»?. Le p est pour tv³. Carey 4, qui supprime très-souvent les voyelles finales des thèmes neutres sanscrits en a, écrit पण् pön au lieu de पण pönö : c'est ainsi que dans son dictionnaire bengali nous trouvons aussi पाप pâp «péché», द्रान् dösön «dent», पायस pâyös «lait», चंदन cöndön «bois de santal», वाहन vâhön «vehiculum», au lieu de pâpö, dösönö, etc.

En arménien également, je crois avoir reconnu le suffixe védique tvana; il y sert à la formation de nombreux substantifs abstraits, qui se fléchissent d'après la deuxième déclinaison de Schröder. Dans la première série de cas (\$ 237, 3), le suffixe est Phi liun, et dans la seconde Phi lean (devant un b : leam). Mais il faut remarquer que iu aussi bien que ea sont des

- 1 Au mot maķitvá.
- <sup>2</sup> Vans Kennedy, Dictionnaire de la langue mahratte, II, p. 16.
- <sup>4</sup> Comparez Höfer, De prácrita dialecto, p. 165 et suiv.
- 4 Grammaire de la langue bengalie, p. 32.
- \* L'a final de trana s'est perdu.

diphthongues ne formant qu'une syllabe. Le suffixe est toujours précédé d'un «» u, que je regarde comme l'affaiblissement d'un a et comme une simple voyelle de liaison . Exemples : cor-u-liun (génitif cor-u-lean) «sécheresse», du thème adjectif coro «sec», nominatif cor; zamaq-u-liun (même sens), de zamaqa, nominatif zamaq; anus-u-liun «ignorance», du thème sussi «ignorant», nominatif anus; carakn-u-liun «haine, envie», du thème carakan «méchant, envieux», nominatif carakn; barekam-u-liun «amitié», du thème substantif barekama «ami», nominatif barekam. Après un s, l'ancienne ténue (un t) du suffixe sanscrit tvana s'est conservée, mais la syllabe iun s'est perdue au nominatif 2. Après un n ou un r, on a q d au lieu de t, également avec suppression de iun. Mais les noms abstraits formés de cette façon sont probablement tous de provenance verbale, et le s devant le t' n'est la plupart du temps qu'une insertion euphonique .

Parmi les noms abstraits qui se terminent en st au nominatif singulier, il y en a beaucoup dont le thème finit en sti. Tels sont : gow-e-sti «laudatio», nominatif gow-e-st, instrumental gow-e-sti-v (gow-e-m «laudo»); pah-e-sti «servatio», nominatif pah-e-st; laq-u-sti «absconsio», nominatif laq-u-sti. Le verbe primitif de ce dernier manque : on attendrait laq-u-m ou laq-e-m, mais on trouve laquianem. Dans ces mots, le ti est le suffixe formatif (\$ 841 et suiv.); s est une voyelle euphonique, qui rappelle le s des thèmes gothiques an-s-ti «grâce», allbrun-s-ti «holocauste», et celui du vieux hautallemand chun-s-ti «science».

Pour revenir aux noms abstraits comme car-u-tiun, je retrouve la même voyelle de liaison u dans les mots comme bek-u-mn «fractio», bagk-u-mn «pulsio», ham-bar\(\frac{2}{2}\)-u-mn «ascensio» (génitif bek-man, etc.). Ces noms correspondent, si l'on fait abstraction de la voyelle de liaison, aux noms sans-

¹ Compares l'a qui est ordinairement inséré devant le second membre d'un mot composé.

<sup>2</sup> Voyez \$ 1835, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez en slave les noms abstraits finissant par stro = sanscrit tra (\$ 831).

<sup>\*</sup> Au sujet des exemples cités \$ 183<sup>b</sup>, 1, je rappelle ici que dans la seconde série de cas on supprime la voyelle de la syllabe qui précède le suffixe. Au lieu de pa-kustean, snundean, galustean (t. I, p. 398), il faut donc lire pahstean, snundean (se peut à peine prononcer), galstean. Ce dernier nom (thème gal-u-stiun) vient évidemment de l'infinitif ga-l «aller».

Voyez Schröder, Thesaurus linguæ armeniacæ, p. 47 et 179.

<sup>•</sup> Voyez \$ 95.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vovez Schröder, Thesaurus, p. 47.

crits conime pré-man «amour» (génitif pré-mn-as), sid-man «force», mári-man «mort», gán-i-man «naissance», et aux noms latins comme certâ-men, solâ-men, regi-men, molâ-men! Dans la seconde série de cas, c'est-à-dire dans celle qui nous montre le suffixe sous sa forme complète (man)², la voyelle de liaison est supprimée. Ces noms abstraits en man, mn sont extrêmement nombreux en arménien; si l'on consulte le Dictionnaire anglais-arménien d'Aucher, on voit que pour la plupart des noms abstraits tirés d'un verbe transitif, à côté du mot anglais, on trouve comme traduction que forme arménienne en u-mu.

# \$ 851. L'infinitif sanscrit employé comme premier membre d'un composé.

Au commencement des composés, l'infinitif en tum perd son signe casuel, comme cela est de règle en composition. Nous avons alors le thème à l'état nu: exemple : nacà 'han tyaktu-kâ-mas tvâm « et moi je ne veux pas te quitter », littéralement « neque ego relictionis-cupiditatem-habens te » 3. Au point de vue de la syntaxe sanscrite, le premier membre d'un composé peut équivaloir à un mot indépendant : ainsi dans l'exemple qui vient d'être cité, tyaktu gouverne l'accusatif (tvâm), tout comme s'il y avait un infinitif tyaktum employé hors de composition.

### \$ 852. L'infinitif sanscrit en dydi.

Quand l'infinitif doit exprimer la relation de cause, le dialecte védique se sert généralement du datif : il emploie alors ou la forme précitée (\$ 849) en tavé, tavái , ou bien le datif d'un

<sup>1</sup> Voyez \$\$ 796 et suiv. et 801.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 183<sup>b</sup>, 1.

<sup>3</sup> Nala, IX, 31.

La forme en tavái est la plus rare. Elle accentue à la fois la syllabe radicale et la désinence casuelle; exemples : yámitavái « pour dompter» (Rig-véda, I, xxvIII, 4), kártavái « pour faire» (Nâighaṇṭuka, II, 1). Quand le verbe est uni à une préposition, celle-ci reçoit le premier accent : ánvétavái « pour aller après» (de ánu et éta-rái, Rig-véda, I, xxiv, 8). Quand c'est une autre forme du thème infinitif en tu qui

not-racine à signification abstraite, ou ensin il a recours à un latif en dyâi, venant d'un thème séminin en dī, dî. Comme les utres cas se sont perdus, ce datif en a pris d'autant plus l'apparence d'un vrai infinitis. Devant la syllabe dyâi se trouve touours la caractéristique a ou aya: le thème est donc celui des temps spéciaux de la première, de la sixième ou de la dixième classe. Comparez pib-a-dyâi « pour boire » 2 avec pibati « il boit »; liár-a-dyâi « pour couler » 3 avec kiár-a-ti; sáḥ-a-dyâi « pour vaincre » 4 avec sáḥ-a-ti; vand-ú-dyâi « pour célébrer » 5 avec vánd-te; car-á-dyâi « pour couler » 6 avec cár-a-ti; mâd-ayá-dyâi « pour réjouir » ou « se réjouir » 7 avec mâd-dya-ti. La forme isadyâi « pour parcourir », citée par Westergaard », appartient probablement au védique is (classe 6) « aller », qui fait is-á-ti « il va » 9.

Une forme unique en son genre est vàvṛd-á-dyâi « pour faire croître » 10; nous y pouvons voir soit un premier essai pour tirer l'infinitif d'un autre thème que du présent, soit le débris d'une

est unie avec la préposition, celle-ci prend seule l'accent : prátidatavé « pour placer, pour soutenir », de práti « contre » et datavé ( Rig-véda, loc. cit.).

- ¹ Nous trouvons, par exemple, la forme en dydi exprimant la relation accusative dans ce passage du Yajur-véda (VI, 3): uémási gámadydi « nous désirons aller ». En un autre endroit (III, 13) les infinitifs dhuvádydi « invoquer » et mádayádydi « réjouir » sont gouvernés par un verbe sous-entendu (selon le scoliaste ičťámi « je désire, je veux ») et ont donc également une signification accusative : ubữ vám indrágní dhuvádyd ubữ rádasah sahá mádayádydi « vous deux, Indra et Agni! [ je veux ] invoquer, vous deux ensemble [ je veux ] réjouir à cause des richesses ».
- \* Rig-véda, I, LXXXVIII, 4. La forme exacte serait piba-dyái. Voyez \$\$ 109\*, 3 et 508.
  - 3 Ibid. I, LXIII, 8.
  - \* Sama-véda (éd. Benfey), p. 154.
- <sup>5</sup> Rig-véda, I, Lx1, 5. Il est construit avec l'accusatif : virám ... vand-á-dyái «pour célébrer le héros».
  - · Ibid. I, LX1, 72.
  - <sup>1</sup> Yajur-véda, III, 13. Mádáyati est le causatif de la racine mad « se réjouir ».
  - \* Radices sanscritæ, p. 278.
  - ' Naighantuka, II, 1/1.
  - " Radices sanscritæ, p. 189.

période de la langue où plusieurs, peut-être même tous les temps de l'indicatif formaient des infinitifs en dyâi. Je regarde, en effet, vâvrd-á-dyâi comme un infinitif parfait 1: dans le dialecte védique, la racine vard, vrd, qui, outre le sens de « croître », a celui de « faire croître, multiplier, étendre », prend partout vâ, et non va, dans la syllabe réduplicative. Il est vrai que râvrd-á-dyâi, que Sâyaṇa traduit par l'infinitif causal vardayitum, a le sens d'un présent; mais nous voyons aussi les participes parfaits comme tustuvânsas « laudantes » employés dans les Védas avec une signification présente 2. L'a inséré dans vâvrd-á-dyâi est évidemment la même voyelle de liaison qu'au parfait de l'indicatif; on peut comparer, par exemple, les formes duelles vâvrd-ú-úus, vâvrd-á-tus³.

Une connaissance plus complète du dialecte védique montrera s'il faut aussi admettre des aoristes de l'infinitif en dyâi, à signification de présent . Il est certain que si l'on voit, avec Bensey , des aoristes de l'optatif dans huvéma, huvémahi, huvéya, et des aoristes du participe dans huvát, huvâná (du verbe hvé appeler n contracté en hu), on aura aussi le droit de voir un aoriste de l'infinitif dans â-huvá-dyâi apour invoquer n . Mais j'aime mieux, jusqu'à preuve du contraire, m'arrêter à une autre explication. Je suppose que le verbe hu (par contraction pour hvé) se conjugue dans les Védas de trois manières différentes : je rapporte à la sixième classe les formes du potentiel comme huvéma, à la deuxième les participes huvát, huvâná et le

<sup>&#</sup>x27; C'est aussi l'explication de Westergaard (op. cit.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rig-véda, I, LXXXIX, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Remarquez l'identité de l'accentuation. A certaines personnes de l'indicatif, l'a s'est affaibli en i (\$ 614).

<sup>4</sup> Comparez \$ 705.

<sup>3</sup> Glossaire du Sâma-véda, p. 216.

<sup>°</sup> Yajur-véda, III, 13.

pluriel moyen hûmáhê 1, et ensin à la première les sormes comme hávatê « il appelle » 2. La première personne du singulier huvê pourrait aussi bien être rapportée à la sixième classe qu'à la deuxième; il en est de même du participe actif huvát. Mais je présère rattacher cette dernière sorme à la seconde classe, pour ne pas la séparer du participe moyen huvâná qui y appartient.

L'infinitif gámadyâi « aller » 3 pourrait, avec plus de droit que â-huvádyâi, être considéré comme un infinitif de l'aoriste. En effet, l'aoriste de l'indicatif est ágamam, tandis que dans les temps spéciaux, au lieu de gam, nous avons gac. Mais si la forme gámati. que Yâska attribue au dialecte védique 4, s'y rencontre en effet, gámadyâi pourra être aussi bien considéré comme infinitif présent. Un argument sans réplique pour l'existence de l'aoriste de l'infinitif, ce serait, par exemple, une forme vôcadyâi (\$ 705), si elle se trouvait dans les Védas.

REMARQUE. — Explication de l'infinitif en dyâi par les grammairiens indiens. — Dans l'infinitif précité vâvṛd-á-dyâi, Pâṇini rapporte l'a au suffixe formatif<sup>5</sup>. Voici comment, en son langage grammatical, Pâṇini énu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce dernier avec allongement irrégulier de l'u.

<sup>\*\*</sup>Je rapporte à hu (classe 1) le zend du «parler», qui n'a pas trouvé jusqu'à présent d'explication satisfaisante en sanscrit (voyez Burnouf, Études sur la langue et les textes zends, p. 309 et suiv.). Voici comment je suppose que s'est opéré le changement de E h en \_\_\_\_\_ d : le h est d'abord devenu e g', qui se prononce dj; du groupe dj le j est ensuite tombé et le d seul est resté. On peut comparer le rapport qui existe entre le sanscrit En han «tuer» et le zend le g'an (même sens). Nous voyons, d'autre part, que le sanscrit sen aham «je» est devenu en ancien perse adam, et que en hásta «main» est représenté en persan moderne par dest. — Il ne saut pas consondre le verbe du «parler» avec un autre verbe du «courir», qu'on a rapproché avec raison des racines sanscrites du, dû, dûv (cette dernière signifiant également «courir»).

Yajur-véda, VI, 3.

<sup>\*</sup> Nåighantuka, II, 14.

<sup>5</sup> III, 17, 9.

mère les différentes formes prises par le suffixe en question : adyài, adyàin, kadyàin, śadyàin, śadyàin, śadyàin. Le n final indique que le suffixe ne recoit pas l'accent. Le ś initial veut dire que la racine paraît sous la même forme que dans les temps spéciaux¹. Ainsi le précité pibadyài a, selon Sâyaṇa, le suffixe śadyàin, parce que l'accent est sur pi, au lieu que mâdayádyài a, suivant Mahîdhara, le suffixe śadyài, parce que l'accent tombe sur l'a, qui est regardé comme faisant partie du suffixe³. Le k montre que le thème verbal reste pur, est dénué du gouna, ou est affaibli; exemple : âḥuvádyài « pour invoquer » ³, venant de ḥu, forme contractée pour ḥvê. Le suffixe est adyài, ou (sans l'accent) adyàin, quand la racine est renforcée ou quand elle est incapable de prendre le gouna; exemple : kšáradyåi « pour couler » ³, de la racine kiar (classe 1).

\$ 853. Les infinitifs sanscrits en iŝyâi (rôḥiśyāi) et en sê (ģišē, mēšē). — Comparaison avec l'aoriste de l'infinitif, en grec (λῦσαι).

Pâṇini mentionne bes formes d'infinitif rohisyai et avyatisyai (ce dernier avec l'a privatif). On pourrait les expliquer comme des aoristes de la troisième formation. En effet, la racine ruh a croître n ferait, d'après la troisième formation de l'aoriste, drohisam, et le verbe moyen vyai a être ébranlé n a réellement donné dvyatisi, dont il existe des exemples. Si nous retirons l'augment et la désinence personnelle, il reste rohis, vyatis comme thèmes de l'aoriste : de ces thèmes, par l'adjonction d'un i (forme féminine du suffixe a), ont pu sortir les noms abstraits rohisi, vyatist, qui feraient au datif rohisyai, vyatisyai. Peut-être aussi ces datifs proviennent-ils de thèmes féminins en i bref : de même

¹ De même, sa désigne le suffixe a, quand il forme des adjectifs comme pibá « buvant», paiyá « voyant», párayá « remplissant», c'est-à-dire des adjectifs conservant le thème verbal des temps spéciaux. Voyez Wilson, Introduction à la grammaire de la langue sanscrite, a° éd. p. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez le commentaire du Rig-véda, par Savana, dans l'édition de Max Müller, l, p. 712.

<sup>3</sup> Yajur-véda, III, 13.

<sup>1</sup> Rig-véda, I, Lviii, 8.

<sup>5</sup> III, 17, 10.

que la racine primitive ranh a fait ránhi «vitesse», les thèmes d'aoriste rôhis, vyalis auraient formé des noms rôhisi, vyalisi. Au datif, on pouvait alors attendre ay-è aussi bien que âi.

Si cette explication est juste, on pourra rapporter à la seconde formation de l'aoriste (aoriste premier grec) les infinitifs en sê, comme vakié « pour transporter », fisé « pour vaincre » 1. Le premier de ces deux exemples se trouve dans la scolie de Pânini, III, IV, 9. Le second est Rig-véda, 1, exii, 12: anasván yábi rdiam divatani gise " quibus [ auxiliis ] currum equis-destitutum adjuvistis ad vincendum ». Savana appelle la partie finale de cette forme d'infinitif ksê2, parce que la voyelle radicale n'est point frappée du gouna. D'autres fois, la racine prend le gouna : ainsi mi «jeter, renverser » fait mêsê 3. Ces infinitifs s'accordent plutôt avec la première formation de l'aoriste, surtout celle du moyen quand la racine finit par une voyelle. En effet, à l'actif, les racines finissant par une vovelle prennent le vriddhi; mais au moyen, à cause du poids plus considérable des désinences, elles se contentent du gouna. Les racines finissant par une consonne s'abstiennent, au moyen, de tout renforcement de la voyelle. Conséquemment, on pourrait aussi rapporter tous les infinitifs en se, qu'ils aient le gouna ou non, à la première formation de l'aoriste. Quoi qu'il en soit, qu'on les rapporte à la première ou à la seconde formation, les infinitifs en sé présentent une ressemblance remarquable avec les infinitifs grecs comme λυ-σαι, τύπ-σαι, δεῖκ-σαι. Si lû «couper», tup «frapper, blesser», diś (pour dik) « montrer » avaient formé un infinitif de cette sorte, ils auraient donné sans doute lû-sê, tup-sê, dik-sê. Le grec Φῦσαι

<sup>1</sup> L'é est la désinence ordinaire du datif : il faut donc supposer que la voyelle de liaison insérée entre le verbe substantif annexe et les désinences personnelles ne s'étend point aux infinitifs comme vakéé, giéé. Voyez \$ 555.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La nomenclature grammaticale pose trois formes : sé (suffixe accentué), sén (suffixe sans accent), ksé (racine sans gouna, suffixe accentué).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Panini, loc. cit.

supposerait en sanscrit un infinitif  $b\hat{u}-\hat{s}\hat{c}$ : nous avons, en effet, dans le dialecte védique, un impératif aoriste  $b\hat{u}-\hat{s}a$  (=  $\varphi\tilde{v}\sigma\sigma\nu$ ),  $b\hat{u}\hat{s}atam^{1}$  (=  $\varphi\tilde{v}\sigma\alpha\tau\sigma\nu$ ); toutefois la forme correspondante de l'indicatif aoriste ne s'est pas conservée.

\$ 854. L'infinitif latin. — Comparaison avec l'infinitif sanscrit en se, ase.

Les infinitifs védiques en sê et leurs analogues grecs en ou nous amènent aux infinitifs latins en re. Déjà dans les Annales de littérature orientale 2, j'ai rapproché la syllabe finale de es-se, pos-se et celle de τύπ-σαι. Il est certain que le verbe substantif est contenu dans les infinitifs latins en re (pour se), comme il est renfermé en grec dans l'aoriste premier et en sanscrit dans les quatre premières formations de l'aoriste. C'est ce qu'on voit clairement par le verbe pos-se (pour pot-se), car possum, dans toute sa conjugaison, nous montre l'union de pot (par assimilation pos) avec le verbe substantif<sup>3</sup>. Un infinitif latin qui correspond parfaitement aux infinitifs sanscrits en question, c'est es-se (pour cd-se) «manger » 4: en effet, si la racine sanscrite ad « manger » avait un infinitif de cette sorte, il serait at-sé. Dans fer-re (pour fer-se) et dans vel-le (pour vel-se), la sifflante du verbe auxiliaire s'est assimilée à la consonne précédente. Pour fer-re on aurait attendu dans le dialecte védique bṛ-śê ou bar-śê. Aux infinitifs latins da-re, stâ-re, î-re correspondraient en sanscrit védique dâ-sê, stâ-sê 5, i-sê 6 (comparez gi-sê', \$853) ou é-sê (comparez mêsê).

- 1 Dans upa-büsatam.
- <sup>1</sup> Londres, 1820, p. 58.
- 3 Sur pot-ui, pour pot-fui, voyez \$ 558.
- ' La forme ed-e-re existe également.
- Ou peut-être sti-sé, avec affaiblissement de l'd en i, comme dans sti-té (voyez plus haut, p. 74, note 2) ou sti-ti (\$ 841).
- <sup>6</sup> Dans Păṇini (scolie, III, 1v, 9) on trouve en effet présé, contraction pour pra-isé.

Tous les verbes latins précités adjoignent immédiatement les désinences à la racine, soit à toutes les personnes, soit du moins à quelques-unes, c'est-à-dire qu'ils correspondent à la deuxième classe sanscrite (\$ 109°, 3). Les autres verbes ont à l'infinitif la voyelle caractéristique de la classe. La troisième conjugaison change son i (qui représente un ancien a) en e, à cause de la consonne r qui suit 1; on a donc veh-e-re en regard du sanscrit vak-sé (par euphonie pour vah-sé).

Peut-être faut-il aussi regarder comme la voyelle caractéristique de la classe l'a des infinitifs sanscrits en asê 2: alors giv-á-sê 3 « pour vivre » (comparez giv-a-ti « il vit ») serait le pendant du latin viv-e-re 4. Comme exemples d'infinitifs en asê nous citerons encore: rigidsê « pour orner », caksasê « pour voir ». Le premier, dans un passage du Rig-véda, est accompagné de stôtavê, qui est un datif de l'infinitif ordinaire en tu: vémi tva pûsann rigidsê vémi stôtavê « je viens pour te glorifier, ô Pûshan, je viens pour [te] louer » 5. L'autre exemple se trouve à côté de l'infinitif ordinaire étavê « pour aller » : yâbih śacibih ... pra andán śronán cáksasa étavê kráth « par quelles actions vous avez fait l'aveugle (Rigrâçva) [capable de] voir, Çroṇa [capable de] marcher » 6.

\$ 855. Origine de la forme infinitive -sê, -asê. — Comparaison avec le latin. — Origine de l'infinitif passif latin.

ll se pourrait aussi que l'a des infinitifs sanscrits en asé fût

<sup>1</sup> Voyez \$ 84.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Voyez Panini, III, 1v, 9.

<sup>3</sup> L'infinitif gévésé se trouve fréquemment dans les Védas. On le rencontre entre autres Rig-véda, I, xxxvII, 15, où il gouverne l'accusatif: smási émû vayûm étâm vévesé étâ d'yer gévésé « nous leur appartenons (aux Maruts), pour vivre toute la vie».

<sup>4</sup> Ce serait donc le même a que nous aurions dans gév-á-se et dans pát-a-tra-m \*aile » (\$ 8:5 b) ou ár-a-ti-s « peur » (\$ 847).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Passage du Rig-véda cité par Benfey (Glossaire du Sâma-véda, p. 34).

Rig-véda, I, cx11, 8.

la voyelle radicale du verbe substantif, quoique cette voyelle se perde ordinairement en composition et même dans beaucoup de formations simples (\$ 480). En ce cas, -asé correspondrait au latin esse, à moins qu'il ne faille diviser de cette façon : es-se, et voir deux fois la même racine dans le même mot 1. Quoi qu'il en soit, si les exemples précités comme vakié, gavasé contiennent réellement le verbe as «être», leur formation infinitive est, au fond, la même que celle des infinitifs simples comme dréé, dans lesquels la désinence dative est venue s'ajouter à la racine nue. Ces derniers expriment toujours la relation qui est habituellement marquée par le datif. Ainsi nous avons dans le Rig-véda : sứryan dṛsé « pour voir le soleil » 2; idán nô barhír âsádê « pour s'asseoir sur cette litière [qui est] à nous » 3; atikrámê « pour dépasser, pour négliger » 4. Le passage auquel est emprunté le dernier exemple mérite une attention particulière, en ce que le datif de l'infinitif y semble tenir lieu du nominatif d'un participe futur passif, absolument comme on dit en allemand : er ist zu loben «il est à louer», littéralement «il est pour la louange». Dans le passage en question du texte sanscrit, le verbe substantif est nécessaire au sens, quoique, comme il arrive si souvent dans cette langue, il ne soit point exprimé.

Peut-être le latin a-t-il eu des infinitifs formés sur le même modèle que les infinitifs védiques dréé, â-sádê, ati-krámê. C'est dans la troisième conjugaison qu'on en peut découvrir la trace. Nous voyons, en effet, qu'à côté de amare nous avons amari, amarier; à côté de monere nous avons moneri, monerier; à côté de audire on a audiri, audirier. Si dicere est la forme primitive,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La possibilité d'un tel fait a été indiquée plus haut (\$ 708) pour le subjonctif essem. Comparez Curtius, Formation des temps et des modes, p. 352.

<sup>2</sup> Rig-véda, I, xxIII, 21.

<sup>3</sup> Ibid. I, x111, 7.

<sup>4</sup> Ibid. I, cv, 16.

on devrait donc avoir diceri, dicerier, au lieu de quoi l'on trouve dici, dici-er. Nous en pourrions conclure qu'il y a eu plus anciennement un infinitif actif dice 1.

Quelle est l'origine de l'infinitif passif latin? évidemment la forme en i (laudari, videri, credi) est une mutilation pour la forme plus ancienne i-er (laudari-er, videri-er, credi-er). Je regarde la syllabe er comme une métathèse pour re, qui est luimême une altération de se. Les infinitifs passifs tels que laudari-er renferment donc l'accusatif du pronom réfléchi<sup>2</sup>. Il est vrai que d'après l'actif laudare nous devions avoir laudareer. Mais c'est probablement pour éviter la rencontre des deux e que le premier a été changé en i.

On peut encore remarquer que l'e final de l'infinitif latin est bref, tandis qu'en sanscrit et en grec nous avons des diphthongues (sé, vau). Mais c'est à la fin des mots que les voyelles sont le plus sujettes à être abrégées ou même supprimées 3. Quant à l'î long du passif, nous devons sans doute voir dans la quantité de la voyelle une compensation pour la chute de la syllabe er 4.

REMARQUE. — Sur le sens des infinitifs en é et en tavái, d'après les gram-

- <sup>1</sup> Autrement, il faut admettre que dici et dicier sont des mutilations pour diceri, plus anciennement dicerier.
  - 2 Voyez \$ 476 et suiv.
- <sup>2</sup> On a, par exemple, un  $\delta$  bref dans ben $\delta$ , mal $\delta$ , quoique les adverbes formés des adjectifs de la seconde déclinaison aient généralement un  $\delta$  long. Je vois dans cet  $\delta$  le représentant de la diphthongue sanscrite  $\delta$  (= a + i), qu'on trouve au locatif des thèmes en a. Comparez, par exemple, nové avec le locatif sanscrit náv $\delta$ , du thème náva « nouveau ». L' $\delta$  final s'est également abrégé à la fin de certains impératifs de la deuxième conjugaison latine, comme car $\delta$ . De même, en vieux haut-allemand, nous voyons a'abréger régulièrement l' $\delta$  du subjonctif, quand il est final; exemple : bēre «qu'il porte» = sanscrit b'ár $\delta$ t, gothique bairai (\$ 694).
- \* Nos grammaires latines disent que l'i final est toujours long, sauf quelques exceptions qu'elles indiquent. Mais je ne voudrais pas me prévaloir de cette règle, car partout où l'i final est long en latin, la longue a sa raison d'être : ainsi au génitif singulier et au nominatif pluriel de la deuxième déclinaison, au datif singulier de la troisième (\$\$ 177 et 228 °).

mairiens de l'Inde. — Nous venons de voir un infinitif sanscrit en è ayant la signification d'un participe futur passif. Dans les constructions de ce genre, Pâṇini paraît effectivement regarder les infinitifs en è, ainsi que ceux en tavâi (\$ 849), comme des représentants védiques des participes futurs passifs en ya, tavya, anîya. C'est ce que nous voyons par une règle où il dit 'que dans les Védas les suffixes tavâi, è, ênya et tva sont employés avec le sens des suffixes kṛṭyas. On appelle kṛṭya, dans le langage grammatical de l'Inde, les suffixes formant les participes futurs passifs. Ainsi tavâi et ê, qui sont des datifs, sont placés par Pâṇini sur la même ligne que les suffixes déclinables ênya, tva. Un peu plus loin, avaćakšê (racine cakŝ, préfixe ava) est expliqué comme un participe de cette sorte. Le commentaire donne nâ 'vaćakšê comme étant pour nâ 'vakyâtavyam «non narrandum». De même, le passage précité du Rig-véda nâ 'tikramê est rendu dans le commentaire de Sâyaṇa par nâ 'tikramitun śakyah, et le commentateur se réfère à la règle de Pâṇini.

\$ 856. Le parfait de l'infinitif, en latin. — Formes comme favo, ausim. — Infinitifs en ssere (impetrassere).

Il nous reste à examiner en latin le parfait de l'infinitif. Dans les formes comme amavi-sse, monui-sse, legi-sse, audivi-sse, il est aussi impossible de méconnaître la présence du verbe substantif que dans les plus-que-parfaits comme amaveram. L'e initial de l'infinitif esse a été supprimé dans amavi-sse, comme celui de l'imparfait eram l'a été, selon notre explication, dans amave-ram (\$ 644). L'infinitif en question, aussi bien que le plus-que-parfait, sont des formations nouvelles.

Je regarde, au contraire, comme appartenant au fonds primitif de la langue les infinitifs tels que scrip-se, consum-se, admis-se, divis-se, dic-se, produc-se, abstrac-se, advec-se<sup>3</sup>, qu'on trouve en grand nombre dans les anciens auteurs. Je rapproche

<sup>1</sup> III, 1v, 14.

<sup>2</sup> III, 1V, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Struve, De la déclinaison et de la conjugaison latine, p. 178.

ces formes des infinitifs de l'aoriste en grec 1; ainsi scrip-se, dic-se viendront se placer à côté de  $\gamma \rho \acute{\alpha}\pi - \sigma \alpha i$ ,  $\delta e\~{\alpha}\kappa - \sigma \alpha i$ , et advec se à côté du sanscrit vak-sê (§ 853). Il est important d'observer qu'en regard de toutes les formes comme scrip-se, consum-se, admis-se, divis-se, etc. on trouve, comme points de départ, des parfaits de l'indicatif analogues : entre scrip-si et scrip-se le rapport est donc le même qu'entre les aoristes grecs en  $\sigma \alpha$  ( $\xi \alpha$ ,  $\psi \alpha$ ) et les infinitifs en  $\sigma \alpha i$  ( $\xi \alpha i$ ,  $\psi \alpha i$ ). Les infinitifs invas-se, divis-se (par assimilation pour invad-se, divid-se) 2 sont plus complets que les parfaits invâ-si, divi-si, qui ont perdu la lettre finale de la racine; toutefois, par compensation, divi-si a allongé son i bref.

Les futurs antérieurs comme faxo, capso, axo, accepso 3, ainsi que les parfaits et plus-que-parfaits du subjonctif, comme axim, ausim, objexim, excessis, dixis, induxis, traxis, sponsis, amissis, injexit, extinxit, ademsit, serpsit, incensit, faxem, extinxem, intellexes, recesset, vixet, traxet 4, présentent une analogie extérieure avec les infinitifs en se; mais je doute qu'ils doivent être placés sur la même ligne. D'abord, la plupart d'entre eux n'ont point de parfait de l'indicatif en si (xi = c-si); ensuite, quand même ils en auraient tous, on aurait de la peine à expliquer comment, par exemple, extinxem serait venu du parfait extinxi, et capso, axim des parfaits supposés capsi, axi. En effet, au temps où furent créés en latin le futur antérieur, le parfait et le plus-queparfait du subjonctif, qui sont des formations relativement récentes 5, on avait probablement cessé de sentir la présence du

¹ Nous avons essayé de montrer (\$ 546 et suiv.) que, par leur formation, les parfaits latins sont originairement des aoristes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez \$ 101.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nous avons vu (\$ 6) que l'on a un i dans accipio, abjicio, parce que la syllabe est ouverte, et un e dans acceptus, abjectus, parce que la syllabe est fermée. L'e de accepso, abjexim est dû au même fait.

<sup>\*</sup> Struve, De la déclinaison et de la conjugaison latine, p. 175.

<sup>5</sup> On a vu qu'amarero s'est formé par l'addition du futur ero au thème du parfait

verbe substantif dans les parfaits comme serp-si. Le verbe auxiliaire, en venant se joindre aux parfaits supposés axi, faxi, sponsi, aurait donc produit des formes comme faxero. Si l'on suppose que faxo vient de faxero par l'omission de la syllabe er, je demanderai pourquoi on ne trouve pas un seul exemple de fêco à côté de fêcero, de cêpo à côté de cêpero, de tetigo à côté de tetigero. On pourrait encore expliquer le rapport entre fêcero et faxo de deux autres manières: faxo viendrait de facero, dont le r. sorti d'un ancien s, serait retourné à son état primitif et se serait uni, après la suppression de l'e, avec la consonne finale de la racine. Ou bien faxo serait venu de faceso à une époque où le s, placé entre deux voyelles, ne s'était pas encore changé en r (\$ 22). Mais l'une ou l'autre supposition me paraît également invraisemblable.

L'explication que je présère aujourd'hui pour les sormes comme faxo, axim, extinxem est la suivante. Je suppose qu'elles proviennent d'une espèce disparue de véritables parsaits, car, selon moi, le temps conservé en latin sous le nom de parsait est en réalité un aoriste<sup>2</sup>. Ainsi à côté des aoristes séci, cêpi (\$ 548), dic-si, duc-si, spo-pondi (\$ 579), on aurait eu anciennement les parsaits sesace (ou pesaca), cecapa<sup>3</sup>, didica, duduca, spoponda. Ces sormes de parsait de l'indicatif ont-elles sini par perdre leur redoublement, comme l'imparsait et l'aoriste ont rejeté l'aug-

<sup>(</sup>amavi-ero), et de même amaverim, amavissem par l'addition de sim, essem (amavisim, amavi-essem) (\$\$ 644 et 710).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces parfaits, si l'explication donnée plus haut (\$ 551 et suiv.) est juste, sont antérieurs à la séparation des idiomes, car ils sont les représentants des aoristes grecs et sanscrits.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 551 et suiv.

<sup>&</sup>quot;La loi qui veut qu'en latin un a s'affaiblisse en i, quand le verbe est chargé du redoublement (\$\$ 6 et 579), n'a pas dû exister de toute antiquité. Je suppose qu'à l'époque vers laquelle nous essayons de remonter, cette loi n'était pas encore en vigueur : comparez l'osque fefacust, qui correspond, quant à la signification, au latin fecerit.

ment, ou est-ce seulement quand le verbe substantif (fac-so, dic-sis, vic-set) est venu s'y joindre, que le redoublement a été supprimé? C'est une question que nous n'essayerons pas de décider¹. Quelle que soit la réponse qu'on y fasse, je suppose qu'il y a eu un temps où les futurs antérieurs avaient un redoublement, et où l'on disait, par exemple, fefaxo (ou pefaxo), cecapso. A ces formes répondraient très-bien, en grec, les futurs antérieurs comme λελύ-σο-μαι, τετύπ-σο-μαι, à côté desquels il a dû exister d'abord des actifs λελύ-σω, τετύπ-σω.

Si cette explication n'est pas juste, il ne nous reste qu'à nous en tenir à celle qui a été donnée plus haut (\$ 664) et qui a déjà été proposée dans mon premier ouvrage <sup>2</sup>. Les futurs antérieurs seront alors par leur formation, comme ils le sont en partie pour le sens, de véritables futurs primaires. Et, de fait, entre le latin axo et le grec áξω, il est impossible de découvrir la moindre différence. Madvig, qui adopte la même explication<sup>3</sup>, compare les formes latines comme levasso avec les futurs grecs comme γελάσω. Le redoublement de s serait donc purement phonétique <sup>4</sup>, comme dans le grec έγελασσα, que rappelle Madvig, et comme dans le précité ἐπελεσσα (\$ 708). Même en regardant levasso comme une forme mutilée pour lelevasso et comme

Dans la première hypothèse. faca, capa, sponda seraient à fefaca ou pefaca, oscapa, spoponda ce que le gothique band «je liai» est au sanscrit babánda, ainsi qu'aux prétérits qui ont conservé en gothique leur redoublement, comme gaigrât «je pleurai, il pleura» (= sanscrit cakránda, \$ 589). Dans la seconde supposition, ou peut rapprocher ce qui se passe pour les formes latines comme cecidi, cucurri, qui, en composition avec un préfixe, perdent leur redoublement : occidi, accurri. Si, par exception, do et sto gardent leur redoublement en composition, cela tient probablement à la structure de la racine, qui est d'une nature plus faible et se termine par une voyelle. Au contraire, en sanscrit, les aoristes redoublés comme ádudrucam conservent aussi en composition la syllabe réduplicative.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 98.

De formarum quarumdam verbi latini natura et usu, p. 6.

<sup>4</sup> C'est-à-dire sans valeur étymologique.

un véritable futur antérieur, on peut aussi bien le rapprocher de γελάσω que de τετιμήσομαι, en ce qui concerne la manière dont la relation du futur y est exprimée.

A l'appui de cette explication, nous citerons les anciens infinitifs en ssere 1, ayant la signification de futurs primaires : impetrassere, reconciliassere, expugnassere, averruncassere, depeculassere, deargentassere. Si l'on fait abstraction du suffixe infinitif, qui en latin est partout celui de l'infinitif aoriste ( $\sigma ai$ ), et si on laisse de côté le redoublement de s, lequel n'a rien d'insolite, les formes comme impetrassere correspondent bien aux infinitifs grecs comme γελάσειν. On est autorisé à supposer que ces infinitifs n'étaient pas limités dans le principe à la première conjugaison, mais qu'on avait aussi des formes telles que habessere, axere (= &\xi\_{\text{eiv}}), faxere, capsere. C'est le cas de rappeler les futurs antérieurs en osque et en ombrien, car sur bien des points ces dialectes nous présentent des formes plus anciennes que le latin. Dans la plupart de ses futurs antérieurs, l'ombrien unit le futur antérieur du verbe substantif avec le thème du présent ou avec la racine nue du verbe principal; mais le f de fu est supprimé après une consonne et même, dans un exemple (i-ust «iverit »), après une voyelle. L'ombrien fak-ust signifie donc littéralement «il aura été faisant», tandis que le latin fecerit veut dire «il sera ayant fait». Sont formés de la même manière : covort-ust «converterit», ampr-e-fus «ambiverit» (comparez fus ou fust «fuerit»), ambr-e-furent «ambiverint» (comparez furent « fuerint »), fak-urent « fecerint » 2. En osque, c'est le même principe de formation; mais dans ce dialecte nous n'avons pas d'exemple où le f se soit conservé. Cela n'a pas empêché Mommsen de reconnaître la racine fu dans dikust « dixerit », pruhibust « prohibuerit », fefakust « fecerit », même avant que l'ombrien eût

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Struve, De la déclinaison et de la conjugaison latine, p. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Aufrecht et Kirchhoff, Monuments de la langue ombrienne, p. 146.

mis le fait hors de doute<sup>1</sup>. Comme la racine fu n'entre régulièrement dans la conjugaison du verbe substantif qu'au parfait, elle a acquis en quelque sorte la faculté d'exprimer le passé par elle-même. Cela n'empêche pas toutefois que l'osque fust ne signifie aussi « erit » ², et c'est peut-être dans le sens du futur qu'il faut expliquer également l'auxiliaire que contient fefakust : dans cette forme, qui signifierait littéralement « il sera ayant fait », l'idée du passé serait exprimée par le redoublement, et le futur par ust (pour fust). Cette explication pourrait s'appliquer aussi en ombrien à quelques formes redoublées de futur antérieur<sup>3</sup>.

\$ 857. Mots-racines employés comme infinitifs dans le dialecte védique. —
Infinitifs formés à l'aide du suffixe a, en osque, en ombrien et en latin. —
Substantifs abstraits formés à l'aide de ce suffixe, en sanscrit, en grec, en latin et en lithuanien.

Dans le dialecte védique on emploie aussi comme infinitifs des mots-racines à à signification abstraite. Ces mots se trouvent toujours à l'accusatif et sont régis par le verbe śak «pouvoir». Selon Pâṇini 5, il faut établir deux classes, suivant que la voyelle radicale est renforcée ou non. Le commentaire cite comme exemples : agnin vâi dêvâ vibâgan nâ 'śaknuvan 6 « ignem certe dii dividere non potuerunt » 7; apalupan nâ 'śaknuvan 8 « di-

- 1 Études osques, p. 62.
- <sup>3</sup> Voyez Mommsen, Études osques, p. 61. Comparez le zend bûsyéiti et le lithuanien bûs (\$ 664).
  - <sup>3</sup> Aufrecht et Kirchhoff, Monuments de la laugue ombrienne, p. 146.
  - 4 Voyez \$ 111.
  - 5 III, 1V, 12.
  - · Pour agnim vái dévås vibágam na asaknuvan.
- <sup>7</sup> En l'absence du contexte il est impossible de déterminer exactement la signification de vibágam.
  - <sup>8</sup> Pour apalupam na asaknuvan.

ruere non potuerunt.". A ces exemples nous joignons les suivants: śakéma två samidam «puissions-nous t'allumer."; må śakan pratidam išum «qu'ils soient incapables de poser la flèche [sur l'arc].

Il est probable qu'originairement ces infinitifs n'étaient pas limités à la construction avec sak «pouvoir». Je ne crois pas toutefois qu'ils aient jamais été d'un emploi très-étendu, parce que parmi les différentes sortes de mots à signification abstraite le mot-racine est l'espèce la plus rare. Aussi ne puis-je partager l'opinion d'Aufrecht et Kirchhoff, qui rapprochent des formes védiques les infinitifs osques comme deikum «dicere», akum "agere", moltaum "multare", et les infinitifs ombriens aferu, afero « circumferre », erum, ero « esse ». Je rapporte ces formes à la deuxième déclinaison, qui en osque fait à l'accusatif um ou om<sup>3</sup>, tandis qu'en ombrien la nasale est souvent supprimée. Nous avons vu qu'en sanscrit également les noms formés à l'aide du suffixe  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$  s'emploient quelquefois comme infinitifs. Au contraire, dans l'hypothèse d'Aufrecht et Kirchhoff, les mots-racines deik, ak feraient attendre en osque un accusatif deik-im, ak-im, d'après l'analogie des noms de la troisième déclinaison<sup>5</sup>. Quant à l'infinitif moltaum « multare », c'est l'exemple qui montre le mieux la présence du suffixe formatif u, lequel est venu se joindre ici à un thème verbal de la première conjugaison. Comme celle-ci correspond à la dixième classe sanscrite, on peut rapprocher les infinitifs sanscrits et zends tels que चोर्याम् cor-ay-

<sup>1</sup> Rig-véda, I, xciv, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Atharva-véda, XI, v, 5, 6. Cité par Aufrecht et Kirchhoff, Monuments de la langue ombrienne, p. 148, note.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La seule différence qu'on puisse signaler, c'est que l'u des infinitifs deikum, akum, moltaum n'est pas ponctué. Voyez Mommsen, Études osques, p. 66.

<sup>\*</sup> C'est-à-dire les noms qui correspondent à la deuxième déclinaison latine.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> En ombrien, les noms de la troisième déclinaison ont perdu, comme en grec, la nasale finale de l'accusatif masculin ou féminin: ils se terminent par n ou o.

din, carronde la raud-ay-aim (\$ 619). Mentionnons encore la forme osque triibarakavum, s'il faut, en effet, comme le suppose Mommsen, y voir un parsait de l'infinitif : v-um (par euphonie pour u-um, qui lui-même est pour fu-um) serait alors l'infinitif de la racine fu, avec la signification passée; le f serait tombé comme dans dik-ust « dixerit » (\$ 856), pour dik-fust.

Curtius rapproche le latin venum (venundo «je donne» ou plutôt «je place pour vendre »<sup>2</sup>) des infinitifs présents en um que l'osque nous a conservés. Si ce rapprochement est juste, comme je le crois, le mot en question, dont il nous reste aussi le datif (veno, venui) et l'ablatif (veno), a dû appartenir d'abord à la deuxième déclinaison. L'u de la quatrième déclinaison ne se rencontre jamais en latin comme suffixe formatif d'un nom abstrait, au lieu que l'u (pour o, \$ 116) de la seconde correspond très-bien à l'a des nombreux noms masculins abstraits que nous trouvons en sanscrit. Nous citerons comme exemples: béda-s «l'action de fendre» (racine bid), céda-s (même sens, racine &d), yoga-s « union » (racine yug'), kroda-s « colère » (racine krud), håsa-s « rire » (racine has). C'est ordinairement la voyelle radicale qui reçoit l'accent: elle prend le gouna quand elle en est susceptible; un a radical est allongé quand il est suivi d'une seule consonne. En grec, comme formation du même genre nous avons: σάλο-ς, φόδο-ς, δρόμο-ς, βρόμο-ς, τρόμο-ς, φόνο-ς,  $\pi \lambda \delta(F)$ ο-s,  $\pi \delta \nu o$ -s<sup>3</sup>, έλεγχο-s, ίμερο-s. Le suffixe et l'accentuation sont les mêmes qu'en sanscrit. En latin, outre veno, nous n'avons guère à mentionner que ludo et peut-être joco : la racine de ce dernier mot est incertaine.

<sup>1</sup> Journal d'archéologie, 1847, p. 490.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 632.

<sup>3</sup> L'o est une voyelle plus pesante que l's, quoiqu'il soit, comme ce dernier, le représentant d'un ancien a (\$\$ 3 et 92°). Le choix de l'o dans les mots comme δρόμος, πόνος (à côté de δρέμω, πένομαι) rappelle le renforcement de la voyelle radicale dans les noms abstraits sanscrits.

Le lithuanien a également conservé le suffixe a: méga-s « sommeil » (mégmi « je dors »), ùż-mata-s « reproche, accusation » 1 (metù « je jette »), báda-s « faim » (badù « j'ai faim », comparez le sanscrit bâd ou vâd « tourmenter »), jűka-s « rire » (comparez le latin jocu-s), kára-s « débat, guerre », ména-s « intelligence » (menù « je songe »), maína-s « échange » (mainaú « j'échange »), réda-s « ordre, arrangement », róda-s « conseil » (ródau « je montre »).

\$ 858. Noms abstraits formés à l'aide du suffixe a, en ancien slave.

En ancien slave, il faut rapporter ici les masculins abstraits dont Dobrowsky a dit qu'ils contenaient la racine pure 2. Mais en réalité ces noms contiennent le suffixe o (pour a, \$ 257), lequel est remplacé au nominatif-accusatif par 3 ŭ : seulement Dobrowsky n'écrit pas cette voyelle. Comme exemples nous citons: AOE3 lovă «l'action de prendre» (en sanscrit, lâba-s «l'action d'obtenir »); токз tokŭ «l'action de couler » (текљ tekuń «je cours »); исходз ischodu «sortie»; гладз gladu «faim »3; стоудз studu «honte»; стради stradu «crainte», des thèmes lovo, toko, ischodo, glado, studo, strado. Comme le grec, le slave choisit pour la syllabe radicale la voyelle la plus vigoureuse : on a, par exemple, toků à côté de tekun, de même que nous avons vu Spóμος à côté de δρέμω et φόδος à côté de φέδομαι. Le rapport de стоудз studu « honte » avec стыд stüd (стыдъти сл stüdéti san « avoir honte n 4) ressemble à celui qui existe en sanscrit entre l'abstrait yóga-s «union» et yug «unir».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce nom a conservé l'ancien a, qui s'est altéré en e dans le verbe et dans la plupart des dérivés de la même racine. Metù «je jette» est avec ùź-mata-s «reproche» dans le même rapport que τρέπω avec ἔτραπο».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Institutiones linguæ slavicæ, p. 267.

<sup>\*</sup> Sanscrit gard, grd «désirer», gothique grédôn «avoir faim». Voyez Glossaire sanscrit, au mot grd.

<sup>1</sup> Miklosich, Radices, p. 88.

\$ 859. Noms abstraits formés à l'aide du suffixe a, en gothique et en zend.

Dans les langues germaniques, les noms abstraits masculins anciennement formés à l'aide du suffixe a ont rejeté cette voyelle au nominatif-accusatif, et de cette façon ils ont pris l'apparence de mots-racines. Mais comme la même chose est arrivée pour les thèmes en i, et que les autres cas du singulier ne présentent point de différence, il est impossible de dire si, par exemple, le gothique thlauh-s « fuite » est pour thlauha-s ou thlauhi-s ¹. Dans la première hypothèse, on peut rapprocher les formations sanscrites comme yôga-s, quoique probablement la diphthongue gothique soit due à l'influence de la lettre h², et non au gouna. Pour slèp-s « sommeil » la comparaison des dialectes congénères permet de poser le thème slèpa, et non slèpi.

Les noms abstraits formés à l'aide du suffixe a existent aussi en zend : c'est ce que prouvent les thèmes : ausa « désir, volonté » (racine sanscrite gus « aimer, désirer »), frasa « interrogation », ausa nâsa « destruction », ausa nâsa « croissance ».

REMARQUE. — Modifications de la voyelle radicale, dans les thèmes en a, en gothique, en sanscrit et en grec. — La racine du précité thlauh-s «fuite» est thluh «fuir», qui fait au présent thliuha, au prétérit thlauh, thlauhum. De ce que la diphthongue au se retrouve dans ces dernières formes, on n'est pas en droit de conclure que thlauh-s dérive du prétérit; alors on pourrait aussi faire dériver le sanscrit yőga-s «union» de yuyőga «j'ai uni, il a uni», et le grec δρόμο-s de δέδρομα. La vérité est que, pour la formation des mots aussi bien que pour celle des temps, le langage s'adresse tantôt à la voyelle radicale pure, tantôt à la voyelle renforcée, et que de plus, en grec et en germanique, à côté de la voyelle primitive, on se sert de dégradations

<sup>1</sup> Voyez \$ 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 82.

plus ou moins fortes de cette voyelle. Quand on dirait en grec δράμος, au lieu de δρόμος, il ne s'ensuivrait pas encore que ce nom abstrait dérivât de l'aoriste (έδραμον): tout ce qu'on en pourrait conclure, c'est que le substantif, comme l'aoriste, a gardé la voyelle radicale sous sa forme primitive, tandis que δρέμω et δέδρομα nous présentent l'ancien α affaibli en ε et en o.

En gothique, l'a s'est affaibli en i et en u': ainsi la racine rann «courir, couler» fait rinna «je cours», rann «je courus», runnum «nous courûmes» et run(a)-s «course»; mais on n'a pas plus le droit de faire dériver le substantif runs «course» du prétérit pluriel runnum «nous courûmes», que, par exemple, le substantif neutre anafilh «tradition» du présent filha «je cache». Runs vient de la racine rann comme anafilh de la racine falh. De même encore drus «chute» (pour drusa-s ou drusi-s²) ne doit pas être dérivé du prétérit pluriel drusum «nous tombâmes»; il contient la voyelle radicale pure que renferme aussi drusum, tandis que le présent driusa «je tombe» a pris le gouna par i (\$ 27), et le prétérit singulier draus le gouna par a.

\$ 860. Ablatif des noms abstraits en tu, employé comme infinitif.

Nous revenons à l'infinitif sanscrit formé avec le suffixe tu. Dans le dialecte védique, on trouve des exemples de l'ablatif et du génitif 3: toutefois leur emploi est rare. Dans les exemples cités par les grammairiens 4, on pourrait aussi bien regarder ces infinitifs comme des noms abstraits ordinaires: ainsi la phrase purâ sûryasyô 'dêtôh' 5 se traduirait en latin par «ante solis ortum», et l'on aurait le même droit de regarder en latin comme un infinitif le mot ortus, partout où il se rencontre. Dans les

¹ L'i est l'affaiblissement extrême de l'a, l'u est un affaiblissement moindre (\$ 190). En grec, l'e est un plus grand, l'o un moindre affaiblissement. Conséquemment run-s (s'il est pour runa-s) présente la même formation et occupe le même degré que les noms grecs comme δρόμο-s.

<sup>2</sup> Voyez \$ 135.

<sup>3</sup> La forme de l'ablatif et du génitif étant la même, c'est seulement par le sens qu'on peut distinguer les deux cas.

<sup>4</sup> Panini, III, 1v, 16.

Pour pura suryasya udétos. L'ablatif ud-étos est régi par pura aavant».

autres exemples, l'ablatif du nom abstrait en tu est également régi par une préposition, soit par purâ' « avant », soit par â' « jusqu'à ». Il en est de même dans ce passage du Rig-véda ¹, sur lequel Böhtlingk a déjà appelé l'attention ² : â' nidâtôh « jusqu'à la pose [des dés] ».

Pâṇini restreint toutefois cette sorte d'infinitifs aux racines sià, kar (kṛ), vad, car, hu, tam et gan. C'est pour cela sans doute que Sâyaṇa ne range point ni-dâtôs parmi les formes qu'il appelle tôsun, mais parmi les noms abstraits ordinaires, formés avec le suffixe tu-n³. Peut-être aussi ni-dâtu a-t-il une déclinaison complète, de sorte qu'il se sépare par là, dans l'opinion des grammairiens indiens, de l'infinitif et de ses représentants védiques.

\$ 861. Génitif des noms abstraits en tu, employé comme infinitif.
Affaiblissement de la voyelle radicale dans les instrumentaux en två.

La forme en tôs est employée comme génitif en construction avec tévara « maître, capable de »; exemple : tévarô 'bićaritôh « capable d'enchanter », littéralement « maître de l'enchantement ». Dans les constructions de ce genre, Pâṇini fait du génitif en tôs un indéclinable 4. On a vu que c'est aussi l'explication qu'il donne pour le gérondif en toâ et pour le génitif des mots-racines employés comme infinitifs (\$ 849).

Un autre exemple nous est fourni par le Rig-véda<sup>5</sup>: madyd' kártôs «au milieu de l'action, du travail » 6.

- 1 I, xLI, 9.
- <sup>2</sup> Panini, t. II, p. 152.
- <sup>3</sup> Sur la signification de ces termes, voyez plus haut, p. 122, note 2.
- 4 I, 1, 40; III, IV, 13.
- <sup>5</sup> I, cxv, 4. Madya est une forme mutilée pour madya (= madya, \$ 196). L'allongement de l'a final du thème sert à compenser la suppression de la désinence casuelle. On peut rapprocher, à cet égard, vasanta pour vasante (Pâṇini, VII, 1, 39) et les datifs latins comme lupô pour lupoi (\$ 177).
  - Le Naighantuka cite la forme kártós ainsi que le datif infinitif kártavái et

On remarquera la différence qui existe, en ce qui concerne la voyelle radicale, entre les formes kártum (accusatif), kártavê, kártavêi (datif), kártôs (génitif), et l'instrumental kṛtvá, qui provient également du thème kartu. Cette différence tient au déplacement de l'accent. L'instrumental ou gérondif, qui prend l'accent sur la désinence casuelle, présente toujours la forme la plus faible de la racine, quand celle-ci est capable de renforcement ou d'affaiblissement.

# On peut comparer:

| Racine.           | Infinitif.      | Gérondif. |
|-------------------|-----------------|-----------|
| vac' «parler»     | váktum          | uktvä     |
| svap «dormir»     | svápt <b>um</b> | suptvå    |
| prač «interroger» | práštum         | prštvá    |
| yag «sacrifier»   | yáśtum          | išţvã     |
| grah «prendre»    | gráhítum        | gṛḥitvấ   |
| śru «entendre»    | śrő tum         | śrutvã    |
| bû «être»         | bávitum         | bûtvấ     |
| yuģ «joindre»     | yőktum          | yuktvá    |
| bid «fendre»      | bé ttum         | bittvá    |
| siå «être debout» | siãtum          | stitvã    |
| ḥan «tuer»        | <u></u> ḥántum  | ķatvã.    |

REMARQUE. — Accentuation des génitifs et datifs de mots-racines, employés comme infinitifs. — Les génitifs en as des mots-racines, quand ils sont employés comme infinitifs, ne prennent point l'accent sur la désinence, mais sur la syllabe radicale '. Cette accentuation est contraire à l'usage habituel, qui veut que, hormis les cas forts, les thèmes monosyllabiques fassent porter le ton sur la désinence. Peut-être l'infinitif a-t-il cette accentuation exceptionnelle parce qu'il possède plus de vie et d'énergie que les

le gérondif kṛtvi parmi les mots signifiant karman «action». Compares plus haut, page 129.

Les grammairiens indiens regardent alors la syllabe as, non comme une désinence casuelle, mais comme un suffixe formatif. Ils l'appellent k-as-un pour indiquer que le suffixe n'a point l'accent tonique et que la racine ne prend point le gouna.

noms abstraits ordinaires. On peut rapprocher ce qui a été dit plus haut (\$ 814) des formes en *târ*, *tr*, qui ont deux accentuations différentes, suivant qu'elles régissent l'accusatif en qualité de participes, ou qu'elles figurent simplement comme noms d'agent.

Les datifs des mots-racines, quand ils sont employés comme infinitifs, prennent également l'accent sur la syllabe radicale, au moins là où l'infinitif en é remplace, selon Pâṇini, un participe futur passif . Nous avons, par exemple, ati-krámé (\$ 855), en regard de l'oxyton dṛśé'².

\$ 862. De la syllabe radicale dans les formes comme yôktum et yuktrã. — Genre des noms en tu.

L'existence du gérondif yuktvå en regard de l'infinitif yôktum ne doit pas nous empêcher d'admettre que l'un et l'autre aient eu dans le principe le même thème et la même accentuation. A côté de yôktum «joindre» il a dû y avoir d'abord une forme yőktvá «après avoir joint», à peu près comme au participe présent, à côté de l'accusatif tudántam, on a dû posséder originairement un instrumental tudántà. Plus tard, la division en cas forts et en cas faibles ayant eu lieu, on eut la forme privée de nasale et oxytonée tudatá's. Comme l'affaiblissement, au gérondif, affecte la racine et non le suffixe, je rappellerai aussi la déclinaison du substantif palin « route » : les cas forts dérivent du thème pantan, les cas intermédiaires de patin et les cas les plus faibles de pat. L'accent, qui est sur la syllabe radicale dans les cas forts et sur le suffixe dans les cas intermédiaires, passe, dans les cas très-faibles, sur la désinence. Nous avons, par exemple, pániánam «viam», palibyas «viis», palá «per viam». On peut aussi rapprocher la déclinaison de vâḥ « portant », employé comme dernier membre d'un composé, tel que sâli-vâh « qui porte le

¹ Paṇini, III, 1v, 14. L'infinitif en é s'appelle alors, dans la langue grammaticale de l'Inde, k-é-n. [Sur le k et le n de kén, voyez plus haut, p. 122, notes 2 et 5. — Tr.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pāṇini, III, IV, 11. Rig-véda, I, xxIII, 21.

<sup>&#</sup>x27; Voyez \$ 129.

riz »: l'instrumental sâly-ûhd est avec l'accusatif sâli-vâham dans le même rapport que uktvâ avec viktum.

On demandera peut-être pourquoi l'affaiblissement, qui devrait s'étendre à tous les cas faibles, n'a lieu qu'à l'instrumental<sup>2</sup>: cela tient sans doute à l'emploi extrêmement fréquent de ce dernier cas. Les formes employées le plus souvent sont aussi les plus sujettes à s'user ou à s'affaiblir. Ainsi la racine du verbe substantif as perd sa voyelle devant les désinences pesantes du présent, tandis qu'aucune autre racine commençant par une voyelle n'éprouve une mutilation de ce genre dans aucune de ses formes.

En supposant que l'affaiblissement dont il vient d'être question soit indépendant du principe, pour ainsi dire intellectuel. qui a produit la division en cas forts et en cas faibles, j'aurais recours à une explication que j'ai déjà indiquée ailleurs<sup>3</sup>. La syllabe tva, ayant plus de poids que la syllabe tum, a pu agir sur la partie antérieure du mot, et y produire un affaiblissement en même temps qu'elle a attiré l'accent. Dans la seconde conjugaison principale les désinences pesantes exercent un effet analogue sur la racine. Le rapport entre

```
i-tvá et é-tum,
dviš-ţvá et dvé'š-ţum,
vit-tvá et vé't-tum,
dat-tvá et dă-tum,
hi-tvá et hă-tum,
```

serait donc plus ou moins analogue à celui qui existe entre

```
i-mús «nous allons» et é-mi «je vais»,
dviš-más «nous haïssons» et dvé-mi «je hais»,
```

Il y a seulement cette différence que la syllabe longue vd, dans vdh, se change en il long, tandis que la syllabe brève va, dans vad, se contracte en u bref.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ou a, par exemple, à côté de l'instrumental kriva le génitif kário. — Tr.

<sup>3</sup> Abrégé de la Grammaire sanscrite, \$ 562.

```
vid-más «nous savons» et véd-mi «je sais»,
dad-más «nous donnons» et dádá-mi «je donne»,
gaḥi-más «nous quittons» et gáḥa-mi «je quitte».
```

Quoi qu'il en soit, il est certain que le même suffixe formatif a donné le gérondif en tv-d' et les infinitifs en tu-m, tô-s, tav-ê, tav-di, et que la seule différence essentielle entre ces formes consiste dans la désinence casuelle.

Il reste à déterminer le genre de ce thème substantif abstrait en tu: je ne doute pas qu'il ne soit du féminin. Autrefois on ne pouvait l'inférer que de l'instrumental en tv-â<sup>1</sup>; aujourd'hui cela ressort aussi du datif en tav-âi. Une troisième preuve, ce sont les féminins grecs comme βοητύ-s, βρωτύ-s, ἐδητύ-s, ἐπητύ-s, ἐλεητύ-s, γελα-σ-τύ-s, ὀρχη-σ-τύ-s<sup>2</sup>.

Il y a un autre fait qui ressort de ce dernier rapprochement. C'est que les substantifs abstraits en tu n'avaient pas encore passé à l'état d'infinitifs ni de gérondifs à l'époque où le grec s'est séparé du sanscrit. En zend même, les noms en tu sont des substantifs ordinaires. Tel est, par exemple, pere père tu, dont le genre féminin est démontré par l'accusatif pluriel père tus. Ce mot avait probablement à l'origine une signification abstraite, comme « passage, traversée » 3, mais il a pris le sens concret de « pont ». Un autre appellatif zend, per santu « ville », a sans doute commencé par signifier « production, création » (racine san « produire, mettre au monde »); les formes qui nous sont restées ne permettent pas de déterminer le genre de ce mot.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un thème masculin ou neutre ferait à l'instrumental *tund*, au moins dans le sanscrit classique.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J'ai pour la première sois rapproché ces mots grecs de l'infinitif sanscrit dans mon mémoire intitulé: De l'influence des pronoms sur la formation des mots (p. 25).

<sup>3</sup> Racine përë = sanscrit par, pr. Voyez Brockhaus, Glossaire du Vendidad-Sådé, page 376.

REMARQUE. — Examen de diverses opinions de Bensey!. — Hors de composition, la forme insinitive en tu, même dans les Védas, n'est point usitée au nominatis. Il est vrai que Bensey voit un insinitif dans grotu «vita», qu'on rencontre au nominatis. Je souscrirais à cette opinion, si l'on trouvait le mot en question dans des phrases comme na saknôti givâtum «il ne peut vivre», ou comme givitam givâtum «vitam vivere». Mais dans les passages cités par Bensey<sup>3</sup>, le sens de «vita» sussit très-bien; de plus, givâtu n'est pas un séminin, comme les insinitis en tu<sup>3</sup>, mais un masculin et un neutre <sup>4</sup>; outre le sens de «vie», il a celui de «nourriture, mets, provision (riz cuit, etc.)», et ensin celui de «remède» (ce qui sait vivre). Je ne saurais donc, au moins en me bornant aux passages cités dans le Glossaire du Sâma-véda, approuver Bensey, quand il dit ailleurs que, dans les Védas, givâtum est évidemment employé comme infinitis.

Bensey dit encore que le genre masculin de ces infinitiss ressort des datiss védiques en tavé. Mais en me reportant au passage de sa Grammaire qu'il cite à l'appui, je lis que les séminins en u peuvent terminer leur datis en avé ou en di, tandis que les masculins prennent nécessairement la slexion avé. Or, ce sont précisément les formes en avé et en di que nous rencontrons dans les infinitiss en question, avec cette particularité que devant la désinence plus pesante et exclusivement séminine di, l'u du suffixe est également frappé du gouna.

Quant aux gérondiss en teâ, où je vois un instrumental féminin, Bensey ne s'explique point sur ces sormes. Il n'en indique ni le genre, ni le cas, et il ne dit point à quelle catégorie grammaticale elles appartiennent: toutefois, comme il fait remarquer que alan krtva «ne sais point» signisse littéralement «assez sait», on pourrait croire que la sorme en tva, construite avec alam, est un participe parsait passis. Je pense, au contraire, que

- <sup>1</sup> Nous avons cru devoir transporter ici, comme à sa place la plus naturelle, une note qui dans l'ouvrage allemand se trouve au \$ 931. Tr.
  - <sup>2</sup> Glossaire du Sâma-véda, p. 72.
  - <sup>3</sup> Voyez \$ 862.
  - Voyez Böhtlingk, Les suffixes unâdi, I, 75.
  - <sup>5</sup> C'est aussi le sens du latin victus, qui a la même racine et le même suffixe.
  - Grammaire complète de la langue sanscrite, p. 431.
  - 7 \$ 727, V.
  - \* Page 424 et suiv.
  - " Page 426, \$ 911.

alan kṛtvā signitie proprement "assez avec faire", et que kṛtvā est l'instrumental d'un substantif abstrait. Aux exemples de gérondifs en trā et en ya cités plus haut 'on peut encore ajouter ceux qui sont donnés dans le Dictionnaire de Pétersbourg, au mot álam. On y trouve deux gérondifs en tvā, tirés l'un et l'autre du Rāmāyaṇa; dans l'un: alan tê vanañ gatvā a "cesse d'aller dans la forêt", littéralement "assez avec le aller de toi dans la forêt", gatvā est construit avec l'accusatif du lieu où est dirigé le mouvement (vanam "silvam") et avec le génitif de la personne (tê "tui").

Il peut sembler étrange de trouver ce gérondif en två, et le gérondif équivalent en ya, employés dans des phrases où ils pourraient être remplacés par une préposition. Cependant, même dans ces constructions, ces formes s'expliquent comme l'instrumental d'un nom abstrait. Ainsi atikramya parvatan nadi, qui signifie, selon Benfey, «le fleuve derrière la montagne», veut dire littéralement «le fleuve après avoir passé la montagne»; amaratvam apaḥâya «sauf l'immortalité» peut se traduire par «en laissant, en exceptant l'immortalité».

### \$ 863. Comparaison du supin latin et de l'infinitif sanscrit en tum.

Il est à peine nécessaire de dire que le supin latin en tum est identique avec l'infinitif sanscrit. Mais les substantifs abstraits en tu qui, en latin, ont conservé leur déclinaison complète, ne sont pas restés fidèles, comme leurs analogues grecs, au genre féminin. Nous citerons 5: or-tu-s, inter-i-tu-s, statu-s, ac-tu-s, duc-tu-s, rap-tu-s, ac-ces-su-s 6. cd-su-s 7, cur-su-s, vom-i-tu-s.

Pour beaucoup de racines, il y a accord complet, si l'on fait abstraction du gouna, entre l'accusatif du supin latin et celui de l'infinitif sanscrit. On en peut juger par les exemples suivants:

- ' Voyez \$ 849, Remarque.
- <sup>2</sup> Par euphonie pour alam té vanam gatvá. Rámáyana, éd. Schlegel, II, xxvIII, 25.
- <sup>3</sup> Voyez \$ 887.
- \* Voyage d'Arjouna au ciel, III, 47.
- L'auteur cite ces différents exemples pour montrer les modifications de la lettre finale de la racine et de la lettre initiale du suffixe. — Tr.
  - \* Pour ac-ces-tu-s, \$ 101.
  - 7 Pour cas-su-s, venant de cas-tu-s.

```
Latin.
           Sanscrit.
siä-tum «être debout»
                                  ståtum
då-tum «donner»
                                  datum
dmä-tum «soutiler»
                                  flåtum
ghấ-tum «savoir»
                                  nôtun
på-tum «boire»
                                  pôtum
é-tum «aller»
                                  itum (comparez itus)
                                  quiêtum
śé-tum «dormir»
yő-tum, yáv-i-tum «joindre»
                                  jûtum
srő-tum «couler»
                                  rutum (comparez rivus)
stár-tum «répandre»
                                  strätum
pák-tum «cuire»
                                  coctum
áňk-tum «oindre»
                                  unctum
bank-tum «briser»
                                  fractum
bráš-tum «rôtir» (racine bragg)
                                  frictum
yők-tum «joindre»
                                  junctum
át-tum «manger»
                                  êsum ($ 101)
ĉét-tum «fendre»
                                  scissum
bêt-tum «fendre»
                                  fissum
                                  tusum (de tus-sum, pour tus-tum,
tőt-tum «pousser»
                                     $ 101)
rát-tum «fendre»
                                  rôsum
vét-tum «savoir»
                                  vi-sum (de vis-sum, pour vis-tum)
gán-i-tum «engendrer, mettre au gen-i-tum
  monde, devenir»
sván-i-tum «résonner»
                                  son-i-tum
lőp-tum «briser»
                                  ruptum
sarp-tum «aller»
                                  serptum
vám-i-tum «vomir»
                                  vom-i-tum
dê's-tum «montrer»
                                  dictum
pë i-tum «broyer»
                                  pistum
dog-dim 1 «traire»
                                  ductum
mé-dum a mingere »
                                  mictum
vő-dum «transporter»
                                  vectum.
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par euphonie pour dóḥ-tum, de la racine duḥ = gothique tuh (tiuha "je tire", tauh «je tirai").

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour méd-d'um, venaut de méh-tum.

Remarque. — La voyelle de liaison i insérée devant le suffixe tu, en sanscrit et en latin. — De même que le latin vom-i-tus insère un i euphonique entre la racine et le suffixe, le sanscrit forme de la racine vam «vomir» un thème vam-i-tu, d'où l'infinitif vam-i-tum (= supin latin vom-i-tum) et le gérondif vam-i-tvä. L'insertion d'un i euphonique est fréquente en sanscrit devant le suffixe tu, seulement il n'y a pas toujours accord à cet égard entre le gérondif et l'infinitif. Ainsi la racine bû «être» fait d'une part bû-tvä et, d'un autre côté, bûv-i-tum. Je rappellerai à ce sujet que le suffixe vans, qui sert à former le participe parfait, peut aussi se faire précéder d'un i de liaison, mais qu'il le rejette dans les cas très-faibles. Nous avons, par exemple, l'instrumental péc-us-d à côté de l'accusatif péc-i-väns-am, ce qui n'est pas une raison pour ne pas admettre que l'un et l'autre cas ne viennent du même thème '.

Au gérondif comme à l'infinitif, les verbes de la dixième classe font toujours suivre d'une voyelle de liaison i leur caractéristique ay <sup>2</sup>. La voyelle
radicale prend le gouna quand elle en est susceptible. Ainsi cur «voler»
fait cor-ay-i-tum, cor-ay-i-tva A la caractéristique ay répond l'à ou l'i
latin des formes comme am-à-tum, aud-i-tum (\$ 109°, 6). Au contraire,
les verbes de la deuxième conjugaison latine, quoiqu'ils correspondent également à la dixième classe sanscrite, renoncent à leur caractéristique et
joignent le suffixe à la racine, soit immédiatement, soit à l'aide d'une
voyelle de liaison i. On a, par exemple, doc-tum, mon-i-tum pour doc-ttum, mon-è-tum<sup>3</sup>. Flè-tum, plè-tum font naturellement exception.

\$ 864. Le supin lithuanien et lette. — Infinitif borussien en tun et en twei.

Il y a un accord remarquable entre l'accusatif du supin latin et la forme appelée supin dans les grammaires lithuaniennes et

l' Pour expliquer l'absence de la voyelle de liaison dans les cas très-faibles, il n'est pas nécessaire d'invoquer cette circonstance que le suffixe formatif commence par une voyelle. En effet, une forme péc-y-uéd (pour péc-i-uéd) n'aurait rien de plus surprenant que, par exemple, nindy-i-la (à côté de nind-la), venant de la racine né « conduire ». Devant la désinence personnelle la, cette racine peut prendre ou laisser l'i de liaison : elle le prend nécessairement devant les désinences va, ma, sé, vahé, mahé, dvé; ainsi l'on a niny-i-vá, niny-i-má, niny-i-té, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans les temps spéciaux aya.

<sup>3</sup> Comparez \$ 801.

lettes, en ce que cette dernière est seulement employée avec des verbes marquant un mouvement, et qu'elle sert à exprimer le but où tend ce mouvement, en d'autres termes l'intention pour laquelle il a lieu 1. Le signe de l'accusatif s'est complétement perdu, quoique d'ordinaire en lithuanien il fasse encore sentir sa nasale sur la voyelle qui précède (\$ 1 49), et quoique dans les formes composées comme dutum-bime (\$\$ 685 et 687) le m se soit conservé quand il est suivi d'une labiale. J'emprunte à la traduction de la Bible quelques exemples de supins lithuaniens : iśējo sējējas sētu « un semeur sortit pour semer »; kad nuējen in miestelus, saw nusipirktu walgin « qu'ils aillent dans les villages pour s'acheter des vivres »; nuējens jeskotu paklydusen «allant pour chercher [la brebis] égarée »; jus isejote ... sugáutu mannen « vous êtes sortis pour me prendre »2. Toutesois, le lithuanien, tel qu'il nous est parvenu, n'exige pas absolument le supin après les verbes qui marquent un mouvement : dans la traduction de la Bible, on trouve plus souvent l'infinitif en ti ou (avec suppression de l'i) en t'. Exemples : as atejau griesnusus wadinti «je suis venu pour appeler les pécheurs» (comparez le sanscrit vad «parler»); as ne atējau pakajun susti «je ne suis pas venu pour apporter la paix »; ne atējau panukint' bet ispildit' «je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir » 3.

Le borussien, très-proche parent du lithuanien, a pour l'infinitif ordinaire deux formes : l'une qui répond à l'accusatif de l'infinitif sanscrit et au supin latin, ainsi qu'au supin lithuanien; le m de l'accusatif est changé en n, comme dans la déclinaison ordinaire. Exemples :  $d\hat{a}$ -tun ou  $d\hat{a}$ -ton a donner a = sanscrit  $d\hat{a}$ tum;  $p\hat{u}$ -ton a boire a = a-tum; a-tum; a-ton a mettre au monde a =

<sup>1</sup> Voyez \$ 849.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Matthieu, x111, 3; x1v, 15; xv111, 12; xxv1, 55.

<sup>3</sup> Matthieu, 1x, 13; x, 34; v, 17.

<sup>4</sup> Sur ton pour tun, voyez \$ 77.

g'an-i-tum. L'autre forme se termine en twei, ce qui rappelle d'une façon remarquable les infinitifs védiques en tavâi (pour tvåi) dont il a été question plus haut (\$ 852), et dont on ne trouve la trace dans aucune autre langue européenne. Mais comme ceux-ci et comme les infinitifs védiques en dyâi (\$ 852), les formes en twei, malgré leur origine dative, peuvent exprimer la relation de l'accusatif<sup>1</sup>. Si l'on divise twei en tu-ei, on verra dans ei la désinence féminine du datif pronominal : comparez ste-ssi-ei «à celle-ci» = sanscrit tá-sy-âi, gothique thi-ș-ai (\$ 349). Mais ei peut aussi être identifié avec l'é (= ai) des formes védiques en tav-é; dû-twei «donner» sera alors avec son accusatif dâ-tu-n dans le même rapport que le védique dâ-tav-ê (qui sans gouna ferait dá-tv-ê) avec dá-tum. En regard de pûtw-ei « boire », le Rig-véda nous présente la forme sœur pâ-tav-é<sup>2</sup>. Nesselmann 3 cite encore les formes suivantes : biâ-twei, bia-twi4 « craindre » (sanscrit bi « craindre », bayá « peur »); stâ-twei « être debout »; at-trâ-twei « répondre »; billi-twei « dire » (sanscrit brû «parler»); en-dyri-twei «regarder» (sanscrit dars, drs «voir»); pallaps-i-twei 5 « désirer »; kirdî-twei « entendre »; madli-twei « prier »; au-schaudî-twei « confier »; schlûsi-twei « servir »; turrttwei « avoir »; wacki-twei « attirer » 6; gallin-twei « tuer »; leigin-twey

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous avons transporté au \$ 852 (p. 140) un passage sur la forme védique en dyá. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I, xxvn1, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La langue des Borussiens, p. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Au lieu de twei, on trouve aussi twi, twey et twe. Nesselmann, p. 65 et suiv.

Pa est une préposition: la consonne initiale de la racine a été redoublée, selon le penchant propre au borussien pour la réduplication des consonnes. Comparez la racine sanscrite lab « obtenir» (λαμόσνω, ελαδον), dont le désidératif, qui régulièrement eût fait lilaps (\$ 751), est lips. De lab paraît aussi être sortie la racine lub « désirer », par un simple affaiblissement de la voyelle. La racine borussienne lap » ordonner » semble correspondre au sanscrit lap « parler ».

<sup>•</sup> En-wackémai «nous invoquons». Comparez le sanscrit val (pour vak), infinitif ráktum «parler».

«juger»; smunin-twey «honorer»; sundin-twei «punir»; swintin-twey «sanctifier»; menen-twey «se souvenir, mentionner» (sanscrit man «penser»); gir-twei «louer» (védique gir «hymne», gr-ná-mi «je loue»); gun-twei «pousser»; lim-twei, lemb-twey «briser» (sanscrit lump-á-mi «je brise»); ranc-twei, ranck-twey «voler»¹; is-twei, is-twe «manger²; tiens-twei «irriter»; wes-twei (pour wed-twei) «conduire».

## \$ 865. Infinitif borussien en t (dat «donner»).

Plus nombreux que les infinitifs en tun, ton et twei sont dans la langue des Borussiens les infinitifs en t, comme da-t « donner », sta-t « être debout », bou-t « être », giw-i-t « vivre », teick-u-t « créer » (sanscrit také, dans le dialecte védique « faire »). Ces formes ont sans aucun doute perdu un i final : elles s'accordent avec les infinitifs lithuaniens en ti, qui, eux aussi, perdent souvent leur i<sup>3</sup>. En lette, comme en borussien, l'i a disparu sans laisser de trace 4. En ancien slave, au contraire, l'i du suffixe s'est maintenu : on a, par exemple, tactu jas-ti (par euphonie pour jad-ti) « manger », en regard du lithuanien és-ti et du borussien is-t.

Comme je l'ai déjà fait observer ailleurs 5, il faut très-proba-

¹ Rapprochez entre autres le lithuanien ranka «main, celle qui prend»; en borussien, le mot correspondant fait à l'accusatif singulier ranka-n, à l'accusatif pluriel ranka-ns. Nous avons en sanscrit une racine rak (ou lak) «obtenir», dont il ne s'est pas encore rencontré d'exemple.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Par euphonie pour id-twei, id-twe (\$ 457). Comparez en sanscrit l'infinitif dt-tum, pour ad-tum.

<sup>3</sup> Voyez \$ 864.

<sup>\*</sup> Exemples en lette: jah-t (= ja-t) «aller à cheval» (compares le sanscrit yd «aller»); sec-t «lier» (racine sanscrite si, même sens); se-t «aller»; bih-t (= bi-t) «s'effrayer» (racine sanscrite bii); buh-t (= bi-t) «être» (lithuanien bii-ti, sanscrit bii-ti «l'existence»); mem-t «vomir» (racine sanscrite mem).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dans mon mémoire De l'influence des pronoms sur la formation des mots (1832), p. 25.

blement chercher le point de départ de ces infinitifs dans les noms abstraits sanscrits en ti (\$ 841). Comparez, par exemple, le lithuanien bûti, le slave suru bûti «être» avec le sanscrit bûti «existence», ou utu iti «aller» avec le védique th iti «la marche». Mais bûti, iti sont des thèmes dépourvus de flexion, c'est-à-dire des formes comme nos langues n'en emploient jamais, sinon à la tête d'un composé. Il reste donc à nous demander quel cas représentent les infinitifs letto-slaves en ti: je crois que c'est le datif¹. En ancien slave, les thèmes en i ont leur datif terminé par i²; en lithuanien, les féminins en i font au datif i-ei³, de sorte qu'il faut admettre que la vraie expression casuelle est perdue à l'infinitif (bûti «être», pour būciei) 4.

Rappelons à ce sujet qu'en zend le datif des noms abstraits en ti est employé pour remplacer l'infinitif. Mais ce n'est jamais qu'avec le sens d'un vrai datif, c'est-à-dire pour marquer la relation de cause. Exemples : karstayai-ća hiktayai-ća para-kantayai-ća « pour labourer, pour arroser et pour creuser » (des thèmes karsti, hikti, para-kanti); populare paretté « pour manger, à cause de la nourriture » 5. Mais il s'agirait de savoir si des datifs de cette sorte peuvent régir un complément, comme font les vrais infinitifs : les passages auxquels nous empruntons les exemples précités ne permettent pas d'éclaircir cette question.

#### \$ 866. Infinitif slave en tu.

En regard des infinitifs sanscrits en tum, ainsi que des supins

<sup>1</sup> Avec la signification accusative, comme pour les infinitifs borussiens en testi et pour certaines formes védiques en tel dydi (\$\$ 859 et 864).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La désinence dative est tombée; mais dans une période bien plus ancienne elle a du exister, sans quoi l'i se serait probablement abrégé en L l, comme aux désinences personnelles ML ml et TL ll.

<sup>3</sup> Voyez \$ 176.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Au sujet de é pour t devant un i suivi lui-même d'une voyelle, voyez \$ 92 h.

<sup>&#</sup>x27; Vendidad-Sådé, p. 198 et 39. Comparez plus haut, \$ 164.

latins et lithuaniens, l'ancien slave nous présente des infinitifs en TZ tù que je regarde comme étant identiques avec ces formes, et comme étant également des accusatifs, quoiqu'ils n'aient pas de désinence casuelle. Cet infinitif, auquel on a aussi donné le nom de supin, est employé seulement avec les verbes qui expriment un mouvement, et il sert à marquer le but où tend ce mouvement. Dans les manuscrits récents et dans les livres imprimés on a substitué à ces formes les infinitifs ordinaires en TH ti 1. Considéré comme un accusatif, TZ tù est avec le sanscrit tum dans le même rapport que cliuz sūnù « filium » avec que sûnûm (même sens).

Au datif, on s'attendrait à avoir une forme tovi, d'après l'analogie de chinorn sunov-i « filio » = sanscrit sundv-é, lithuanien sunu-i.

Les exemples donnés par Dobrowsky 2 sont : MOYUNTZ mucitü « [es-tu venu] pour [nous] tourmenter? »; oyuntz ucitü, nponobratiz propovedatü « [il s'en alla] pour enseigner et pour prêcher »; suatz videtü « [pourquoi êtes-vous sortis] pour voir? »; criatz esjatü « [un semeur sortit] pour semer »; bezoobratutz vusovestitü « [ils coururent] pour annoncer » 3. A l'égard de la syntaxe, je ferai observer que ces supins peuvent aussi être construits avec le génitif, comme des substantifs ordinaires; exemple : mucitü nasü a « pour notre tourment » (littéralement « pour le tourmenter de nous »), au lieu de mucitü nü.

#### \$ 867. Le supin latin en tû.

Nous retournons au supin latin pour examiner de plus près la forme t4.

Dobrowsky, Institutiones lingua slavica, p. 646.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibidem, p. 645 et suiv.

<sup>3</sup> Matthieu, viii, 29; xi, 1 et 7; xiii, 3; xxviii, 8.

<sup>4</sup> Matthieu, viii, 28.

En tant qu'ablatif, cette forme s'accorde, au moins quant à la signification, avec l'infinitif védique en tôs (= taus). Mais ainsi que nous l'avons dit plus haut (\$ 860), on n'a pas encore trouvé d'exemple de la forme en tôs employée dans le sens strict de l'ablatif; partout où on l'a rencontrée jusqu'à présent, elle est régie par une préposition. Au contraire, la forme latine en tôt évite la construction avec une préposition; mais elle révèle bien clairement sa nature ablative dans les constructions où elle est employée à côté d'un substantif abstrait ordinaire. Telle est cette phrase de Térence: parvum dictu, sed immensum expectatione, et cette autre de Tite-Live: pleraque dictu quam re sunt faciliora.

La quatrième déclinaison ayant des datifs en a (pour a), on pourrait expliquer de cette façon les supins en a0 à 1 à 0 à 1 ils sont employés avec un adjectif gouvernant habituellement ce cas; par exemple : jucundum cognitu atque auditu. Mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'attribuer un troisième cas au supin; la forme en a1 peut se prendre partout comme un ablatif. On sait que ce cas exprime quelquefois le rapport marqué par nos locutions : «à l'égard de, en ce qui concerne». C'est avec ce sens qu'il est employé dans les phrases comme dictu quam re faciliora.

Quant à la fonction originaire de l'ablatif, qui est de marquer l'éloignement, je ne crois plus aujourd'hui que le supin soit employé avec cette signification. J'avais autrefois 1, d'après Vossius 2, pensé reconnaître les supins de cumbo dans cette phrase de Caton: primus cubitu surgat, postremus cubitum eat. Mais il y faut voir simplement l'ablatif et l'accusatif du substantif concret cubitus «couche, lit». Je ne peux davantage reconnaître des supins dans obsonatu redeo (Plaute) ou dans redeunt pastu

<sup>1</sup> Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est aussi l'explication de Ramshorn, Grammaire latine, p. 452.

oves 1, puisque l'ablatif des substantifs obsonatus et pastus suffit très-bien pour rendre compte de ces constructions.

Je ne crois pas que le latin, à l'époque où il s'est séparé des idiomes congénères, ait déjà possédé, en tant que supins ou infinitifs, les formes comme notum, dictu. Mon opinion actuelle, c'est que ces formes, qui ont la même origine que les infinitifs sanscrits en tu-m et que les noms abstraits grecs en τυ-s, ont seulement pris sur le sol italique la fonction de supin. C'est ainsi que dans l'ancienne latinité les noms abstraits en tio ont acquis la faculté de gouverner l'accusatif, à laquelle plus tard la langue a de nouveau renoncé. Je rappelle les phrases de Plaute: Quid tibi hanc digito tactio est? quid tibi istunc tactio est? quid tibi hanc notio est? quid tibi hanc aditio est? quid tibi huc receptio ad te est meum virum? quid tibi hanc curatio est 2? Un fait analogue aura eu lieu pour les supins, dont il est aisé de voir l'intime affinité avec les noms abstraits ordinaires de la quatrième déclinaison 3.

Ce que nous venons de dire ne s'applique pas aux supins lithuaniens et slaves, ni à l'infinitif borussien (\$ 864). Ces formes n'ont point à côté d'elles une classe de mots pourvus d'une déclinaison complète; elles sont isolées dans leurs langues respectives. On peut donc les regarder comme des restes d'une période où les idiomes letto-slaves ne s'étaient pas encore séparés du

- Comparez G. F. Grotefend, Grammaire latine développée, p. 347.
- <sup>3</sup> Cette construction, comme on le voit, semble n'avoir été en usage ou ne s'être conservée que dans des phrases interrogatives.
- <sup>3</sup> Dans son Système de conjugaison de la langue sanscrite (p. 112 et suiv.), Bopp regarde les supins datum, notum comme des formes ayant déjà eu la signification infinitive avant la séparation des idiomes. L'auteur reconnaissait d'anciens infinitifs dans ces phrases de Plaute et de Térence:

#### Eas si adeas

Abitum quam aditum malis.

Aliquot me adiere, ex te auditum qui agebant hodie filiam

Meam nubere gnato tuo.

Ubi ubi erit, inventum tibi curabo et ductum tuum Pamphilium. — Tr.

sanscrit. D'autres observations nous ont déjà conduit à penser que ces idiomes se sont détachés du sanscrit à une époque où celui-ci avait déjà éprouvé des altérations dont les langues classiques et germaniques ne présentent point de trace 1.

### \$ 868. Le supin latin en tû et l'infinitif sanscrit en tum ont-ils le sens passif?

Il n'est point nécessaire d'attribuer le sens passif à l'ablatif du supin latin : au moins n'y a-t-il pas plus de raison de le faire pour le supin que pour les autres substantifs abstraits. Or, on a vu que ces noms ne possèdent aucun moyen d'exprimer la relation active ou passive : c'est le sens du contexte qui fait comprendre si l'action se fait par ou sur le sujet.

L'infinitif sanscrit est dépourvu d'une forme passive : quand il a ou quand il semble avoir le sens passif, celui-ci ressort seulement de l'ensemble de la phrase. Ainsi dans ce passage de Savitrî, où Yama, le roi des morts, dit en parlant de Satyavân: ayan hi darmasanyuktó ... ná 'rhó matpurusáir nétum² «car cet homme dévoué à son devoir ne mérite pas d'être emmené par mes serviteurs », la traduction littérale serait : « n'est pas méritant l'emmener par mes serviteurs ». De ce que nétum peut être traduit par un infinitif passif, ce n'est pas une raison pour conclure qu'il a la signification passive. Il possède, si l'on veut, le sens passif en ce qui concerne Satyavân, et le sens actif par rapport aux serviteurs de Yama; mais en réalité il n'est ni actif ni passif, et il exprime simplement l'idée de chercher, d'emmener, abstraction faite de l'action ou de la souffrance. Il en est de même dans ce passage de l'Hitôpadêça 3: atavirâgyê 'bisêktum bavân nirâpitah « le seigneur [éléphant] est élu pour être sacré roi des

<sup>1</sup> Voyez t. I, p. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour : ayam hi darmasanyuktas . . . na arhas matpurusdis nétum. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Éd. Schlegel et Lassen, p. 41.

forêts ». Lassen dit dans son commentaire i que l'infinitif abiiêktum emprunte le sens passif au participe passif nirûpita dont
il est suivi. A mon avis, nirûpita garde pour soi sa signification
passive et l'infinitif ne lui emprunte rien. Que le sacre ne se fasse
point par l'éléphant lui-même, mais par d'autres, c'est ce qu'il
est assez inutile de dire et assez aisé de deviner. Pour laisser la
relation active ou passive dans la même incertitude que l'original, je traduirais donc : « le seigneur est élu pour le sacre ».

# \$ 869. Emploi de l'infinitif sanscrit. — Exemples où il peut être traduit par un infinitif passif.

On trouve aussi quelquesois le datif védique du thème infinitif en tu employé de telle manière qu'il a en apparence la signification d'un infinitif passif. Ainsi dans le Sâma-véda <sup>2</sup>: indrâya sôma pâtavê vṛtraġnê parisicyasê « Indræ, o sôma, ad bibendum, Vritræ-victori circumfunderis ». Dans le Rig-véda <sup>3</sup>: indrâya pâtavê sunú sômam « Indræ ad bibendum exprime sômam ». Le datif pâtavê, littéralement « potioni », a ici le sens passif « pour être bu » <sup>4</sup>. Quelquesois aussi le datif des mots-racines à signification abstraite (\$ 855) a l'air de remplir l'ossice de l'infinitif passif. Ainsi dans le Rig-véda <sup>5</sup>: ádârayô divy â' sûryan dṛśē' « tu as placé le soleil dans le ciel pour voir », c'est-à-dire « pour être vu » <sup>6</sup>.

Comme règle pratique on peut poser pour le sanscrit classique la loi suivante : partout où l'infinitif en tum est accompa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Éd. Bensey, p. 143.

<sup>3</sup> I, xxvIII, 6.

Sayana explique pătave par pătum. Mais je crois que dans le sanscrit classique on devrait s'attendre à trouver ici le datif de quelque autre substantif abstrait plutôt que l'accusatif de l'infinitif.

<sup>•</sup> I, ы, 8.

Le scoliaste explique dréé par dráitum, et il ajoute : sarvéédm asmákan dariandya cen raison de la vue de nous tous n.

gné de l'instrumental de la personne, si vous traduisez dans une langue qui possède un infinitif passif, c'est l'occasion de l'employer. Ainsi dans le passage précité (\$ 868) de Sâvitrî: na 'rhô nêtum matpurusâih « il ne mérite pas d'être emmené par mes serviteurs ». Dans le Mahâbhârata¹: na yuktas tv avamânô 'sya kartun tvayâ « mais cette chose ne doit pas être méprisée par toi », littéralement « non idoneus autem contemptus hujus facere a te ». Dans un autre passage, au fond analogue, du Mahâbhârata², le participe passif yukta « convenable » (littéralement « joint ») ne se rapporte pas au sujet de la phrase, mais est construit d'une manière impersonnelle au neutre: na yuktam bâvatâ 'ham anrtênô 'pacaritum « il n'est pas convenable que je sois servi par toi avec fausseté », littéralement « il n'est pas convenable par le seigneur moi avec fausseté servir (= être servi) » 3.

Citons ici un passage du Raghouvança qui présente une construction dont je n'ai pas encore trouvé l'analogue à : yady artitâ... prânân mayâ dârayituń ciran vah. En faisant abstraction de mayâ « par moi », la traduction littérale serait : « si vous désirez conserver longtemps la vie », et alors l'action de conserver la vie s'entendrait des personnes à qui l'on adresse la parole. Mais l'addition de mayâ « par moi » change le sens, et fait que la phrase signifie : « si vous désirez que la vie soit longtemps conservée par moi »; dârayitum « conserver » reste toutefois un infinitif actif, puisqu'il gouverne un régime à l'accusatif (prânân « vie »). La traduction qui rendrait le mieux la couleur du texte ori-

<sup>1</sup> II, 30g.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I, 769.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On peut rapprocher de cette construction un passage de Sávitrí (II, 22), où le neutre *éakyam* «capable, possible» se rapporte, quant au sens, au masculin *dóin* «défaut»: saca dósah prayatnéna na éakyam ativartitum « et ce défaut avec effort n'est pas possible de dépasser». [Le sens de la phrase est : «même en cherchant avec soin, il serait impossible de trouver un second défaut (à Satyavân)». — Tr.]

XIV. 42.

ginal serait donc: «si votre désir c'est un long maintien de la vie par moi » 1. Mais au lieu que dans la traduction nous sommes obligés de mettre «la vie » au génitif et de faire de «long » un adjectif, le sanscrit construit le premier de ces mots à l'accusatif, comme régime de «maintien », et il fait du second un adverbe. En effet, un caractère qui distingue essentiellement l'infinitif des noms abstraits ordinaires, c'est qu'il ne souffre pas d'épithète.

\$ 870. Tour employé en sanscrit pour rendre les phrases comme vinci potest. — Comparaison avec la tournure latine amatum iri.

Il est intéressant d'observer comment le sanscrit, qui n'a pas d'infinitif passif, s'y prend pour rendre les phrases telles que « vinci potest ». C'est sur le verbe auxiliaire ( na sak « pouvoir ») qu'il exprime la relation passive 2. Exemple : na "hartun sakyatê punah " [le vêtement] ne peut pas être repris », littéralement « n'est pas pu reprendre ». C'est comme si l'on disait : afferre nequitur, au lieu de afferri nequit 4.

Il se trouve en latin quelque chose d'analogue à la construction sanscrite. Pour exprimer le passif de l'infinitif futur, on joint iri à l'accusatif du supin; c'est-à-dire que, comme en sanscrit, c'est le verbe auxiliaire qui est chargé de marquer le passif. La cause de ce fait est aisée à comprendre : pas plus que l'infinitif sanscrit, le supin latin n'aurait été capable d'exprimer le passif

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il s'agit de la vie de celui qui parle (Râma); mais la construction grammaticale permettrait aussi bien d'entendre cette phrase de la vie de ceux à qui on adresse la parole.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hormis ces sortes de constructions, le passif de *šak* n'est usité que dans le sens impersonnel : yadi śakyató «s'il est possible», littéralement «s'il est pu».

Nalas, XX, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le latin emploie le passif de nequeo; mais alors l'infinitif est lui-même au passif. Exemples: comprimi nequitur (Plaute, Rudens), retrahi nequitur (Plaute cité par Festus), ulcisci (avec le sens passif) nequitur (Salluste), virginitas reddi nequitur (Apulée).

par lui-même. Amatum iri « devoir être aimé » signifie donc littéralement « être introduit dans l'amour ». Nous trouvons dans Caton <sup>1</sup> une construction qui prouve qu'on pouvait aussi employer de cette manière l'indicatif de iri : contumelia per hujusce petulantiam mihi factum itur « par son impudence un affront va m'être fait », littéralement « est allé me faire ».

REMARQUE. — Réponse à une observation de Lassen. — J'ai d'abord attiré l'attention sur cette particularité de la langue sanscrite dans ma recension de la Grammaire de Forster<sup>2</sup>, puis dans une note du Voyage d'Arjouna au ciel d'Indra 3. Il n'était pas inutile, à ce que je crois, d'éclaircir ce sujet, car l'étrangeté d'un passif pour un verbe signifiant «pouvoir», jointe à cette circonstance que sak est aussi employé comme verbe moyen de la quatrième classe 4, pouvait fort bien faire supposer que l'infinitif sanscrit en tum a quelquesois le sens passif, et que, par exemple, hantui śakyate répond mot pour mot au latin occidi potest. Ce serait là une erreur, comme le prouvent certaines constructions où il est impossible de ne pas reconnaître que sak est au passif, par exemple quand nous avons le participe passé passif śakitá ou le participe futur passif śákya. Tels sont, par exemple, ces passages: punar na śakitâ nêtun gangâ prârlayatâ «le Gange ne put être ramené par celui qui le désirait», littéralement «le Gange ne [fut] pu ramener » °; kin tu śakyam mayâ kartum «mais quelle chose pourra être faite par moi», littéralement «quelle chose [est] devant être pue par moi faire » 7.

Lassen fait remarquer que les constructions de ce genre ne sont nullement bornées au verbe śak "pouvoir". Je l'accorde; mais parmi toutes les constructions de ce genre, celle d'un infinitif actif avec le passif d'un verbe signifiant "pouvoir" est certainement la plus originale et la plus digne de remarque. Qu'un verbe voulant dire "commencer" ait un passif en sans-

- 1 Chez Aulu-Gelle, X, 14.
- <sup>2</sup> Annales de Heidelberg, 1818, p. 476.
- 3 Page 81.
- <sup>4</sup> Par exemple, śakyase «tu peux» (Nala, XI, 6).
- <sup>5</sup> Voyez plus haut, p. 7h, note h.
- 6 Ramayana, I, 44, 53.
- <sup>7</sup> Hidimba, I, 35.
- Hitôpadéça, II, p. 75.

crit, comme dans d'autres langues, cela n'a rien d'étonnant, non plus que d'exprimer l'action commencée par l'infinitif actif. En effet, il est inutile de marquer deux fois la relation passive '. On dit en allemand : das haus wird zu bauen angefangen, littéralement «la maison est commencée à bâtir». comme nous avons en sanscrit : têna viḥârak kârayitum ârabdak, littéralement «par lui [fut] un temple à faire bâtir commencé» <sup>2</sup>. En ces sortes de constructions, il va de soi que l'idée exprimée par l'infinitif ne doit pas être entendue dans le sens actif per rapport au sujet de la phrase.

#### \$ 871. Tour employé en gothique pour rendre l'infinitif passif.

Nous passons à l'infinitif germanique. Avant tout je veux saire remarquer que le gothique a une construction qui présente une ressemblance remarquable avec celle dont il vient d'être question en sanscrit. Dans les phrases comme vinci potest, le gothique, n'ayant pas d'infinitif passif, charge le verbe auxiliaire (mag «je puis, je suis capable de ») d'exprimer la relation passive. Mais mag, qui a le sens d'un présent, est en réalité un prétérit 3; or, le gothique n'est pas en état de former un passif hors du présent 4. Il a donc recours au participe passif mahts, mahta, maht, qui possède, comme mag, la signification présente 5. Il résulte de là que quand Ulfilas a besoin d'exprimer le prétérit, il ne peut le marquer que sur le verbe substantif qui accompagne le participe mahts 6. Exemples : maht vêsi ... frabukjan « πδύνατο πραθηναι» 7; qvinô ... ni mahta was fram ainôméhun galeikinôn « γυνν)

- <sup>1</sup> On trouve toutefois en latin des constructions comme vasa conjuci carpta sunt (Corn. Nepos).
  - <sup>2</sup> Ilitôpadêça (éd. Schlegel et Lassen), t. I, p. 49, ligne 10.
  - 3 Comparez \$ 491.
  - 4 Voyez \$ 512.
  - <sup>b</sup> Voyez Grimm, Grammaire allemande, IV, p. 59 et suiv.
- <sup>6</sup> Au contraire le sanscrit sakitá a déjà par lui-même le sens d'un passé. Dans la phrase citée plus haut (\$ 870, Remarque): punar na sakitá nétuñ gañgá, le verbe auxiliaire, s'il était exprimé, serait asti (comparez le latin amata est). Le gothique serait obligé de mettre mahta was, et non mahta ist.

<sup>7</sup> Marc, xiv, 5.

ούκ ἴσχυσεν ὑπ' οὐδενὸς Ξεραπευθῆναι » <sup>1</sup>; hvaiva mahts ist manna gabairan « τώς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι » <sup>2</sup>; ni maht ist gatairan thata gamêlidô « οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραΦή» <sup>3</sup>; filhan ni mahta sind « κρυβῆναι οὐ δύνανται » <sup>4</sup>.

Quoique Ulfilas se serve déjà, pour transcrire l'infinitif passif, du participe passé passif accompagné de l'auxiliaire vairthan « devenir » 5, il s'abstient cependant, comme on le voit, d'employer cet auxiliaire dans les constructions avec mahts. Ajoutons ici que quand il s'agit de transcrire l'infinitif présent passif, on peut employer le participe passé avec vairthan « devenir », parce que ce dernier verbe enlève au participe sa signification de prétérit 6. Mais quand Ulfilas a à traduire l'infinitif parfait passif, il recourt à l'auxiliaire visan « esse »; ainsi mélida visan signifie « scripta esse » 7. Comparez encore svikunthans visan « σεφανερώσθαι, cognitos esse » 8, avec svikuntha vairthai « φανερωθή » 9.

\$ 872. Infinitif avec skulds. — Infinitif employé avec le sens passif en gothique.

Il y a encore en gothique un autre participe qui s'emploie comme mahts: c'est skulds (féminin skulda, neutre skuld)<sup>10</sup>, qui répond par sa forme au participe sanscrit en ta (= latin to), mais qui a le sens d'un participe présent passif. Quand il est accom-

- 1 Luc, vm, 43.
- <sup>2</sup> Jean, 111, 4.
- <sup>3</sup> Jean, x, 35.
- Première épître à Timothée, v, 25.
- <sup>5</sup> Voyez Jacob Grimm, Grammaire allemande, IV, p. 57. Ainsi καλύπλεσθαι (Matthieu, vIII, 24) est traduit: gahulith vairthan.
- 6 C'est ainsi qu'en borussien le futur actif est transcrit par le participe passé actif accompagné de l'auxiliaire «devenir» (\$ 787, Remarque).
  - <sup>7</sup> Première épître aux Corinthiens, à la fin.
  - \* Deuxième épître aux Corinthiens, v, 11.
  - 9 lbidem , 17 , 11.
  - 10 Verhe skal «je dois».

pagné d'un infinitif, il se charge, comme mahts, d'exprimer la relation passive, que l'infinitif gothique serait impuissant à marquer par lui-même. Ainsi cette phrase de saint Luc¹: μέλλει ωαρα-δίδοσθαι els χεῖρας ἀνθρώπων est traduite par skulds ist atgiban in handuns manné, littéralement «il est dû livrer entre les mains des hommes».

Pour savoir si l'infinitif est pris dans le sens actif ou passif, on n'a souvent d'autre indication en gothique que le contexte ou la présence d'un datif remplissant le rôle de l'instrumental sanscrit<sup>2</sup>: ce datif est employé seul ou avec fram «de». Ainsi dans cette phrase de Matthieu 3: « prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes pour en être regardés », le grec spòs τὸ Θεαθήναι αὐτοῖs est traduit par du saihvan im. Sans le datif im «par eux», on aurait le droit de traduire du saihvan « pour voir ». Von der Gabelentz et Löbe font remarquer 4 comme un germanisme qu'après les verbes «commander, vouloir, donner » l'infinitif actif s'emploie en gothique dans le sens passif. Mais parmi les exemples qu'ils citent il n'y en a qu'un seul où je puisse reconnaître une signification passive au verbe : c'est du ushramjan « pour le crucifiement, pour être crucifié ». Ils mentionnent entre autres: hait vitan thamma hlaiva «fais garder le sépulcre » 5. C'est la construction latine : jube custodire sepulcrum, avec cette différence qu'en gothique le verbe vita « je garde » gouverne le datif. Un autre exemple cité par les auteurs de la Grammaire gothique est anabaud ișai giban mat " « il lui sit donner de la nourriture »,

- 1 IX. 44.
- <sup>2</sup> Sur les constructions analogues en sanscrit, voyez \$ 868 et suiv.
- 3 .. .
- 4 Grammaire gothique, p. 140, c.
- Matthieu, xxvII, 64.
- En latin, jubeo peut se faire suivre aussi de l'infinitif passif. C'est précisément la construction que nous avons en grec : κέλευσον ἀσφαλισθήναι τὸν τάφον πordonne le être gardé en ce qui concerne le tombeau».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Luc, vm, 55.

en latin «jussit ei dare (et non dari) cibum ». Le grec a : διέταξεν αὐτῆ δοθῆναι Φαγεῖν, littéralement «il ordonna le être donné à elle en ce qui concerne le manger » 1. Une pareille construction est impossible en gothique. Ulfilas s'en rapproche un peu plus quand il dit 2 : haihait iṣai giban matjan «εἶπεν δοθῆναι αὐτῆ Φαγεῖν». Ici Φαγεῖν est traduit par un infinitif; mais cet infinitif est le régime direct de giban «donner», au lieu que Φαγεῖν exprime la même relation que τοδδας dans la locution τοδδας ἀπύς.

La construction où nous voyons le plus souvent l'infinitif actif gothique tenir lieu de l'infinitif passif grec, c'est quand il s'agit d'exprimer la relation de cause 3. Le gothique emploie alors l'infinitif soit seul, soit précédé de la préposition du : la signification passive ressort de l'ensemble de la phrase. Quand l'infinitif est seul, ce qui n'a guère lieu qu'avec les verbes exprimant un mouvement, il répond (abstraction faite de la signification passive) aux supins latins. Comme exemples nous citerons : garunnun hiuhmans managai hausjan jah leikinôn fram imma 4 « beaucoup de troupes s'assemblèrent pour entendre et pour guérir ( Θεραπεύεσθαι, pour être guéris) par lui ». Urran than jah ibsef ... anaméljan mith mariin 5 « et Joseph sortit aussi ... pour inscrire (pour être inscrit) avec Marie ». Qvimith ushauhjan 6 « il vient pour glorifier (ἐνδοξασθῆναι, pour être glorifié)». Mais dans l'exemple précité du saihvan im, je doute qu'on eût pu mettre du saihvan tout seul, parce que l'infinitif n'est point précédé d'un

Nous traduisons de cette façon pour montrer que l'infinitif δοθήναι exprime ici la relation de l'accusatif. L'infinitif φαγεῖν marque également la relation accusative et correspond au τάφον de l'exemple précédent.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marc, v, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On a vu (\$ 852) que le dialecte védique, pour exprimer cette relation, emploie le datif de la forme en tu ou d'une autre forme infinitive.

<sup>4</sup> Luc, v, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Luc, 11, 4 et 5.

<sup>\*</sup> Deuxième épitre aux Thessaloniciens, 1, 10.

verbe exprimant le mouvement. Pour la même raison, dans cette phrase de Matthieu <sup>1</sup>: atgibada du ushramjan « il sera livré pour crucifier (εἰς τὸ σ̄ αυρωθῆναι, pour être crucifié)», la préposition du était nécessaire. Au contraire, quand l'infinitif est employé dans son sens strictement actif pour exprimer la relation de cause, on le trouve quelquefois sans du, même en l'absence d'un verbe marquant le mouvement. Ainsi dans cette phrase <sup>2</sup>: ei mis gibaidau vaurd ... kannjan runa aivangêljôns « que la parole me soit donnée ... pour proclamer le mystère de l'évangile».

\$ 873. L'infinitif employé avec le sens passif en vieux haut-allemand et en allemand moderne.

En allemand, et déjà en vieux haut-allemand, l'infinitif semble quelquesois prendre le sens passif, grâce à la préposition zu (vieux haut-allemand za, ze, zi, zo, zu). La plupart du temps, le verbe substantif s'y trouve joint. Ainsi le latin puniendus est peut se traduire en allemand par er ist zu strasen « il est à punir »<sup>3</sup>. Au contraire, l'anglais emploie l'infinitif passif : he is to be punished « il est à être puni ». Grimm donne des exemples du vieux et du moyen haut-allemand 4; j'en sais suivre ici quelques-uns : ze karawenne sint 5 « præparanda sunt »; ze kesezzenne ist 6 « constituenda est »; za petônne ist 7 « orandum est »; ist zi firstandanne 8 « intelligendum est », daz er an ze sehenne den frouwen wære guot 9.

XXVI, 2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ép. aux Éphésiens, v1, 19. Comparez Von der Gabelentz et Löbe, Grammaire, page 250.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est-à-dire «il est fait pour la punition».

<sup>4</sup> Grammaire allemande, IV, p. 60 et suiv.

<sup>\*</sup> Kero, 15 . - Sur la forme dative de l'infinitif, voyez \$ 877.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kero, 15<sup>b</sup>.

<sup>7</sup> Hymne XVII, 1.

<sup>\*</sup> Isidore, IX, 2.

Nibelungen, strophe 276.

Mais même sans la présence du verbe «être», il semble que l'infinitif prenne une signification passive dans les phrases comme: er lässt nichts zu wünschen übrig «il ne laisse rien à désirer»; er gab ihm wein zu trinken «il lui donna du vin à boire». Les constructions de ce genre concordent avec celles que nous avons trouvées dans le dialecte védique 1 : l'allemand zum trinken «à boire » traduirait très-bien le védique una pâtavê (\$869). Après les verbes signifiant « entendre, voir, laisser, commander », l'infinitif allemand a l'air de prendre une signification passive, et peut traduire les infinitifs passifs d'autres idiomes; exemples : ich höre erzählen « audio narrari »; ich sah ihn mit füssen treten « vidi eum pedibus calcari »; ich kann kein thier schlachten sehen « animal mactari videre nequeo »; lass dich von ihm belehren « sine te ab eo docerin; er befahl ihn zu tödten «jussit eum necarin?. Mais je ne crois pas qu'au moment où furent créés ces tours, on ait éprouvé le manque d'un véritable infinitif passif, ni qu'on ait eu l'intention de donner une signification passive à l'infinitif actif. Pour expliquer ces phrases, le sens actif est parsaitement suffisant, et il est même plus à sa place que le sens passif quand l'infinitif a un régime direct (ich sah mit füssen treten ihn und seine anhänger «j'ai vu fouler aux pieds lui et ses partisans», etc.). Il est au moins certain que, dans ces exemples, l'infinitif a un sens encore plus strictement actif que dans la phrase sanscrite : nâ *rhô matpurusâ*ir *nêtum* <sup>3</sup> «il ne mérite pas l'emmener par mes serviteurs »; en effet, nêtum « emmener » n'est pas accompagné d'un accusatif qui fasse ressortir l'expression active dans toute son énergie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$\$ 854, 855 et 869.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grimm, Grammaire allemande, IV, 61 et suiv. [Il n'est pas nécessaire de faire remarquer que tout ce que l'auteur dit de l'allemand s'applique également au français: j'entends raconter, je l'ai vu fouler aux pieds, etc. — 'Tr.]

<sup>3</sup> Voyez \$ 868.

Si beaucoup de langues se rencontrent dans cet emploi de l'infinitif, cela prouve qu'il est très-naturel. Je rappellerai avec Grimm 1 les phrases françaises comme : je lui ai vu couper les jambes; il se laisse chasser. Le latin, qui a un infinitif passif, et qui, par conséquent, n'était pas obligé de recourir à une construction de ce genre, permet avec certains verbes l'infinitif actif aussi bien que le passif : cela montre bien que ce tour est parfaitement conforme aux lois de la logique et à l'instinct grammatical.

## \$ 874. Le suffixe *ana* servant à former l'infinitif germanique. — Comparaison avec l'arménien.

Le suffixe de l'infinitif germanique est an (dans les dialectes modernes en). Comme je l'ai déjà fait observer ailleurs 2, je ne doute pas que cette syllabe an ne se rattache au suffixe sanscrit ana, qui sert à former des substantifs neutres. Nous avons déjà vu (\$\$ 849 et 850) que ces noms en ana remplissent très-fréquemment en sanscrit le rôle d'infinitifs.

Au même suffixe se rapportent les infinitifs indoustanis, ceux de l'ossète méridional en in, ceux du tagaurien en ün<sup>3</sup>. Il y faut très-probablement joindre aussi les infinitifs arméniens, dont le l final me paraît être l'altération d'un n: ce genre d'altération est très-fréquent dans cette langue<sup>4</sup>; je citerai seulement uylail «l'autre», en regard du sanscrit anyá-s, du latin aliu-s, du grec dλλο-s et du thème gothique alja (\$ 374). Toutefois la voyelle qui précède le l n'appartient pas au suffixe, mais au thème verbal: nous voyons, en effet, qu'elle change selon les

<sup>1</sup> Grammaire allemande, loc. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez mon mémoire Sur les membres caucasiques de la famille des langues indo européennes, p. 83.

<sup>3</sup> Le tagaurien est un dialecte proche parent de l'ossète. - Tr.

<sup>1</sup> Comparez \$ 20.

conjugaisons. On a, par exemple, phph ber-e-l « porter » (sanscrit bár-aṇa « l'action de porter, de soutenir » = gothique bair-a-n), d'après l'analogie de phph ber-e-m « je porte », phph ber-e-s « tu portes »; unu ta-l « donner » (sanscrit dâna « l'action de donner, le don »), d'après unu ta-m « je donne », unu ta-s « tu donnes »; sium mn-a-l « rester », d'après sium mn-a-m « je reste », sium mn-a-s « tu restes »; siem unip meran-i-l « mourir », d'après siem unip meran-i-l « mourir », d'après siem unip meran-i-m « je meurs », siem unip meran-i-s « tu meurs ».

Il en est de même dans les langues germaniques : la voyelle qui précède le n final de l'infinitif n'appartient pas au suffixe, mais à la syllabe caractéristique de la classe. Dans la conjugaison faible 1, il est clair que la syllabe ja de sat-ja-n «placer» (\$ 741) est identique avec le ja de sat-ja «je place», sat-ja-m « nous plaçons », sat-ja-nd « ils placent » 2. Je divise donc à l'infinitif: sat-ja-n. Dans les formes comme salb-ô-n « oindre » (présent salb-ô, salb-ô-s, salb-ô-th, etc.) il est encore plus clair que le suffixe de l'infinitif consiste uniquement dans le n. Dans la troisième conjugaison faible de Grimm, l'i de la diphthongue ai tombe devant le n de l'infinitif, comme il tombe en général devant les nasales : on a donc hab-a-n « avoir », comme on a haba-m « nous avons », hab-a-nd « ils ont », en regard de hab-ai-s « tu as », hab-ai-th « il a, vous avez ». Au contraire, le vieux hautallemand garde partout son ê: hab-ê-n «avoir», hab-ê-m «j'ai», hab-é-nt «ils ont».

Dans les verbes forts, lesquels, sauf le petit nombre d'exceptions en ja, appartiennent tous à la première classe sanscrite<sup>3</sup>, on pourrait plutôt être tenté de regarder l'a de an comme ap-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Celle qui correspond à la dixième classe sanscrite (\$ 109\*, 6).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'après une loi phonique presque constante, cet a s'affaiblit en i devant un s ou un th final. Voyez \$ 67.

<sup>3</sup> Voyez \$ 109\*, a.

partenant au suffixe, et par conséquent comme identique avec le premier a du sanscrit ana. Ainsi bairan « porter », quiman « venir », bindan « lier », beitan « mordre », grêtan « pleurer » présenteraient exactement la même formation que les noms sanscrits bár-ana « l'action de porter, de soutenir », gám-ana « l'action d'aller, bánd-ana «l'action de lier, béd-ana «l'action de fendre». kránd-ana «l'action de pleurer». C'était autresois mon opinion. Mais comme les verbes qui répondent à la quatrième classe sanscrite conservent à l'infinitif la caractéristique ja, comme nous voyons, par exemple, que vahs-ja «je cros» (prétérit vôhs) fait à l'infinitif vahs-ja-n (et non vahs-an), et que, de même, bid-ja «je prie» (prétérit bath, pluriel bêdum) fait à l'infinitif bid-ja-n (et non bid-an), j'aime mieux aujourd'hui reconnaître dans l'a de bair-a-n, bind-a-n la même voyelle caractéristique qui se trouve aussi dans bair-a, bair-a-m, bair-a-nd, bind-a, bind-a-m, binda-nd. En général, comme la voyelle radicale est toujours la même au présent et à l'infinitif, je fais dériver ce dernier du thème des temps spéciaux : il y a entier accord entre bind-a-n «lier» et bind-a «je lie», entre biug-a-n «plier» et biug-a «je plie», tandis que les racines vraies (band, bug) ou les prétérits (singulier band, baug, pluriel bundum, bugum) nous présentent de tout autres voyelles.

Conséquemment, l'infinitif germanique est formé d'après le même principe que l'infinitif arménien, si j'ai eu raison de voir dans le l de ce dernier l'altération d'un n, et par suite dans le précité ptpt ber-e-l le pendant exact du gothique bair-a-n, du vieux haut-allemand bēr-a-n.

#### \$ 875. L'infinitif indoustani.

L'infinitif indoustani a également rejeté la première voyelle du suffixe sanscrit *ana*: il a, au contraire, allongé la voyelle finale, à moins qu'on ne suppose qu'il dérive de la forme fémi-

nine du suffixe **પાન** ana, laquelle a aussi donné en sanscrit des noms abstraits, quoique beaucoup moins nombreux que les neutres correspondants. Nous citerons: **પાયના** âsanâ' «l'action d'être assis», **પાયના** yâćanâ' «l'action de prier», **प्याना** vandanâ' «l'action de célébrer». Avec ces noms s'accordent, pour le suffixe comme pour l'accentuation, les substantifs grecs adoun et ndoun; àyxôun et δαπάνη ont reculé l'accent; ce dernier a conservé sans modification l'ancien a initial du suffixe.

Cependant, je ne crois pas que l'infinitif indoustani se rattache à ces noms féminins. Je regarde son à comme l'allongement de l'a final de ana. En général, un a sanscrit, quand il est à la fin d'un mot, est ou supprimé ou allongé en indoustani: nous voyons, par exemple, que les noms d'animaux mâles se terminent par â, tandis que les noms des semelles ont î et que le nom de l'espèce a perdu son ancienne voyelle finale 2. Le buffle (en sanscrit mahisá) se dit d'une façon générale maihik, le buffle mâle maihikâ, la femelle maihikî (en sanscrit mahist, \$ 119). Comme l'indoustani a perdu le neutre, les neutres sanscrits, dont le thème ne se distingue pas du masculin, sont devenus des masculins. On peut donc à bon droit rapporter les infinitifs indoustanis en una aux abstraits sanscrits en ana : gol-na «brûler» représente le sanscrit gválana-m «l'action de brûler», ou plutôt gvalana-s, puisque les neutres sanscrits sont devenus des masculins en indoustani. L'infinitif indoustani a un cas oblique en ê, qui est sans doute le locatif sanscrit (\$ 196): ainsi gölnê «brûler» répondrait au sanscrit gválané « dans l'action de brûler ».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Des mots sanscrits comme yât-aná «la prière» on peut aussi rapprocher le gothique ga-mait-anón (nominatif ga-mait-anó) «l'action de découper». Ce thème, unique en son genre, se distingue seulement de ses modèles sanscrits par l'addition d'un n, si fréquente dans les langues germaniques après les thèmes primitivement terminés par une voyelle (§ 142).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gilchrist, Grammaire de la langue indoustani, p. 52.

REMARQUE 1. — Caractéristiques de la conjugaison conservées, en indoustani, devant le suffixe infinitif. — Pour former, en indoustani, d'un verbe intransitif comme gol-na «ardere» un verbe transitif, on insère un a devant le suffixe : gol-d-na «urere». Dans cet à je reconnais, comme dans l'à de la première conjugaison latine, la caractéristique sanscrite aya, qui sert à former des causatifs '. L'indoustani tire aussi, à l'aide de cet à, une forme causale de ses actifs transitifs : ainsi béd-na «percer» (= sanscrit béd-ana-m «l'action de fendre», de la racine bid) donne naissance à un verbe bid-a-na «faire percer» 2. Le causatif nous présente ici la voyelle radicale sous une forme plus faible que le verbe primitif, au lieu qu'en sanscrit les causatifs renforcent ordinairement leur voyelle : c'est probablement l'addition de l'4 qui, en produisant une surcharge, a déterminé l'affaiblissement de la syllabe radicale. Mais quand la forme causative ou transitive est privée de la caractéristique causale, elle présente souvent une voyelle plus forte que le verbe primitif; nous avons, par exemple, mâr-nâ «tuer» (sanscrit mâráyâmi «je fais mourir»), venant de mör-na «mourir» (ö == sanscrit ă, mor-nd = मरपा marana «l'action de mourir»).

Dans le w des causatifs comme c'öl-wânâ «faire aller» (à côté de c'öl-nâ «aller») je reconnais l'altération du p des causatifs sanscrits comme giv-âp-dyâ-mi (\$ 749). Le changement du p en w paraît avoir eu lieu dans une période où la labiale était encore précédée d'une voyelle; en effet, quand nous comparons les noms de nombre êkâwön «cinquante-un», bâwön «cinquante-deux», sötâwön «cinquante-sept», avec tirpön «cinquante-trois», pöcpön «cinquante-cinq», nous voyons que le p du sanscrit pańcâśát «cinquante» est resté p après une consonne, au lieu qu'il est devenu w après une voyelle.

- 1 Voyez \$ 109\*, 6.
- <sup>2</sup> Gilchrist, Grammaire de la langue indoustani, p. 147.
- La nasale du sanscrit pańcididt «cinquante» est restée dans les composés comme sicawon, bawon, tirpon, au lieu qu'elle a disparu dans le simple pocas «cinquante». Le nom de nombre «cinq», en sanscrit pańcan, est panc en indoustani; l'allongement de l'a est peut-être une compensation pour la perte de la syllabe finale. L'indoustani, qui est extrêmement sensible au poids des voyelles, rend d'ordinaire l'a bref sanscrit par un o bref (que Gilchrist, d'après la prononciation anglaise, écrit »); conséquemment, quand par suite d'une surcharge, produite par la composition, un a long doit être affaibli, il devient o. Ainsi nous avons, d'une part, panc «cinq» (= sanscrit pancan), sat «sept» (= sanscrit saptan); mais, d'un autre côté, pondroh «quinze», sotroh «dix-sept».

REMARQUE 2. — Des différentes formes de l'infinitif indoustani. — Nous avons vu plus haut (\$ 875) que l'infinitif indoustani a une forme en & : cette forme exprime ordinairement la relation de l'accusatif, comme cela arrive quelquefois en sanscrit. Je rappelle le passage précité (\$ 850) du Râmâyaṇa : na śêkur graḥaṇê tasya danušah «ils ne purent soulever cet arc», où śêkur 1 «ils purent» gouverne graḥaṇê «soulever». C'est ainsi que nous trouvons en indoustani : main bôlnê nöhin sökth «je ne puis dire», littéralement «moi dire (dans le dire) ne pouvant» 2.

Là où l'infinitif exprime la relation du nominatif, il prend la forme en nâ. Ainsi sunnâ «entendre» (littéralement «l'entendre») dans l'exemple cité par Yates s: «entendre n'est pas la même chose que voir». Comme les adjectifs, y compris les participes, se terminent également par â au nominatif singulier masculin, je crois pouvoir expliquer l'allongement de l'a comme une compensation pour la perte du signe casuel (â pour a-s). Il en est de même en mahratte. Dans les deux idiomes, le nominatif pluriel masculin a pour désinence é, comme dans la déclinaison pronominale (\$ 228); en indoustani, par exemple, nous avons main mârtâ, pluriel hōm mârtê. On peut comparer le pronom pluriel wê «eux», qui doit être rapporté soit au thème ava «celui-ci», soit, ce qui me paraît plus vraisemblable, au thème réfléchi sanscrit sva (\$ 341), dont le nominatif pluriel masculin, s'il était usité, serait svê.

En général, la diphthongue é joue un rôle important dans la grammaire indoustani. Nous la retrouvons au subjonctif : tù mârê «que tu frappes», wôh mârê «qu'il frappe», hồm mârên «que nous frappions», wê mârên «qu'ils frappent». Ici nous avons un reste remarquable de la grammaire sanscrite, car cet é se rattache évidemment au potentiel de la première conjugaison : le s et le t de la seconde et de la troisième personne se sont perdus (mârê pour mârê-s, mârê-t°); à la première personne du pluriel, il n'est resté de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par euphonie pour *šékus*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est l'exemple donné par Yates, Introduction à la langue indoustani, p. 65.

<sup>3</sup> Ibidem.

Sur le rôle de ce thème pronominal en zend et en ancien perse, voyez \$ 377 et suiv.

Au thème sva se rattache l'ancien perse huva (par euphonie pour hva) «il» (\$ 342).

<sup>·</sup> Comparez báré-s, báré-t, \$ 711.

la désinence ma que le m, sous forme de nasale affaiblie (mârê-n pour mârê-ma ou mârê-mö); à la troisième personne du pluriel, mârê-n est pour mârê-nt.

Au potentiel sanscrit se rapporte aussi, selon moi, le futur indoustani. Dans la syllabe qui lui est postposée, je reconnais la particule sanscrite ha (védique ha ou ha, ga ou ga): seulement cette particule a pris en indoustani la faculté de marquer les nombres et les genres. Exemple:

wöh mårê-gå «il frappera», wöh mårê-gå «elle frappera», höm mårên-gê «nous frapperons».

A la deuxième personne du pluriel, on peut s'étonner d'avoir pour désinence un  $\delta$  dans  $mar\delta$  «frappez, que vous frappiez»,  $mar\delta$ - $g\epsilon$  «vous frapperez». Le mahratte fait à l'impératif mara, et je crois que cette forme se rattache aux impératifs sanscrits comme  $b\delta d$ -a-ta «sachez»; le t étant tombé, les deux a se seront confondus, comme à la troisième personne du présent nous avons z ic c «il désire» (pour ic ic d-ti, ic ic a-i)», et comme en grec

- ' Comparez les formes comme beré-n «qu'ils portent», en vieux haut-allemand.
- <sup>2</sup> On a vu (\$692) que le futur de la troisième et de la quatrième conjugaison, en latin, est également identique au potentiel sanscrit.
  - 3 Comme en afghan (\$ 326, Remarque).
  - <sup>4</sup> Avec û pour â, comme au présent mahratte (\$ 850).
- ' A la deuxième personne, le mahratte इच्हेस् iècès (= iècès) est, à ce que je crois, pour ièc-á-si, par la même métathèse que le grec φέρειs pour φερ-ε-σι, en

on a Øépet (pour Øep-e-ti = sanscrit bár-a-ti)'. Si le mahratte peut nous éclairer sur l'indoustani, qui lui est proche parent, nous expliquerons l'ô de mârô «frappez» comme l'altération d'un â. C'est ainsi qu'en sanscrit on a चोरप्राम् हॅं ठॅल्विंबंबn «seize», pour sâdasan, et sõcum «porter», pour sâdum?

### \$ 876. De la syllabe an dans le gothique bindan.

Les infinitifs germaniques suppriment l'a final du suffixe neutre ana: ce fait n'a rien que de conforme aux habitudes de ces idiomes, car tous les thèmes neutres en a perdent cette voyelle, ainsi que le signe casuel, au nominatif-accusatif singulier. De même qu'au nominatif-accusatif sanscrit dvâra-m « porte » correspond le gothique daur (thème daura), de même en regard du sanscrit bándana-m « l'action de lier » on ne peut attendre autre chose en gothique que bindan.

En regard du datif antara bándanâya, on devrait avoir en gothique bindana (§ 175); c'est la forme qu'on s'attendrait à trouver, par exemple, avec la préposition du «pour», qui gouverne le datif. Mais on dit du saian «pour semer», du bairan «pour mettre au monde», soit que la préposition du ait originairement gouverné l'accusatif, soit que l'infinitif, qui est déclinable dans plusieurs dialectes germaniques, ait de bonne heure perdu ses flexions en gothique.

\$ 877. Redoublement de n à l'infinitif de certains dialectes germaniques.

Au datif de l'infinitif, le vieux et le moyen haut-allemand, l'anglo-saxon, ainsi que le saxon ancien, redoublent le  $n^3$ . Il en

sanscrit b'ár-a-si (\$ 4/8). De même, la troisième personne iécet vient de iéc-ánti, avec métathèse et suppression de n.

- · Voyez \$ 456.
- 2 Voyez Abrégé de la Grammaire sanscrite, \$\$ 102 et 228, remarque 1.
- Voyez les exemples cités au \$ 873. Comme exemples en ancien saxon, nous citerons: faranne, blidzeanne, tholimne; en anglo-saxon: faranne, récenne, gefremmanne. Grimm. Grammaire allemande, 1, p. 1021.

est de même pour le génitif en vieux et en moyen haut-allemand 1. Mais je ne crois pas pour cela devoir faire dériver ces deux cas d'un autre thème que le nominatif-accusatif : je regarde le redoublement de la lettre n comme purement euphonique. Nous voyons que les mêmes dialectes germaniques redoublent volontiers un n placé entre deux voyelles. Ainsi en regard du gothique kuni «race», nous trouvons le vieux haut-allemand kunni ou chunni, l'ancien saxon kunni, le moyen haut-allemand künne. Le mot est. par sa racine, parent du grec yévos. du latin genus, du védique gánus (génitif gánus-as) « naissance». En gothique, le suffixe formatif de kuni est ja (datif pluriel ja-m), qui se contracte en i au nominatif-accusatif singulier (\$ 153). Or, personne ne songera à dire que kunni, künne, parce qu'ils ont deux n, contiennent un autre suffixe formatif que le gothique kuni. Nous reviendrons sur ce point 2.

### § 878. L'infinitif avec la préposition du, en gothique.

La fonction primitive de la préposition zu devant l'infinitif, c'est de marquer la relation de cause 3: et, en effet, quand le gothique emploie l'infinitif précédé de du, c'est presque toujours avec cette signification. Nous la trouvons, par exemple, dans ces phrases: «il sortit pour semer» (du saian): « qui a des oreilles

- <sup>1</sup> Exemples : vieux haut-allemand topônnes «d'être en fureur», moyen haut-allemand weinennes «de pleurer». En moyen haut-allemand, le redoublement de n n'a lieu au génitif que si la syllabe radicale est longue.
- <sup>2</sup> Le gothique lui-même redouble quelquesois un n entre deux voyelles: ainsi dans uf-munnan «songer», ufar-munnon «oublier» (sanscrit man «penser»), kinnu-s «menton» (= grec yévv-s, sanscrit hanú-s). En sanscrit, on redouble un n final précédé d'une voyelle brève, si le mot suivant commence par une voyelle: \*\*ann ihá «ils étaient ici».
- <sup>3</sup> On a vu que dans les Védas la même relation est exprimée simplement par le datif, soit des thèmes infinitifs en tu, soit d'autres noms abstraits remplissant le rôle d'infinitif. En sanscrit classique, où le locatif prend souvent la place du datif, on trouve souvent la relation de cause exprimée par le locatif des formes en ana.

pour entendre » (du hausjan); « qui se préparait à le trahir » (du galèvjan ina).

Il faut remarquer, cependant, que parfois on trouve déjà dans Ulfilas l'infinitif avec du employé pour marquer la relation du nominatif. Ainsi cette phrase: περισσον ἐμοι ἐσλιν τὸ γράφειν ὑμῖν, est traduite par ufjô mis ist du mêljan iṣvis ¹; τὸ μένειν est rendu par du visan ². On trouve même le nominatif de l'article neutre devant l'infinitif avec du : τὸ ἀγαπᾶν αὐτόν est traduit par thata du frijôn ina; τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον par thata du frijôn nêlwundjan ³. Mais d'habitude Ulfilas rend le nominatif de l'infinitif grec par un simple infinitif sans article, même s'il y a l'article en grec : καλὸν δὲ τὸ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε, aththan gôth ist aljanôn in gôdamma sinteinô ⁴; ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χρισῖὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος, aththan mis liban Christus ist jah gasmiltan gavaurki ⁵.

### § 879. L'infinitif sans la préposition du, en gothique.

Quand l'infinitif est le régime d'un verbe gouvernant l'accusatif, Ulfilas emploie presque toujours l'infinitif sans du : les constructions comme er begann zu gehen, er fing an zu gehen «il commença à marcher», pour lesquelles nous avons déjà trouvé en sanscrit des points de comparaison (\$ 849), ne sont donc pas encore d'un usage courant en gothique. Il est vrai que ces mots de Luc: ἐντελεῖται τοῦ διαφυλάξαι σε sont rendus par anabiudith du gafastan thuk 6. Mais probablement Ulfilas, par la préposition du, a voulu transcrire ici le génitif de l'infinitif qui manque en gothique, ou bien il se proposait de remplir. à l'aide

<sup>1</sup> Deuxième aux Corinthiens, 1x, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Épître aux Philippiens, 1, 24.

<sup>3</sup> Marc, xII, 33.

<sup>\*</sup> Épitre aux Galates, 1v, 18.

Epître aux Philippiens, 1, 21.

<sup>&</sup>quot; IV, 10.

de cette préposition, la place que le génitif de l'article occupe dans le texte original. Avec les verbes signifiant «commander», il emploie ordinairement l'accusatif de l'infinitif sans préposition : ainsi ἐπιτάξη ἀπελθεῖν est traduit par anabudi galeithan 1.

\$ 880. La construction dite proposition infinitive, en gothique.

Il y a une construction de l'infinitif gothique qui mérite une attention particulière: c'est quand il est accompagné d'un accusatif qui n'est ni son régime, ni celui du verbe. Nous voulons parler des phrases comme: εὐκοπώτερον δέ ἐσθι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐσαρελθεῖν, ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν « mais il est plus aisé que le ciel et la terre passent, qu'il ne tombe un seul point de la loi » ². La traduction gothique est: ith isétisô ist himin jah airtha hindarleithan thau vitôdis ainuna vrit gadriusan.

Dans les phrases grecques de ce genre, l'accusatif n'a rien de surprenant, car il exprime la même relation que dans ωδδας ώπύς, δμματα καλός. Mais il en est autrement pour le gothique, où l'accusatif n'est jamais employé de cette façon, sinon avec l'infinitif.

Dans l'une et l'autre langue, je regarde l'infinitif comme le sujet et, par suite, comme un nominatif. Le verbe n'est donc pas employé d'une manière impersonnelle, ainsi que le supposent Von der Gabelentz et Löbe<sup>3</sup>; il a l'infinitif pour sujet, comme dans turpe est mentiri<sup>4</sup>. La seule chose qui, dans les constructions de ce genre, en grec comme en gothique, fasse différer l'infi-

<sup>1</sup> Luc, viii, 31.

<sup>2</sup> Luc, xvi, 17.

<sup>3</sup> Grammaire gothique, p. 249.

<sup>\*</sup> Les constructions de ce genre existent aussi en allemand. Au lieu de dire : es ist angenehmer zu sitzen als zu stehen «il est plus agréable d'être assis que debout», es ist zeit ou es geziemt aufzustehen - il est temps, il convient de se lever», es ist leicht einzugehen «il est facile d'entrer», on peut dire : sitzen ist angenehmer als stehen, das aufstehen ist an der zeit ou ist jetzt geziemend, eingehen ist leicht.

nitif d'un nom abstrait ordinaire, c'est qu'il ne gouverne pas le génitif; on ne peut pas dire, par exemple, εὐκοπώτερον δέ ἐσθι τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς παρελθεῖν, ni ith iṣêtiṣô ist himins jah airthôs hindarleithan. Dans l'une et l'autre langue, la personne ou la chose à laquelle se rapporte l'action marquée par l'infinitif est mise à l'accusatif 1.

Parmi les exemples réunis par Von der Gabelentz et Löbe, le plus curieux est celui où cette phrase : εγένετο θάμδος επί wάντας<sup>2</sup>, est traduite par varth afslauthnan allans, car ici le texte grec n'invitait pas Ulfilas à employer une construction peu familière à la langue gothique. Il est certain que la phrase paraîtrait très-forcée, si, prenant varth dans le sens de l'allemand ward «devint», nous traduisions littéralement : «il y eut de l'étonnement [en ce qui concerne] tous », ou « de l'étonnement fut [en ce qui concerne] tous ». Mais comme le gothique vairthan, ainsi que les savants précités l'ont montré dans leur Glossaire, signifie aussi «venir » 3, je regarde allans comme un accusatif régi par un verbe exprimant le mouvement 4, et je traduis « l'étonnement vint sur tous ». Dans un autre passage tout semblable à celui-ci, Ulfilas traduit έγένετο έπλ ωάντας Φόβος par varth ana allaim agis 5. Il n'y a donc pas lieu de traduire varth par «factus est ».

Nous retrancherons donc ce premier exemple de ceux qui doivent nous montrer l'infinitif gothique construit avec l'accu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même en grec, où l'infinitif, grâce à l'article dont il est précédé, se rapproche du substantif encore plus qu'en gothique, on ne peut le déterminer ni par un adjectif, ni, comme il vient d'être dit, par un génitif.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Luc, 1v, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Qu'on veuille se rappeler le rapport de la racine gothique varth avec la racine sanscrite vart, vrt «aller» et avec le latin verto. Voyez Pott, Recherches étymologiques, 1<sup>re</sup> édition, 1, p. 2/1.

Le verbe exércto marque aussi le mouvement dans la phrase grecque.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Luc. 1, 65.

satif. Nous retrancherons également la seconde phrase: batiso ist ainana mannan fraqistjan faur managein «il vaut mieux tuer un homme pour le peuple »¹, parce qu'ici la construction gothique s'écarte du texte grec, l'accusatif ainana mannan étant le régime du verbe transitif fraqvistjan « détruire, tuer ». Il ne nous reste plus, par conséquent, que quatre exemples. Ce sont : in imma galeikaida alla fullon bauan (ἐν αὐτῷ εὐδόκησε πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι) «il plut demeurer en lui [quant à] toute plénitude »²: mêl ist uns ju us slèpa urreisan (ώρα ήμᾶς ἤδη ἐξ ϋπνου ἐγερθῆναι) « il est temps [en ce qui concerne] nous [le] sortir du sommeil »³; gadôh nu vas thansuh ... gaqvissans vairthan « il était donc convenable [en ce qui concerne] ceux-ci [le] devenir unanimes »². Et enfin, la phrase de Luc citée en commençant 5.

Les constructions de cette sorte sont-elles naturelles au gothique ou sont-elles une imitation du grec? Je crois qu'elles sont imitées du grec 6, car nous ne voyons pas qu'ailleurs l'accusatif gothique exprime la relation « en ce qui concerne, quant à ». On s'aperçoit, en outre, qu'Ulfilas évite volontiers ce tour : tantôt il rend la construction infinitive du texte grec par une construction verbale avec la conjonction ei « que »; tantôt, au lieu de l'accusatif, il met le datif de la personne, soit dans le sens proprement datif, soit dans le sens instrumental. Quand il a

<sup>1</sup> Jean, xviii, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Épître aux Colossiens, 1, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Épître aux Romains, xIII, 11. — Ge passage, en gothique, présente une équivoque, car uns peut aussi bien être un datif qu'un acrusatif. Le gothique a souvent le datif dans des constructions où le texte grec emploie l'accusatif avec l'infinitif.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Skeireins, édition Massmann, p. 38, 10.

<sup>\* «</sup>Or, il est plus aisé le passer [en ce qui concerne] le ciel et la terre, que le tomber [en ce qui concerne] un point de la loi.»

<sup>•</sup> Pour ce qui est de l'exemple tiré du Skeireins, je rappellerai que très-probablement ce morceau n'a pas été composé en gothique, mais que, selon toute vraisemblance, il est une traduction du grec. [Le texte gothique appelé Skeireins «explication» est un commentaire de l'évangile de Jean. — Tr.]

recours à cette dernière construction, il suit le texte grec mot à mot; mais le changement de l'accusatif en datif fait qu'au fond le tour gothique est tout autre. Nous citerons comme exemples: rathisô allis ist ulbandau thairh thairkô nêthlôs thairhleithan thau gabigamma in thiudangardja guths galeithan (εὐκοπώτερον γάρ ἐσλι κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν ἢ ωλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν) « car il est plus aisé au chameau [le] passer par le trou d'une aiguille qu'au riche [le] entrer dans le royaume de Dieu »¹; varth than gasviltan thamma unlêdin (ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν ωλωχόν) « il arriva [le] mourir par le pauvre »²; varth gangan imma thairh atisk (ἐγένετο διαπορεύρσθαι αὐτὸν διὰ τῶν σπορίμων) « il arriva [le] marcher par lui à travers un champ de blé »³.

Au contraire, dans d'autres passages, le texte grec nous présente déjà le datif : καλὸν ἀνθρώπω τὸ οὐτως εἶναι, gôth ist mann sva visan « il est bon à l'homme d'être ainsi » 4; καλὸν ἐσῖί σοι εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, gôth thus ist galeithan in libain haltamma, thau tvans fôtuns habandin gavairpan in gaiainnan « il est meilleur <sup>5</sup> pour toi entrer dans la vie boiteux, qu'ayant deux pieds [le] jeter dans l'enfer » <sup>6</sup>. Dans les passages suivants, Ulfilas remplace l'infinitif par la construction avec ei « que » : ei sijaima veis veihai jah unvammai (εἰναι ἡμᾶς ἀγίους καὶ ἀμώμους) « que nous soyons saints et irrépréhensibles <sup>7</sup>; ei aflagjaith jus ... thana fairnjan mannan

<sup>1</sup> Luc, xvIII, 25.

<sup>2</sup> Luc, xvi, 22.

<sup>3</sup> Luc, vi, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Première aux Corinthiens, vu, 26.

<sup>5</sup> Littéralement : «il est bon pour toi ... ».

<sup>•</sup> Marc, 1x, 45. — Haltamma et habandin sont deux datifs se rapportant à thus «à toi». On dit de même en sanscrit : tavá 'nucaréna maya sarrada bavitavyam «je dois te suivre toujours», littéralement «mihi semper tuo comiti faciendum est».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Épître aux Éphésiens, 1, 4.

(ἀποθέσθαι ὑμᾶς τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον) « que vous dépouilliez le vieil homme »  $^{1}$ .

\$ 881. L'infinitif dans les constructions comme ich sah ihn fallen «je l'ai vu tomber».

Dans les constructions que nous venons d'examiner, Ulfilas, imitant le texte grec, fait exprimer à l'accusatif de la personne une relation accessoire équivalant à celle que nous marquons par nos locutions : « par rapport à , en ce qui concerne ». Mais la construction est tout autre, quand l'accusatif de la personne ainsi que celui de l'infinitif sont régis par le verbe. Je veux parler des phrases analogues à ich sah ihn fallen «je l'ai vu tomber », ich hörte ihn singen «je l'ai entendu chanter », ich hiess ihn gehen «je le sis aller », lass mich gehen «laisse-moi aller »<sup>2</sup>. L'explication qu'on donne ordinairement de ces tournures, c'est que l'effet de l'action marquée par le verbe voir, entendre, commander, laisser, s'exerce d'abord sur la personne ou la chose qu'on voit, entend, commande ou laisse; puis, que cet effet s'exerce encore sur l'action marquée par l'infinitif, laquelle on voit, entend, commande ou laisse également. Mais, selon moi, ces constructions doivent s'expliquer autrement. Je crois que les deux régimes du verbe sont entre eux dans un rapport de coordination, et qu'ils forment une apposition : « je vis lui [et] tomber (actionem cadendi) ». D'où vient, cependant, que l'action marquée par le second régime est conçue comme exécutée par la personne ou par la chose que marque le premier régime? d'où vient, par exemple, que dans cette phrase : «j'ai vu la pierre tomber», on comprend que c'est la pierre qui tombe? Je crois que ce rapport n'est pas exprimé par le langage et qu'il ressort uniquement de l'ensemble de la phrase. C'est ainsi que j'explique la

<sup>1</sup> IV, 22

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous avons vu plus haut (\$ 849) des constructions du même genre en sanscrit.

plupart des exemples rassemblés par Von der Gabelentz et Löbe<sup>1</sup>: j'en fais suivre ici quelques-uns. Jabai nu gasaihvith sunu mans ussteigan (έαν οὖν Ξεωρῆτε τὸν υίὸν τοῦ άνθρώπου άναβαίνοντα) «si vous voyez le fils de l'homme monter »<sup>2</sup>; haihait galeithan sipônjons hindar marein «il fit passer les disciples par delà la mer » 3; gatuuja iqvis vairthan nutans mannê (ωοιήσω ύμᾶς γενέσθαι άλιεῖς ἀνθρώπων) «je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes »; vaurkeith thans mans anakumbjan (σοιήσατε τους ανθρώπους αναπεσείν) « faites asseoir les gens » 5; ni vileim thana thiudanôn ufar unsis (οὐ Θελομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐΕς ἡμᾶς) « nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous » 6. Il est vrai que pour ce dernier exemple nous ne pouvons, dans la traduction, mettre un infinitif7; mais ce n'est pas une raison pour ne pas croire qu'ici également l'infinitif est le régime du verbe, comme il l'est aussi avec les verbes signifiant chercher, penser, croire, espérer, savoir, etc. Le vieux haut-allemand fait encore un usage assez

¹ Grammaire gothique, p. 349, n° 1, 3, 3 et 4. Il faut excepter au n° 2 le passage tiré de l'Épitre aux Éphésiens (m, 6): εἶναι τὰ ἐθνη συγκληρονόμα, οù visan = εἶναι exprime la relation du nominatif et thiudòs = ἔθνη la relation «en ce qui concerne, quant àn; et le passage tiré de la première Épitre à Timothée (v1, 13 et 14): παραγγέλλω σοι ... τηρῆσαι σε τὴν ἐντολήν = anabiuda ... fastan thuk thỏ anabusη, où l'infinitif fastan exprime la relation accusative, et l'accusatif thuk (σε) la relation «en ce qui concerne». Quoique anabiuda gouverne, comme παραγγέλλω, le datif, Ulfilas a omis dans sa traduction le grec σοι. Gependant, s'il avait voulu éviter d'exprimer deux fois la seconde personne, il aurait pu omettre aussi bien le mot σε, qui a moins d'importance, et qui pouvait aisément se sous-entendre. Mais il semble qu'Ulfilas ait trouvé plus conforme au grec de dire : «j'ordonne d'observer (l'observer), en ce qui te concerne, la loi», que s'il avait dit : «je t'ordonne d'observer la loi».

- <sup>2</sup> Jean, v1, 62.
- 3 Matthieu, viii, 18.
- 4 Marc, 1, 17.
- 5 Jean, v1, 10.
- Luc, xix, 14.
- <sup>7</sup> Cela est vrai aussi pour les autres exemples cités par \u00e4on der Gabelentz et Lobe sous le n° 3 (Grammaire gothique, p. 249).

étendu de cette construction <sup>1</sup>. Ainsi Notker écrit : er sih saget kot sîn « se deum esse dicit » <sup>2</sup>. Tatian : ih weiz megin fon mir ûz gangan « novi virtutem de me exiisse » <sup>3</sup>. Dans un hymne : unsih erstantan kelaubamês « nos resurgere credimus » <sup>4</sup>.

\$ 882. Les infinitifs grecs en µevai, eµevai, eµev, vai, eiv.

Nous allons considérer de plus près l'infinitif grec. Rappelons d'abord la comparaison que nous avons établie plus haut (\$ 853 et suiv.) entre les infinitifs védiques en sé et les infinitifs grecs en oas. Si ce rapprochement est fondé, nous avons dans la désinence as de λῦσαι, τύψαι, une forme authentique et en quelque sorte sanscrite de la flexion du datif, au lieu que les datifs grecs ordinaires se rattachent au locatif<sup>5</sup>. Ce fait est d'autant plus important que tous les autres infinitifs grecs se terminent, ou du moins se terminaient anciennement, par as, et peuvent, par conséquent, être également regardés comme des datifs. Ils ont perdu la conscience de leur origine et de leur signification première, de sorte qu'ils s'emploient aussi comme des accusatifs et des nominatifs, et, précédés d'un article. comme des génitifs. Nous voyons toutesois que, dans certaines constructions, les infinitifs grecs sont encore employés à la façon des datifs sanscrits, c'est-à-dire pour exprimer la relation de cause : ils répondent alors aux infinitifs védiques tels que pâ tav-ê «ad bibendum, potionis causâ». Nous voulons parler des phrases telles que : έδωκεν αὐτὸ δούλφ Φορῆσαι. Ανθρωπος ωέ-Φυπε Φιλείν. Ηλθε ζητήσαι «pour chercher». Εμοί Θυομένω Ιέναι έπὶ τὸν βασιλέα οὐκ έγίγνετο τὰ ἰερά 6.

- <sup>1</sup> Voyez Grimm, Grammaire allemande, IV, p. 116 et suiv.
- <sup>2</sup> Psaume x, 7.
- 3 Lx, 6.
- 4 xxiv, 5.
- 5 Voyez \$ 195.
- Xénophon, Auabase, II, 11, 3.

Si maintenant nous examinons le développement ou l'altération graduelle de l'infinitif grec, nous devrons regarder les formes en ε-μεναι (par exemple ἀκου-έ-μεναι, εἰπ-έ-μεναι, ἀξέ-μεναι) comme le point de départ des formes en ειν, tandis que les infinitifs en μεναι seront le point de départ des formes en ναι (διδό-ναι, τιθέ-ναι). Par la perte de la désinence casuelle αι, qui était devenue inintelligible, on a eu d'abord ε-μεν (ἀκου-έ-μεν, εἰπ-έ-μεν, ἀξέ-μεν), puis, par la suppression du μ, on eut ε-εν, ειν (en éolien ην, par exemple dans άγην; en dorien εν, dans άγεν). Quant à l'infinitif en μεναι, il est resté sous la forme ναι dans la conjugaison en μι (τιθέ-ναι, ἰσθά-ναι, διδό-ναι, δεικ-νύ-ναι), ainsi que dans les parfaits comme τετυφ-έ-ναι. Les aoristes passifs comme τυφ-θη-ναι, τυπ-η-ναι, qui par leur forme appartiennent à l'actif, se terminent encore généralement en μεναι dans la langue de l'épopée.

Par tous ces exemples qui ont gardé at, on voit que cette diphthongue constituait originairement une partie essentielle de l'infinitif.

\$ 883. Origine de l'infinitif grec. — Le suffixe man dans le dialecte védique, en zend et en celtique.

Il nous faut maintenant expliquer l'origine des formes en  $\mu\epsilon$ - $\nu\alpha\iota$ . J'ai pensé autrefois que  $\mu\epsilon\nu\alpha\iota$  provenait peut-être du suffixe participial  $\mu\epsilon\nu o =$  sanscrit  $m\hat{a}na:\alpha\iota$ , qui serait comme une
sorte de désinence adverbiale, aurait pris la place de l'o de  $\mu\epsilon\nu o$ . Il ne serait pas étonnant qu'un substantif abstrait (car
l'infinitif n'est pas autre chose) fût dérivé d'un participe: aussi
n'hésiterais-je pas à rattacher aux participes en  $\mu\epsilon\nu o$  les infinitifs
en  $\mu\epsilon\nu\alpha\iota$ ,  $\mu\epsilon\nu$ ,  $\nu\alpha\iota$ ,  $\nu$ , s'ils étaient usités au moyen et au passif.
Mais dans le cas présent on aurait le droit de s'étonner que ces

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 85.

infinitifs soient issus d'une forme de participe passif et moyen, quand ils sont, hormis à l'aoriste  $(\tau \nu \pi - \tilde{\eta} - \nu \alpha \iota, \tau \nu \varphi - \theta \tilde{\eta} - \nu \alpha \iota)$ , précisément exclus du passif et du moyen. Pour cette raison, je rattache aujourd'hui les désinences en question au sullixe sanscrit man (forme forte mân), qui sert à former des noms abstraits. Les infinitifs grecs sont donc, à mes yeux, les congénères des noms abstraits latins comme certa-men, solu-men, tenta-men, regimen. Il est vrai que les mots grecs en  $\mu\alpha\tau$ , qui sont de même origine, ont changé le n en  $\tau^2$ ; mais ce n'est pas une raison pour ne pas admettre qu'une branche de cette famille de mots, savoir les infinitifs, se maintenant à cet égard dans un état plus parfait de conservation, ait gardé l'ancien n, tandis que l'a s'est affaibli, comme il arrive si souvent, en ε. Il y a, en ce qui concerne la voyelle, le même rapport entre les suffixes ματ, μον, μεν, primitivement identiques et dérivés d'une source unique. qu'entre les formes comme ἔτραπον, τέτροφα, τρέπω.

Les substantiss abstraits de cette classe ont dû être primitivement beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont dans le sanscrit classique: c'est ce que démontrent le dialecte védique et le zend, où nous trouvons des formations de cette sorte qui manquent dans le sanscrit ordinaire; par exemple le védique húv-î-man « invocation », yû-man « marche », dûr-man « conservation, maintien » Le zend, nous avons pachages stauman « célébration » (racine sanscrite stu « célébrer »), dont le datif par staumainé est traduit par Burnous « pour célébrer ».

On a vu<sup>5</sup> qu'en arménien les noms abstraits formés avec le suffixe man sont extrêmement nombreux. Il en est de même dans

<sup>1</sup> Voyez \$\$ 796 et 801.

<sup>2</sup> Voyez \$\$ 797 et 801.

<sup>3</sup> Avec i (au lieu d'i), comme voyelle de liaison. Sur la racine hu, venant de hvi, voyez \$ 852.

<sup>4</sup> Yajur-véda, 1x, 5.

<sup>5</sup> Voyez \$ 850, Remarque.

les langues celtiques. En irlandais, nous avons les noms abstraits en mhain ou mhuin 1 : gean-mhuin « action d'engendrer, génération »; gein-ea-mhuin « naissance, conception » (sanscrit gán-man, gán-i-man « naissance »); geall-a-mhuin « promesse, vœu » 2; gaill-ea-mhuin « offense »; lean-mhain, lean-a-mhain « suite, poursuite »; olla-mhain «instruction» (oil-i-m «j'instruis»); scar-amhain, scar-a-mhuin « séparation ». Ce qui rend encore plus étroit le rapport de ces noms abstraits avec les infinitifs grecs en uev, μεναι, c'est que plusieurs d'entre eux sont réellement employés comme infinitifs dans le dialecte gaëlique d'Écosse. Je trouve du moins, parmi les infinitifs à forme rare cités par Stewart, deux formes en mhuin, savoir gin-mhuin «engendrer» et lean-mhuin « suivre ». Il y a aussi dans les dialectes gaëliques des infinitifs en mh, par exemple seas-a-mh «se tenir debout»: l'a est la voyelle caractéristique, le mh est probablement un reste de mhuin 3.

### \$ 884. La forme d'infinitif en μεναι est-elle originairement distincte de la forme en μεν?

Il se pourrait toutesois que les infinitiss grecs en µɛν sussent originairement distincts des infinitiss en µɛναι. Il saudrait alors admettre que la sorme en µɛναι, qui est un datis à la manière sanscrite et zende, sût d'abord uniquement destinée à marquer la relation de cause 4, tandis que la sorme en µɛν, comme simple thème neutre, exprimait les relations de l'accusatis et du nomi-

<sup>1</sup> Pictet, De l'affinité des langues celtiques avec le sanscrit, p. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geall-a-mhna « promesse ».

Dans les dialectes gaëliques, les thèmes en n suppriment fréquemment au nominatif leur n (\$ 139 et suiv.), et avec celui-ci assez souvent la voyelle qui précède. Ainsi à côté du nom abstrait oll-a-mhain «instruction», nous avons le concret oll-a-mh (génitif oll-a-mhan) «docteur». Comparez mon mémoire Sur les langues celtiques, p. 59.

<sup>4</sup> Voyez \$\$ 852 et 883.

natif. Une fois que la signification dative de  $\mu \epsilon \nu - \alpha \iota$  se fut obscurcie, la langue aurait employé indifféremment les infinitifs en  $\nu$  ou en  $\nu - \alpha \iota$ . Des confusions de ce genre ne sont pas sans exemple : pour en rappeler ici quelques-unes, au passif gothique certaines désinences personnelles se sont introduites à des personnes où elles n'avaient pas droit (\$ 466); dans la déclinaison du pluriel, en espagnol, l'accusatif a remplacé tous les autres cas, tandis qu'en italien le pluriel tient sa forme du nominatif; en ombrien, la désinence du datif-ablatif pluriel sert pour l'accusatif, qui se termine par conséquent en f (= sanscrit byas, latin bus) $^1$ ; en anglais, les formes pronominales him et whom, qui sont d'anciens datifs, ont pris la signification accusative et ont besoin, pour marquer le datif, du secours de la préposition  $to^2$ .

Pour revenir à l'infinitif, ajoutons encore que les formes védiques en dyâi, qui sont évidemment des datifs et qui, comme telles, servent habituellement à marquer la relation de cause (\$ 852), se trouvent cependant employées quelquefois avec le sens de l'accusatif. Nous lisons, par exemple, dans le Yajurvéda : uśmasi gámadyâi « nous voulons aller ». En latin, les infinitifs en re, si l'explication que nous en avons donnée est juste 4, sont devenus complétement infidèles à leur signification primitive, et ne s'emploient que pour marquer la relation de l'accusatif ou du nominatif. En borussien, les infinitifs en twei, dans lesquels nous avons également reconnu des formes de datifs, expriment seulement la relation accusative (\$ 864).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Aufrecht et Kirchhoff, Monuments de la langue ombrienne, l. p. 113. Comparez, par exemple, les accusatifs tri-f bu-f avec les datifs latins tribus bobus et les datifs sanscrits tri-byás gő-byas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur le m de him, whom, qui correspond au smdi de tásmdi, yá-smái, etc. voyez \$ 170.

<sup>3</sup> vi, 3.

<sup>·</sup> Voyez \$ 854.

#### \$ 885. Continuation du même sujet.

D'après l'explication qui précède, la différence entre les infinitifs grecs en v et en vai serait organique, et les deux formes, qui, dans le grec tel qu'il nous est parvenu, sont synonymes, auraient représenté primitivement deux relations casuelles distinctes. A l'appui de cette opinion, on peut encore faire valoir cette circonstance que nulle autre part, en grec, nous ne voyons complétement disparaître la diphthongue as à la fin d'un mot. En général, les diphthongues ne se laissent pas rejeter si facilement que les autres voyelles, parce qu'avant de disparaître entièrement, il leur reste la ressource de renoncer à un de leurs éléments. Partout où la grammaire sanscrite nous présente un ê  $(=ai^{1})$  à la fin d'une flexion, le grec a ou bien  $\alpha i$ , savoir dans les désinences personnelles du médio-passif (μαι, σαι, ται, νται = ê, sê, tê, ntê); ou bien oi, comme au nominatif pluriel des thèmes masculins en o (par exemple, dorien  $\tau oi = \text{sanscrit } t\ell$ , gothique thai<sup>2</sup>); ou enfin a, mais seulement dans la désinence personnelle  $\mu\varepsilon\theta\alpha$  = sanscrit malie, pour made, en zend maide<sup>3</sup>. On peut dire que le grec tout particulièrement garde avec soin ses voyelles finales : même parmi les voyelles simples, il n'a laissé tomber que la plus légère de toutes, savoir l'i; encore le fait-il très-rarement. Le latin et le gothique sont beaucoup moins tenaces, car ils ont perdu l'i final à toutes les désinences personnelles. Le gothique va jusqu'à sacrifier la diphthongue at au datif singulier 5, de sorte qu'on a sunau « filio » en regard du

<sup>1</sup> Voyez \$ 2, Remarque.

<sup>2</sup> Voyez \$ 928.

<sup>3</sup> Voyez \$ 472.

Cela n'a lieu qu'à la seconde personne des temps principaux : δίδως == dádá-si (\$ 448).

<sup>3</sup> Il faut excepter les pronoms féminins et peut-être les thèmes substantifs en d (\$ 175).

sanscrit sûnáv-ê, et auhsin (thème auhsan) « bovi » en regard du sanscrit úkšan-ê.

\$ 886. Explication des infinitifs grecs comme λέγεσθαι.

Il nous reste à expliquer les infinitifs moyens et passifs en  $\sigma \theta a \iota$ . La diphthongue finale at leur est commune avec les infinitifs actifs comme λυ-σαι, τύπ-σαι, τιθέ-ναι, τιθή-μεναι, άχου-έ-μεναι, τετυφ-έ-ναι. La signification passive ou moyenne vient, à ce que je crois, du  $\sigma$ : je reconnais aujourd'hui dans ce  $\sigma$  le pronom réfléchi<sup>1</sup>. On a vu<sup>2</sup> que dans o3, o1, & l'ancien s initial du pronom réfléchi s'est changé en esprit rude; mais ici, grâce au S dont il était suivi, le o s'est conservé. Si cette explication est juste, λέγ-ε-σθαι. τίθε-σθαι présentent avec amari-er, legi-er ce point de ressemblance, que les uns comme les autres renferment le pronom réfléchi 3. L'infinitif passif ou moven, qui n'existe pas encore dans la période antérieure à la séparation des idiomes, ne pouvait guère être formé d'une manière plus naturelle et plus simple que par l'adjonction du pronom réfléchi. C'est le procédé suivi aussi par le lithuanien, qui étend à l'infinitif le s de ses verbes réfléchis4; exemple : wadin-ti-s « se nommer ». Les langues scandinaves en usent de même : dans le suédois taga-s « être pris » (de taga «prendre») la présence du pronom réfléchi est aussi difficile à méconnaître qu'à l'indicatif tage-s «je suis, tu es, il est pris n 5.

<sup>1</sup> Dans la première édition de la Grammaire comparée (p. 684), l'auteur proposait une autre explication. Conduite par une fausse analogie, la langue grecque aurait formé Φερέσθαι d'un infinitif actif Φέρεται, comme elle a formé (\$ 474) Φερέσθω de Φερέτω. Bopp rapprochait cet infinitif Φέρεται de l'infinitif slavo-lithuanien, ainsi que des substantifs sanscrits en ti. — Tr.

<sup>2</sup> Voyez \$ 341.

<sup>4</sup> Voyez \$ 855.

<sup>.</sup> Voyez \$ 476.

<sup>5</sup> Grimm, Grammaire allemande, IV, p. 46.

Dans les formes grecques comme λέγεσθαι, le pronom réfléchi est plus caché, parce qu'il n'est pas venu se mettre à la fin de la désinence de l'infinitif actif, et parce qu'il n'y a pas d'infinitif actif en θαι ou en ται, dont σθαι pourrait venir comme δίδοσθον de δίδοτον (\$ 474). Il n'y a d'ailleurs aucune analogie à établir entre le θ de δίδοσθαι et celui de δίδοσθον, δίδοσθε, διδόσθω, puisque dans ces dernières formes le  $\theta$  appartient à la désinence personnelle, et que l'infinitif, par nature, est dénué de la marque de la personne. On ne saurait davantage expliquer le  $\theta$ comme un suffixe formatif, car il serait contre nature qu'un élément pronominal fût venu s'insérer entre la racine et le suffixe d'un nom abstrait, pour marquer la relation passive ou réfléchie : la chose serait aussi extraordinaire que si, en latin, à côté du supin datum, nous avions un réfléchi dastum, et en sanscrit, à côté de l'infinitif dâtum, une forme dâstum. L'explication de la syllabe  $\theta \alpha i$  qui me paraît aujourd'hui la plus vraisemblable, est la suivante.

Je reconnais dans θαι la présence du même verbe auxiliaire que nous avons vu (\$ 630) dans les aoristes en θη-ν et les futurs en θη-σο-μαι. Nous en avons rapproché le thun allemand, ainsi que le da, dêdum des formes gothiques comme sôkida « je cherchai », littéralement « je chercher fis », sôkidêdum « nous cherchâmes », littéralement « nous chercher fîmes » ¹. Un infinitif en vieux haut-allemand suoh-tuan « chercher-faire » n'aurait rien de plus étonnant que le prétérit suoh-ta (pour suoh-teta) « je cherchai », littéralement « je chercher fis ». Nous supposons donc que le grec ζητεῖσθαι signifie « se-chercher-faire » et, par suite, « être cherché ». Je n'examinerai pas si le pronom réfléchi doit être considéré comme postposé au thème du verbe principal, ou comme préposé au verbe auxiliaire: en d'autres termes, si

<sup>1</sup> Voyez \$ 620 et suiv.

l'on doit diviser de cette façon :  $\tau i\pi 1 \epsilon \sigma - \theta a \iota$ ,  $\tau i\pi - \sigma a \sigma - \theta a \iota$ ,  $\tau \epsilon \tau i \varphi(\sigma) - \theta a \iota^1$ ,  $\tau i\pi - \sigma \epsilon \sigma - \theta a \iota$ , ou bien de cette manière :  $\tau i\pi 1 \epsilon - \sigma \theta a \iota$ ,  $\tau i\pi - \sigma a - \sigma \theta a \iota$ ,  $\tau \epsilon \tau i \varphi(\sigma) \theta a \iota$ ,  $\tau i\pi - \sigma \epsilon - \sigma \theta a \iota$ . Dans ces formes, la racine  $\Im n = d\hat{a}$  n'est représentée que par sa consonne, car la diphthongue  $a \iota$  est une désinence casuelle, comme aux infinitifs actifs. Le sanscrit nous présente des faits du même genre : ainsi il ne reste que le d de la racine  $d\hat{a}$  dans les datifs comme  $vay\delta - d\hat{e}$ , venant de  $vay\delta - d\hat{a}$ , « donnant des forces » 2. De même, le substantif abstrait  $\delta rad - d\hat{a}$  « foi » 3 fait au datif  $\delta rad - d\hat{a}y\delta i$  d'après le modèle des thèmes féminins terminés par un  $\delta a$ . Enfin, nous trouvons la racine  $\delta a$  combinée avec la préposition  $\delta a$  dans le védique  $\delta a = \delta a$  (littéralement « ce qui se pose en bas »), qui fait à l'instrumental  $\delta a = \delta a$ 

Comme la racine d'a entre facilement en des combinaisons où elle est chargée du rôle d'auxiliaire, on peut supposer qu'elle n'est pas étrangère aux infinitifs védiques en dyai, dont il a été question plus haut (§ 852). La forme dyai devra alors être considérée comme un datif de da, soit que dyai provienne par mutilation de day-ai, soit que l'a de la racine ait été affaibli en 1°. La désinence féminine ai, dans les infinitifs comme

- <sup>1</sup> Le σ est supprimé à cause de l'accumulation des consonnes. Comparez \$ 543.
- <sup>2</sup> Toutes les racines finissant par *d* peuvent se trouver, sans aucun suffixe, à la fin d'un composé à sens adjectif. La même forme sert alors pour les trois genres. L'*d* tombe devant les désinences casuelles commençant par une voyelle.
  - 3 Littéralement «fidei positio».
- \* On a de même les composés å-gina ou anu-gina « ordre», prati-gina « promesse» (racine gina), pra-bia « splendeur» (racine bia).
- 5 Comparez le zend yauf-dá «purifier», littéralement purifier-faire (\$ 637).
- La surcharge causée par la composition expliquerait cet affaiblissement. Comparez les passifs comme d'i-yáté, pi-yáté (pour d'a-yáté, pa-yáté). J'appelle aussi l'attention sur le védique d'i «œuvre, action», qui est cité dans le Náighantuka (II, 1) parmi les synonymes de kárman «action»; peut-être ce mot ne doit-il pas être identifié avec le mot d'i «intelligence», venant par une formation irrégulière de la racine dydi «penser», mais doit-on plutôt y voir un dérivé, également irrégulier, de la

pib-a-dyâi, serait alors mieux justifiée que si, comme je l'ai fait autrefois, on regarde di comme un suffixe formatif, qui luimême viendrait de ti.

En supposant que la racine da soit renfermée dans les infinitifs védiques en dyâi, et la racine In dans les infinitifs grecs en σ-θαι, il y aura, pour citer un exemple, entre चर्चाच्ये yag-adyâi «pour honorer» et le grec άζ-ε-σθαι une remarquable parenté de formation. Mais je n'irai pas jusqu'à reconnaître avec Lassen<sup>2</sup> un infinitif moyen dans les formes en dyâi, car d'abord il leur manque la sifflante, qui est une partie essentielle de l'infinitif médio-passif en grec, et, de plus, les exemples que depuis lors les Védas nous ont fait connaître ne paraissent nullement avoir le sens moyen. Je ne crois pas d'ailleurs que, si les infinitifs en dyâi et en  $\sigma$ - $\theta \alpha i$  ont la même formation, il faille conclure qu'ils aient existé dès avant la séparation des idiomes : le grec et le sanscrit védique ont fort bien pu recourir, chacun de leur côté, au même verbe auxiliaire, d'autant plus que la racine d'à se prétait à ce rôle par son sens, et qu'elle a été encore employée par d'autres idiomes de la famille pour entrer en des combinaisons plus ou moins aisées à reconnaître. Une fois jointe de la sorte au verbe principal, la racine da a pris l'apparence d'une flexion: aussi ne faut-il pas s'étonner si la racine In elle-même forme les infinitifs τίθε-σ-θαι, Sé-σ-θαι, de même qu'elle a un futur τε-θή-σομαι et un aoriste έ-τέ-θην.

racine d'a «faire». D'après la déclinaison des thèmes monosyllabiques, le datif est d'iyé ou d'iyái; mais on pourrait supposer que, grâce à la composition où il s'est trouvé enfermé dès une période très-reculée, d'i a eu aussi un datif dydi, d'après l'analogie des féminins polysyllabiques en i (par exemple nadydi).

Les thèmes féminins en i bref sont plus souvent leur datif en ay-é qu'en y-di, au lieu que les thèmes féminins polysyllabiques en i long n'ont jamais é au datif, mais di.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bibliothèque indienne, III, 103.

### \$ 887. Le gérondif sanscrit en ya.

Il nous reste à parler du gérondif sanscrit en ya 1. Hors de la langue sanscrite, nous ne trouvons point de gérondif semblable; mais les idiomes congénères possèdent certains noms qui par leur origine se rattachent à la même formation.

Le gérondif sanscrit en ya a le même sens que le gérondif en tva; mais il n'est guère usité qu'avec les verbes composés, tandis que två, dans la langue telle qu'elle nous est parvenue, évite, à cause de son poids plus considérable, les verbes déjà chargés d'une préposition. Comme exemples de gérondifs en च ya, je citerai : ni-dáya «après avoir déposé» (littéralement «après, avec ou par déposition»); anu-śrútya «après avoir entendu »; nir-gámya «après être sorti »; ni-visya «après être entré »; prati-bidya «après avoir fendu»; â-túdya «après avoir poussé ». Je regarde ces gérondiss comme des instrumentaux formés de la même manière que l'instrumental zend (\$ 158): ainsi nidáya est pour nidáya, qui lui-même est pour nidáya-a. Cette explication, que j'avais déjà donnée dans l'édition latine de ma Grammaire sanscrite<sup>2</sup>, a été depuis consirmée par la publication du premier livre du Rig-véda, due à Fréd. Rosen. On y trouve des noms en a dont l'instrumental se distingue de la forme nue du thème uniquement par l'allongement de l'a final<sup>3</sup>: un thème nirgamya «la sortie» aurait donné, d'après ce principe, l'instrumental nirgamyâ.

Les racines finissant par une voyelle brève prennent un t devant ya. L'accent est sur la syllabe radicale.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 1832. Page 250.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le n euphonique, qui est inséré dans les instrumentaux comme áévé-n-a, manque. Avant de connaître les formes en question, je ne pouvais m'appuyer que sur le védique svapnayá (au lieu de svapnèna), qui, par analogie, aurait demandé mirgamyayá, et non nirgamya.

\$ 888. Le suffixe ya servant à former des noms abstraits en latin et en grec.

Si l'on admet que les abstraits en ya, dont l'instrumental a, selon nous, fourni les gérondifs en question 1, étaient du genre neutre, on pourra en rapprocher les noms latins à signification abstraite comme od-iu-m, gaud-iu-m, stud-iu-m, diluv-iu-m, dissid-iu-m, incend-iu-m, excid-iu-m, obsid-iu-m, sacrific-iu-m, obsequ-iu-m, colloqu-iu-m, præsag-iu-m, contag-iu-m, connub-iu-m, conjug-iu-m. On remarquera que, comme en sanscrit, ce sont presque tous des composés. En grec, on peut citer: ἐρείπ-ιο-ν, ἀμαλοχ-ιο-ν, ἀμαλοχ-ιο-ν, ἀμαλοχ-ιο-ν, ἀμαλοχ-ιο-ν, ἀμαλοχ-ιο-ν.

\$ 889. Ya, suffixe secondaire formant des noms abstraits en sanscrit. en gothique, en latin et en grec.

Le sanscrit ajoute aussi ce suffixe neutre ya à des thèmes nominaux pour en former des noms abstraits. Le thème nominal perd alors sa voyelle finale, excepté la voyelle u, laquelle est frappée du gouna; la voyelle de la première syllabe prend ordinairement le vriddhi è et reçoit l'accent. Ainsi madurá-s « doux » fait mâdur-ya-m « douceur »; mpuná-s « adroit » fait nâipun-ya-m « adresse »; śúkla-s « blanc » fait śâukl-ya-m « blancheur »; ¿ôrá-s « voleur » fait śâur-ya-m « vol ».

En gothique, nous retrouvons la même formation, et la voyelle finale du thème primitif est également supprimée. C'est ainsi que diub(a)-s «voleur » 3 a donné le nom neutre à signification abstraite diub-ja «vol »; unlêd(a)-s «pauvre » a fait unlêd-ja « pauvreté »; galeik(a)-s « semblable » a fait galeik-ja « ressemblance »;

¹ Cette opinion a été adoptée par Benfey, Grammaire sanscrite développée, p. 429.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 26, 1.

<sup>&#</sup>x27; Diuba est le thème, diub-s le nominatif (\$ 135).

unvit(a)-s «ignorant» a fait unvit-ja «ignorance»; hauhist(a)-s «le plus haut» a fait hauhist-ja «hauteur». Au nominatif-accusatif, l'a du suffixe ja est supprimé et le j vocalisé en i (§ 153): diubi, unlédi.

En latin, comme noms abstraits de cette sorte, nous citerons: mendac-iu-m, artific-iu-m, princip-iu-m, consort-iu-m, jejun'-iu-m, conviv'-iu-m. Les exemples, en grec, sont plus rares: μονομάχ'-ιο-ν, Θεοπρόπ'-ιο-ν. Mais on doit rapporter aussi à cette formation les mots comme έργασθήρ-ιο-ν, δικασθήρ-ιο-ν, λησθήρ-ιο-ν, ναυπήγ-ιο-ν, quoique leur sens ait pris une autre direction. Il faut ajouter encore les mots comme τροφεῖ-ον, κουρεῖο-ν, qui viennent de thèmes en εν; il est probable qu'ils ont supprimé un digamma: τροφέρ-ιο-ν, κουρέρ-ιο-ν.

### \$ 890. Le suffixe secondaire ya dans les langues slaves.

En ancien slave, nous avons le suffixe neutre ик ije (par euphonie pour ijo 1). Comme on le voit, la semi-voyelle s'est fait précéder de la voyelle correspondante; en russe toutefois, l'i est seul. Ainsi eccaz veselü «joyeux» a fait eccanue veselije 2 «joie» (en russe beceaïe veselie). A l'aide du même suffixe, les noms abstraits en anuk anije, enuk enije, bunk énije, tuk tije sont tirés du participe parfait passif, comme, en vieux haut-allemand, à l'aide de la forme féminine du suffixe ya, on a tiré farlâzanî «abandon», erwelitî «élection», du participe des verbes correspondants. Nous citerons: чамин cajanije «attente», venant de чамиз cajanü «attendu»; ыбасник javlenije «l'action de dévoiler»; venant de мелен javlenü «dévoilé»; питик pitije «l'action de boire», venant de пити pitü «bu». Dans les langues slaves, comme en sanscrit, on forme aussi des collectifs à l'aide de ce

<sup>1</sup> Voyez \$ 92 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Miklosich, Radices, p. 8. Dobrowsky (Institutiones, p. 983) écrit ECCEAÏE et de même pour les autres exemples cités p. 282 et suiv.

suffixe: ainsi, en russe, nous avons древіє drevie «beaucoup d'arbres», venant de древо drevo «arbre». On a de même, en sanscrit, kaısya-m «chevelure», venant de késa-s «cheveu».

### \$ 891. Le suffixe secondaire ya, en lithuanien.

Le lithuanien n'ayant pas de noms neutres, la classe de mots en question a passé au masculin. Comme la syllabe ja se contracte en i devant le s du nominatif (\$ 135), et comme la voyelle finale du thème primitif est supprimée en lithuanien aussi bien que dans les langues congénères, il en résulte que, si l'on se borne au nominatif, le seul changement d'un a ou d'un u en i a l'air de suffire pour tirer d'un adjectif un nom abstrait. Comparez, par exemple, jūda-s « noir » avec jūd'-i-s (pour jūd-ia-s) « noirceur »; ilga-s « long » avec ilg'-i-s « longueur »; sálta-s « froid » avec sált-i-s « froideur »; platù-s « large » avec plôt-i-s « largeur » 1.

\$ 892. Le suffixe primaire ya, formant des noms abstraits féminins, en sanscrit et en gothique.

...Le féminin du suffixe **u** ya, savoir **u** ya, forme des noms primitifs<sup>2</sup> abstraits avec l'accent sur le suffixe; exemples : vragya' « voyage », vidya' « science », sayya' 3 « l'action d'être couché ».

Avec ces noms s'accordent très-bien, en gothique, les thèmes féminins abstraits en jo<sup>4</sup>, nominatif ja ou i<sup>5</sup>. Nous avons notamment vrakja «poursuite» (génitif vrakjô-s) qui correspond

Il faut se rappeler que l'ō est, en lithuanien, le représentant ordinaire d'un d long primitif (\$ 92°). Plôt-i-s est donc avec son primitif platé-s dans un rapport du même genre que le sanscrit médiur-ya-m «douceur» avec madurá «doux» (\$ 889).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Noms primitifs, c'est-à-dire formés immédiatement de la racine. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pour  $i\dot{e}\cdot yd$ , avec un gouna irrégulier comme dans  $i\dot{e}\cdot t\dot{e} = \varkappa e\overline{t}\cdot \tau\alpha i$ . Le y du suffixe agit comme une voyelle : de là ay au lieu de  $\dot{e}$  (=ai).

<sup>4</sup> Sur l'é gothique (- é), voyez \$ 69, 1.

<sup>5</sup> Voyez \$ 120, 2.

tout à sait au précité au vragyà'. Les autres noms abstraits de cette formation qui nous ont été conservés, sont : brakja « combat » (proprement « rupture »), hrôpi « cri », haiti « ordre », usvandi « entourage ». Remarquez que vrakja, brakja et us-vandi (génitif us-vandjô-s) ont gardé la vraie voyelle radicale, de manière qu'ils viennent se placer à côté des formes monosyllabiques du prétérit, et non à côté du présent qui a affaibli cette voyelle (vrika, brika, vinda). Nous avons de même bandi « lien, chaîne », fôtu-bandi « compedes »; au contraire, ga-bindi « lien » nous présente l'i du présent, et ga-bundi (même sens) l'u du participe parsait passif et des formes polysyllabiques du prétérit.

Dans les noms suivants, le thème s'est élargi par l'addition inorganique d'un n(\$ 142): rath-jô (génitif rath-jôn-s) « compte », sak-jô² « débat », vaih-jô « combat » (veiha « je combats »), garun-jô « inondation » (rinna, rann, runnum).

### \$ 893. Le suffixe féminin $y\hat{a}$ , en slave et en lithuanien.

Dans les langues slaves, le suffixe primaire yà a formé un assez grand nombre de noms abstraits féminins. Leur nominatif, en ancien slave, est m ja; exemples: Bonm volja « volonté », желы selja « deuil », коуплы kuplja » « commerce ».

En lithuanien, l'a du suffixe est devenu e par l'influence euphonique de la semi-voyelle, et la semi-voyelle elle-même est tombée 4, excepté au génitif pluriel en iū ou jū. C'est à cette formation qu'appartiennent, par exemple, srōwé «courant» (srauju «je saigne», sanscrit sráv-â-mi «je coule», grec ρέω);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Avec la ténue substituée à la moyenne (\$ 87, 1).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez la racine gothique sak (pour sag, \$ 87, 1) au sanscrit 研 saégé «affigere»; avec le préfixe abi, abisaégé «maledicere, objurgare». Le substantif abisánga-s signifie, d'après Wilson: 1° «malédiction», 2° «serment», 3° «défaite», h° «fausse accusation», etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le  $\Lambda$  *l* est euphonique.

Voyez S gal.

tiné « science » (tinaú « je sais »); painé « entrelacement » (pinù « je tresse »). Au contraire, ia est resté dans pradtia « commencement » (pra-dē-mi « je commence »); le nom sanscrit correspondant serait pra-dâ-yâ<sup>1</sup>.

## \$ 894. Le suffixe féminin ya, en latin et en grec.

Les formations correspondantes en latin se terminent par ia ou it<sup>2</sup> et sont des noms abstraits féminins. Comme les neutres en io, iu (\$ 888) et comme les gérondifs sanscrits en ya, la plupart sont des mots composés: inedia, invidia<sup>3</sup>, vindemia, desidia, insidiæ, excubiæ, exsequiæ, diluvit-s, pernicit-s<sup>4</sup>. Comme mots simples, nous citerons: pluvia, scabit-s (littéralement «la démangeaison»), rabit-s.

Grâce à l'addition d'un n inorganique et au changement de l'â en ô 5, le suffixe sanscrit yâ est devenu iôn dans quelques thèmes féminins abstraits, qui s'accordent dès lors avec les thèmes gothiques en jôn (nominatif jô) dont il vient d'être question 6. On a, par exemple, con-tagiô (génitif contagiôn-is), suspició, obsidiô, ambagiô, capiô, comme en gothique nous avons vu rathjô (génitif rathjôn-s).

- La forme lithuanienne a supprimé la voyelle finale de la racine devant le suffixe, sans quoi nous aurions  $pra-d\bar{s}-ja$ ; car, en lithuanien comme en latin, la semi-voyelle j se maintient entre deux voyelles, au lieu qu'elle se vocalise en i après uue consonne, excepté après p, b, w, m (Mielcke, Grammaire lithuanienne, page h). Devant un i suivi lui-même d'une autre voyelle, d se change en  $d\hat{z}$  (prononcez  $d\hat{j}$ , en sanscrit  $\mathfrak{T}(\hat{x})$ ; quant à l'i lui-même, il est à peine prononcé.
  - <sup>2</sup> Voyez \$ 92 k.
  - <sup>3</sup> Peut-être invidia vient-il de invidus; alors ia ne serait pas suffixe primaire.
- \* Sans verbe primitif, car il n'est pas probable qu'il vienne de perneco; en général, les verbes de la première conjugaison n'ont point donné de noms abstraits de cette espèce. Le sanscrit násyâmi « je succombe » ferait attendre en latin un verbe de la troisième conjugaison, comme nacio, necio ou nocio (comparez nex, noceo).
- \* Comme, par exemple, dans  $t \hat{o} r = t dr$ ,  $\tau \eta \rho$  (\$ 6h7), et dans  $m \hat{o} n = m dn$ ,  $\mu o \nu$  (\$ 797).
  - \* Voyez \$ 892.

Le suffixe  $i\bar{\alpha}$  (ε- $i\check{\alpha}$ ) est plus fréquent comme suffixe secondaire; εὐδαιμον-ία, ἡλικ-ία, μακαρ-ία, ἀνδρ-ία, σοφ'-ία, κακ'-ία, δειλ'-ία, ἀγγελ'-ία, ἀναγωγ'-ία, σ'ρατηγ'-ία, ἀλήθεια ¹, ἄνοια (ἀνο'-ια). A ces formations correspondent les dénominatifs latins comme capac-ia, feroc-ia, infant-ia, præsent-ia, inert-ia, concord-ia, inop-ia, perfid'-ia, superb'-ia, barbar'-ia; pauper-iê-s, barbar'-iê-s; un'-iô(n), tal'-iô(n), commun'-iô(n), rebell'-iô(n).

§ 895. Le suffixe féminin ya, en haut-allemand et en slave. — Les noms latins en tiôn, siôn.

Tandis qu'en gothique la voyelle du suffixe yû ne s'est perdue qu'au nominatif singulier<sup>2</sup>, le vieux haut-allemand l'a supprimée à tous les cas, excepté au génitif pluriel (heilò-n-ò pour heiljô-n-ò, \$ 246). Quant à la semi-voyelle, elle s'est changée en t: à cet t vient se joindre, au datif pluriel, le signe casuel

<sup>1</sup> Les thèmes en ες (\$ 128) perdent leur consonne finale, comme aux cas obliques; on a ἀλήθεια pour ἀληθεια, comme ἀληθεία-ος pour ἀληθεία-ος. C'est la réunion de l's du suffixe avec l'e ou l'o précédent qui fait que l'a final est abrégé. Mais cet a était primitivement long, comme on le voit par l'homérique ἀληθείη. A la suppression du σ dans ἀληθεσία on peut comparer un fait du même genre en sanscrit. Devant un suffixe commençant par une voyelle ou par un y, les thèmes sanscrits en n suppriment non-seulement cette consonne, mais aussi la voyelle qui précède : ainsi rágan «roi» fait rág-ya-m «royaume», et non rágan-ya-m. Les termes gothiques correspondants sont reik(a)-s «chef, prince» et reik-i (thème reik-ja) «domination».

<sup>2</sup> Voyez \$ 120, 2.

m ou n¹. Presque tous les mots que Grimm range dans sa deuxième déclinaison féminine à forme forte, appartiennent à cette formation: car si l'on excepte les mots en nisst, cette déclinaison ne contient guère que des noms abstraits dérivés d'adjectifs ou de participes par le secours du suffixe yâ². Nous citerons: chalt'-t « froidure », warm'-t « chaleur », hôh'-t « hauteur », huld'-t « faveur », nâh'-t « voisinage », scôn-t « beauté », suoz'-t « douceur », still'-t « silence », tiuf'-t « profondeur », rôt'-t « rougeur », suarz'-t « noirceur », venant des thèmes adjectifs chalta «froid », warma « chaud » ³, etc.

J'appelle particulièrement l'attention sur les noms abstraits dérivés des participes passifs : si l'on fait abstraction du genre, ils correspondent aux noms abstraits comme питик pitije « l'action de boire », чамник cajanije « attente », en slave. Nous citerons en vieux haut-allemand : er-welit-i « élection », vir-wehsalôt-i « alternative », vir-terhinêt-i « prétexte », var-lâzan-i « abandon », ar-haban-i « élévation », érist-poran-i « primogéniture », venant des thèmes participiaux erwelita (nominatif erwelitér), varlâzana (nominatif varlâzanêr), etc. Les formations en ni sont beaucoup plus nombreuses que celles en ti<sup>4</sup>; mais les unes et les autres viennent presque toujours de participes composés. Une autre remarque, digne d'attention, c'est que les formations de cette

I Je suppose que l'i est également long au datif pluriel et que, par conséquent, il faut écrire heili-m; en effet, les longues se conservent mieux quand elles sont suivies d'une consonne que quand elles sont finales. Comparez les formes de subjonctif comme dzi, en opposition avec dzis, dzit, dzin (\$ 711).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La même observation s'applique, en gothique, à la troisième déclinaison féminine à forme faible.

<sup>3</sup> Nominatif masculin chalté-r, warmé-r, avec l'addition du pronom de la déclinaison forte (\$ 287 et suiv.). Au commencement des composés, on place ou bien le vrai thème en a, ou, ce qui est plus fréquent, le thème mutilé par la suppression de l'a; exemple: mihila-mot et mihil'-mot « magnanimus ». Voyez Graff, Dictionnaire vieux haut-allemand, t. II, colonne 694. Nous reviendrons sur ce point.

Voyez Grimm, Grammaire allemande, t. II, p. 161 et 261.

sorte appartiennent exclusivement au vieux et au moyen hautallemand, sauf peut-être le vieux norrois um-gêngni « conversatio », mentionné par Grimm.

Nous venons de constater une coincidence remarquable avec le slave; mais je ne voudrais pas qu'on s'en autorisât pour supposer entre les langues slaves et germaniques un lien spécial de parenté. Le suffixe sanscrit **u** ya, féminin **u** ya, étant très-répandu dans les langues de l'Europe comme moyen de former des abstraits dénominatifs, il n'est pas étonnant que le slave et le haut-allemand, par une rencontre fortuite, aient l'un et l'autre employé ce suffixe avec des participes passifs.

Nous avons expliqué plus haut (\$844) les abstraits latins en tiôn, siôn, comme provenant du suffixe ti, par l'addition de ôn. Mais il est possible qu'ils proviennent également du participe passif, par l'addition de iôn: ainsi coct'-iô(n) viendrait de coctu-s, mot'-iô(n) de motu-s, miss'-iô(n) de missu-s, orbât'-iô(n) de orbâtu-s, comme plus haut (\$894) nous avions commun'-iô(n) de communi-s, un'-iô(n) de unu-s, et, en vieux haut-allemand, erwelit'-i de erwelita.

# \$ 896. Le suffixe yû formant des noms abstraits dans les langues germaniques.

Il est à peine nécessaire de dire qu'en allemand moderne l'e des noms abstraits comme kālte « le froid », wārme « le chaud » est une altération de l'i du vieux haut-allemand; en général, dans les syllabes finales des mots polysyllabiques, l'allemand moderne, et déjà le moyen haut-allemand, affaiblissent en e presque toutes les voyelles. Mais sans l'étude des degrés intermédiaires, il eût été impossible de reconnaître dans les mots comme kālte « le froid », grösse « grandeur », des formations analogues au sanscrit banigyà « commerce » ( de banig « commerçant ») et aux collectifs comme gavyà « une quantité de bœus» ( de grô

« bœuí »), pàsyà « une quantité de cordes » (de pâsa « corde »), avec lesquels sont apparentés aussi les collectifs grecs tels que àνθραχ-ιά, μυρμηχ-ιά, σποδ'-ιά.

En haut-allemand, cette classe de collectifs est devenue du neutre, comme en slave (\$ 890): le suffixe ja, en vieux haut-allemand, fait par contraction i au nominatif-accusatif<sup>1</sup>, et cet i, en allemand moderne, s'est changé en e ou a été supprimé. Devant le mot primitif est venu se placer le préfixe ge (en vieux haut-allemand ga, gi, etc.). Ainsi fugala « oiseau » a donné en vieux haut-allemand gafugil'-i « complexus avium », en moyen haut-allemand gevügele, en allemand moderne gevögel; on a, de même, gabein'-i « ossements », gabirg'-i « montagnes », gafild'-i « campagne », gadarm'-i « entrailles », gistein'-i « pierres », gistirn-i « constellation »<sup>2</sup>.

Le rapport entre l'e de l'allemand moderne kälte et le yû du sanscrit baṇigyà est le même qu'entre l'e de l'allemand āsse (en vieux haut-allemand âzi) « que je mangeasse » et le yû du sanscrit ad-yû-m, ad-yû-t (\$ 672). De son côté, l'î du vieux haut-allemand chaltî présente la même contraction qu'éprouve en sanscrit le moyen du potentiel, où nous avons ad-î-mâhi (pour ad-yû-mâhi, \$ 675) en regard du gothique êt-ei-ma et du vieux haut-allemand âz-î-mês. Dans la classe de noms abstraits dénominatifs dont nous parlons, l'anglo-saxon a sacrifié la semi-voyelle de yû et changé la voyelle en o³: on a, par exemple, hælo «santé», hyldo «faveur», yldo «âge» en regard du vieux haut-allemand heilt, huldî, altî. Le gothique a encore ajouté un n inorganique à son ei 4 (= sanscrit yû); ce n tombe au nominatif

<sup>1</sup> Pour le gothique, voyez \$ 153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En allemand moderne, gebein, gebirge, gefilde, gedärm, gestein, gestirn.

<sup>&#</sup>x27;S Cet o est probablement pour un ancien u, comme dans la syllabe finale de scofon «sept» = gothique sibun, sanscrit saptan, et comme au pluriel du prétérit, par exemple dans foron = gothique forum, troisième personne forum.

A Prononcez i, \$ 70.

(\$ 142). Exemples: hauh'-ei(n) « hauteur », diup'-ei(n) « profondeur », lang'-ei(n) « longueur », braid'-ei(n) « largeur », manag'-ei(n) « foule », magath'-ei(n) « virginité », venant des thèmes adjectifs hauha (nominatif masculin hauhs), etc. et du thème substantif magathi (nominatif magaths). Les verbes faibles en ja¹ donnent également naissance à des thèmes abstraits en ein; la syllabe ja (= sanscrit aya) tombe alors devant le suffixe abstrait ein. Exemples: ga-angv-ei(n) « rétrécissement », de ga-angvja « je rétrécis »; bairht'-ei(n) « proclamation », de bairhtja « je proclame »; vaia-mêr'-ei(n) « blasphème », de vaia-mêrja « je blasphème »². Le n inorganique de cette classe de mots se trouve aussi parfois en vieux haut-allemand; mais il a alors pénétré aussi au nominatif³.

\$ 897. Le suffixe ya formant des participes futurs passifs, en sanscrit et en zend. — Comparaison avec le gothique.

Le suffixe ya, féminin  $y\hat{a}$ , forme aussi en sanscrit des participes futurs passifs. Le ton repose ordinairement sur la syllabe radicale; quelques-uns, cependant, prennent l'accent sur le suffixe, mais c'est l'accent le plus faible (svarita)<sup>4</sup>.

Le suffixe ne peut recevoir le ton que quand la racine finit par une consonne 5 et renferme une voyelle longue; peu importe,

- <sup>1</sup> Première conjugaison de Grimm.
- <sup>2</sup> En vieux haut-allemand, on trouve également cette sorte de noms abstraits dérivés de verbes; mais ils n'ont pas le n inorganique. Exemples: mend'-i « joie », de mendiu « je me réjouis » (comparez le sanscrit mand « se réjouir »); touf'-i « baptême », de toufiu « je baptise ». Nous rappelons qu'en sanscrit la caractéristique de la dixième classe et du causatif est supprimée devant certains suffixes dérivatifs, au lieu qu'on devrait à la rigueur supprimer seulement l'a final de aya (\$ 109°, 6). Ainsi devant le suffixe gérondif ya, on supprime régulièrement ay; exemple : ni-véd-ya « après avoir livré», pour ni-véd-ay-ya.
  - <sup>3</sup> Grimm, Grammaire allemande, 1, p. 698.
  - 4 Voyez \$ 10/1 b et suiv.
  - 5 Y compris les racines où ar alterne avec 冠 y (\$ 1).

d'ailleurs, que la racine soit primitivement longue 1, ou qu'elle le soit devenue dans cette classe de mots par suite du gouna ou du vriddhi 2. Quand la syllabe radicale renferme un â, c'est-àdire la plus pesante des voyelles simples, et que cet â est suivi de deux consonnes, l'accent est presque toujours sur le suffixe, ce qui prouve que la langue a voulu éviter de joindre au poids de la syllabe celui de l'accentuation.

Cette classe de mots renferme aussi des appellatifs qui, par leur signification, ne sont pas autre chose au fond que des participes futurs. Nous citerons comme exemples: gúhya-s «celandus», gúhya-m (substantif) «secret»; údya-s «celebrandus»; śáńsya-s «laudandus»; dő hya-s «mulgendus» (racine duh); drśya-s «spectandus» (racine darś, drś, \$ 1); ćéya-s «colligendus» (racine ći); stávya-s et stávyd-s «laudandus»; bógyd-s «edendus», bógyd-m (substantif) «aliment» (racine bug); pácyd-s «coquendus» (racine pac); ni-vâryd-s «arcendus» (racine var, vr, classe 10); vâkyd-m «discours», littéralement «ce qui doit être dit»; kâryd-m «affaire», littéralement «ce qui doit être fait» (racine kar, kr); bârya «épouse», littéralement «celle qui doit être soutenue, nourrie» (racine bar, br). En zend, nous avons lyocay vahmyo (thème vahmya) «invocandus».

Avec ces formations concordent très-bien, en gothique, cer-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soit par nature, soit par position.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans la langue grammaticale de l'Inde, ce suffixe participial, quand il reçoit le svarita et que la voyelle radicale est renforcée, est appelé प्यत् nyat.

Je fais venir vahmyó du verbe dénominatif vahmayémi, avec suppression de la caractéristique de la dixième classe; c'est ainsi qu'en sanscrit nous avons mi-vâryà-s «arcendus» venant de ni-vâr-ayâ-mi. Burnouf (Yaçna, p. 575) fait venir vahmya directement du thème vahma «invocatio»: il n'y a rien à objecter contre cette étymologie, quant à la forme; mais vahmyó ayant le sens d'un participe futur, j'aime mieux le faire dériver du verbe, ce qui, comme le montre le sanscrit, ne souffre point de difficulté. Neriosengh traduit vahmya par le participe futur su-namaskaraniya » bene adorandus». Le mot yaánya, qui vient à côté, et dont nous traiterons plus loin, est traduit par árádaniya «venerandus». Comparez Burnouf, Yaçna, p. 572.

tains thèmes adjectifs en ja, qu'il faut, comme nous l'avons déjà fait remarquer ailleurs, chercher dans Grimm parmi les adjectifs de la deuxième déclinaison forte<sup>1</sup>. Nous avons, par exemple, les thèmes : anda-nêm-ja «agréable», littéralement «accipiendus » 2; unqvêth-ja «inexprimable» (racine quath 3); anda-sêtja « méprisable, affreux » (racine sat<sup>4</sup>; and-sat « s'effrayer »); skcir-ja «clair, explicable» (ga-skeir-ja «j'explique»); un-nut-ja «inutile», littéralement « qui ne peut être employé » (racine nut «obtenir, employer »5); brûk-ja «utile », un-brûk-ja «inutile »; riur-ja «périssable, passager, φθαρτός», un-riur-ja «impérissable, ἄφθαρτος » (riurja «je détruis »); sût-ja «doux, clément », littéralement «gustandus »6. Ce dernier mot est identique avec le sanscrit svåd-yd-s, qu'on trouve dans â-svåd-yd-s « gustandus, jucundi saporis » 7. Comme exemple de substantif, on peut citer le thème neutre basja «baie» (nominatif-accusatif basi), s'il répond, comme je le crois, au sanscrit báké-ya-m «aliment», littéralement «ce qui doit être mangé». La gusturale de la racine baks «manger» (= grec Φάγω) s'est perdue, comme, par exemple, le zend asi «œil » a perdu le k renfermé dans le sanscrit áksi. Dans le vieux haut-allemand beri (thème berja)8, le s est devenu r; c'est ainsi qu'en regard du gothique vesum « nous étions » le vieux haut-allemand a wârumês.

- Dans Von der Gabelentz et Löbe, p. 74.
- <sup>2</sup> Racine nam; temps principaux: nima, nam, némum. En ce qui concerne l'allongement de l'a radical en é (= sanscrit â, \$ 69, 2) dans anda-némja et dans des formes analogues, comparez les mois sanscrits comme pâcyà-s « coquendus».
  - \* Temps principaux : qvitha, qvath, qvethum.
  - 1 Sita, sat, setum.
  - Niuta, naut, nutum.
- Vieux haut-allemand suozia (forme non fléchie suozi) «doux». Sur le nominatif singulier des adjectifs gothiques en ja, voyez \$ 135.
- 7 Racine svad (probablement de su «bien» et ad «manger») «gustare», moyen «jucunde sapere». Svad a donné l'adjectif svádú-s «doux» = grec πδύ-s.
  - <sup>5</sup> En allemand moderne, beere.

\$ 898. Restes du participe futur passif formé avec le suffixe ya, en lithuanien, en latin et en grec.

Le lithuanien a également quelques restes du participe futur passif en question; mais ce sont des mots toujours employés substantivement. Tels sont : wàlg-i-s (pour walg-ja-s, \$ 135) « aliment » (ce qui doit être mangé) 1, źód-i-s « parole » (ce qui doit être prononcé) 2.

En latin, ex-im-iu-s, qui signifie proprement « eximendus », est resté fidèle au sens de cette classe de mots. Gen-iu-s et in-gen-iu-m y appartiennent par leur forme. Avec ingenium s'accorde, pour la racine comme pour le suffixe, le thème neutre gothique kun-ja (nominatif kuni) « race ».

En grec, nous avons d'abord dy-10-s= sanscrit ydg-yd-s « venerandus »; une affinité primitive rattache donc dy10s au verbe  $d\xi\omega$  (§ 886). La parenté avec le verbe est visible, sans sortir du grec, pour  $\sigma l \dot{v} \gamma - 10-s$ ,  $\varphi \rho \dot{v} \gamma - 10-s$ ,  $\varpi d\gamma - 10-s$ .  $\Pi d\lambda \alpha$  « balle », littéralement « ce qui doit être lancé », est, selon moi, pour  $\varpi a \lambda j \alpha$ , comme  $\varpi d\lambda \lambda \omega$  pour  $\varpi a \lambda j \omega$ , avec cette différence que dans  $\varpi a \lambda j \omega$  le j se rattache au ya de la quatrième classe sanscrite s, tandis que dans  $\varpi a \lambda j \alpha$  il répond au y du suffixe participial ya. Entre  $\varpi d\lambda \alpha$  et  $\varpi d\lambda \omega$ , en ce qui regarde la consonne qui suit la racine, il n'y a donc rien de commun, non plus qu'en sanscrit, par exemple, entre l b b - ya - s « desiderandus » et l b b - ya - t b « desiderat ».

Avec G. Curtius 4, je rapporte aussi à cette formation  $\varphi\theta l$ - $\delta$ -10-s et  $d\mu\varphi d$ - $\delta$ -10-s, ainsi que  $d\pi d$ - $\delta$ -10-s. Le  $\delta$  qui a été inséré peut se comparer avec le t qu'en sanscrit, après une voyelle

<sup>1</sup> Wálgau «je mange».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez źad-a-s «parole», źadù «je promets», en sanscrit gad «parler».

<sup>&#</sup>x27; Voyez \$ 109', 2. C'est pour cela que le second λ manque dans σεάλο-ε.

<sup>1</sup> De nominum græcorum formatione, p. 61.

brève, on place devant le suffixe gérondif a ya, ou bien encore avec celui de certains appellatifs qui, au fond, ne sont pas autre chose que des participes futurs passifs. tels que :  $\acute{c}t$ -t-ya-m « bû-cher », littéralement « colligendum » (de  $\acute{c}i$  « assembler »);  $\acute{b}r$ -t-t-ya-s « serviteur », littéralement « sustinendus, alendus » (de  $\acute{b}ar$ ,  $\acute{b}r$  « sustinere, alere »). A cette classe se rattache aussi par sa formation, quoiqu'il ait le sens actif, le grec  $\emph{cold}-\emph{d}-\emph{lo-s}$ , littéralement « se tenant debout » (comparez  $\emph{cold}-\emph{cold}-\emph{sold}-\emph{sold}$ ).

\$ 899. Ya, suffixe secondaire formant des adjectifs, en sanscrit.
en zend et en grec.

Le grec 10 est beaucoup plus fréquemment employé comme suffixe secondaire, servant à la formation d'adjectifs dénominatifs 1, que comme suffixe primaire. En sanscrit également, ya est usité comme suffixe secondaire ou taddhita: ainsi dir « ciel » a fait dtv-ya-s « divin »; hrd « cœur » a fait hrd-ya-s « aimable, agréable »; ágra-m « pointe » a fait ágr'-ya-s « celui qui est à la tête, le meilleur »; dána-m « richesse » a fait dán'-ya-s « riche »; le thème affaibli sun (= grec xvv) « chien » a fait sún-ya-s « caninus »; rála-s « char » a fait rál'-ya-s « cheval de trait » et rál'-ya-m « roue »; yásas « gloire » a fait yasas-yà-s « glorieux »; rálus « mystère » a fait raḥas-yà-s « mystérieux » ²; nâu-s « vais-seau » a fait nâv-yà-s « navigable ».

En zend, nmâna « maison » a fait nmân'-ya « domesticus »;

<sup>1</sup> Voyez Buttmann, Grammaire grecque développée, \$ 119,67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans les deux derniers exemples, l'accent est placé sur la syllabe finale; en outre, il est affaibli (\$ 104<sup>b</sup>). Cela tient à cette circonstance que le suffixe est précédé de plus d'une syllabe. On peut rapprocher ce qui a lieu en gothique, où les suffixes a, ja, précédés de plus d'une syllabe, sont supprimés ou contractés (\$ 135). Dans ndv-yd-s (Pâṇini, VI, 1, 213), la voyelle longue d a pour effet d'affaiblir l'accent: par une compensation analogue, en gothique, l'il de suffixe a fait affaiblir le suffixe.

ahura (nom d'une divinité) a fait âhuir'-ya « concernant Ahura » 1; yâre « année » a fait yâir-ya « annuel »; yauṣdâira « moyen de purification » 2 a fait yauṣdâir'-ya « purifiant, purificateur »; gaitâ « terre » 3 a fait gait'-ya « terrestre » 4.

En grec, nous avons de même: άλ-ιο-s, ἀγών-ιο-s, ἡγεμόν-ιο-s, σάτρ-ιο-s (= sanscrit pitr-ya-s « paternel »), σωτήρ-ιο-s, Φιλοτήσ-10-5 (pour Φιλοτήτ-10-5), θαυμάσ-10-5 (pour θαυμάτ-10-5), έκούσ-10-s (pour έκόντ-10-s), τέλειο-s (pour τελέσ-10-s, \$ 128), έπιτήδειο-s (pour έπιτηδέσ-ιο-s), δρειο-s (pour δρέσ-ιο-s), γέλοιο-s (pour γελώσ-ιο-s, qui lui-même est pour γελώτ-ιο-s), ἐτήσ-ιο-s (pour ἐτέσ-ιο-s, du thème ἐτεs, qui a donné aussi έτειος), οὐράν'-ιο-ς, σοτάμ'-ιο-ς, θαλάσσ'-ιο-ς, κόν'-ιο-ς, λύσ'-10-5, φύξ-10-5, ἀσπάσ'-10-5 (d'un nom abstrait verbal ἀσπασι-5, qui n'est pas usité), σήχυ-ιο-ς, τριπήχυ-ιο-ς, δίκαιο-ς, ἀκμαΐο-ς, άμαξαῖο-s, άμοιβαῖο-s. Les quatre derniers exemples s'éloignent du principe qui a présidé primitivement à ces formations, en ce que la voyelle finale du thème (a, comme au nominatif pluriel. et non  $\eta$ ) est conservée devant le suffixe : il en est de même pour la plupart des dérivés venant de mots de la première déclinaison. La diphthongue qui est produite par la rencontre des deux voyelles attire ordinairement à elle l'accent. Dans σήχυιο-s, τριπήχυιο-s, l'u reste : comparez ce qui se passe en sanscrit, où nous avons rtav-yà-s, venant de rtú-s « saison » (\$ 889).

A ces formations appartiennent aussi les noms ethniques comme Σαλαμίν-10-5, Κορίνθ'-10-5, Μιλήσ'-10-5 (pour Μιλήτ'-10-5), Αθηναῖο-5; les noms de personnes comme Απολλών-10-5. Διονύσ'-10-5: les désignations de temples et de sanctuaires portant le nom du dieu auquel ils sont consacrés, comme Απολ-

<sup>1</sup> Avec vriddhi.

<sup>2</sup> Voyez \$ 816.

<sup>3</sup> Nominatif gaita (\$ 137).

¹ Avec 👏 (\$ 33).

λών-ιο-ν: au pluriel, les noms de fêtes comme Διονύσ'-ια: peut-être aussi les noms féminins de pays, venant du nom des habitants, comme Αίθιοπ-ία de Αίθίοπ-ε, Μακεδον-ία du thème Μακεδον. Aux noms de personnes correspondent les patronymiques sanscrits comme kâurav-yd-s « descendant de Kuru». dans lesquels la première voyelle du mot primitif est frappée du vriddhi, mais où l'accent a été reporté sur la syllabe finale.

\$ 900. Ya, suffixe secondaire formant des adjectifs, des appellatifs et des noms propres, en latin.

En latin, cette classe de mots est moins nombreuse qu'en grec : il faut y rapporter cependant divers adjectifs et appellatifs, ainsi que certains noms de personnes. Nous citerons : egreg-iu-s, patr-iu-s, imperator-iu-s, prætor-iu-s, censor-iu-s, soror-iu-s, nox'-iu-s, lud'-iu-s (de ludu-s, et non de ludo), Mariu-s, Octav'-iu-s, Octav'-ia, Non'-iu-s, Non'-ia.

Au sujet des noms de pays en  $\iota\bar{\alpha}$  et de leur rapport avec le nom des habitants, je rappelle que le grec  $\iota\alpha$  est simplement un élargissement de la caractéristique  $\mathfrak{t}$ , qui sert en sanscrit à former les féminins ( $\mathfrak{s}$  119): c'est ainsi qu'entre autres les féminins en  $\tau\rho\iota\alpha$ , comme  $\delta\rho\chi\eta\sigma^{2}\rho\iota\alpha$ , correspondent aux noms sanscrits en tri, comme  $d\hat{\alpha}tri$  « donatrice » ( $\mathfrak{s}$  811). Il se pourrait donc aussi que les noms de pays en  $\iota\alpha$  fussent simplement le féminin du nom des habitants: Maxedovía, par exemple, serait proprement « la Macédonienne », l'épouse ou, mieux encore, la mère des Macédoniens \(^{1}\). De même qu'à côté de  $\lambda\eta\sigma^{2}\eta\rho$  nous avons un féminin  $\lambda\eta\sigma^{2}\rho-l\delta$  (pour  $\lambda\eta\sigma^{2}\eta\rho-l\delta$ ), et à côté de  $\eta\gamma\epsilon\mu\nu\nu$  le féminin  $\eta\gamma\epsilon\mu\nu\nu-l\delta$  ( $\mathfrak{s}$  119), de même nous avons  $\lambda\epsilon\alpha\nu\tau^{2}\delta$  à côté de  $\lambda\epsilon\alpha\nu\tau-\epsilon s$  (thème  $\lambda\epsilon\alpha\nu\tau$ ),  $\lambda\epsilon\alpha\nu-\ell\delta$  « la Perse » à côté de  $\lambda\epsilon\alpha\nu\tau-\epsilon s$  (thème  $\lambda\epsilon\alpha\nu\tau$ ),  $\lambda\epsilon\alpha\nu-\ell\delta$  « la Perse » à côté de  $\lambda\epsilon\alpha\nu\tau-\epsilon s$  (thème  $\lambda\epsilon\alpha\nu\tau$ ),  $\lambda\epsilon\alpha\nu-\epsilon s$  « une Perse » (féminin  $\lambda\epsilon\alpha\nu$ ). Le rapport

<sup>1</sup> Maxedovia, transporté en sanscrit, donnerait Makadan-i «la Macédonienne».

est à peu près le même qu'en sanscrit entre mahati « grande » et mahat.

Mais si, en grec, les noms de pays en a sont purement et simplement le féminin du nom des habitants, et si cette désinence est un élargissement inorganique de l'é sanscrit, on pourra aussi expliquer de la même façon les noms latins comme Gallia, Germania, Italia, Gracia. L'o final des thèmes masculins Gallo, Germano, Italo, Graco aura été supprimé devant la caractéristique féminine i (élargie en ia), d'après le même principe qui fait qu'en sanscrit nous avons dévi « déesse », venant de dévá « dieu » (nominatif dêvá-s), et en grec Δακ'-ία, venant du thème Δαχο. On peut même reconnaître dans les noms de ville comme Florentia, Valentia, Placentia, d'anciens participes féminins qui se sont perdus hors de cette signification particulière : en effet, les participes ordinaires ont étendu au féminin leur forme masculine et neutre. Un participe féminin ferentia, tundentia n'aurait rien de plus surprenant qu'en sanscrit b'aranti, tudinti, et en grec Φέρουσα, pour Φεροντία. Rappelons aussi la voyelle complémentaire qui, en lithuanien, est venue s'ajouter aux cas indirects du participe féminin (§ 121).

\$ 901. Ya, suffixe secondaire formant des adjectifs et des substantifs, en gothique. — Ya, suffixe primaire formant des adjectifs et des substantifs, en gothique, en sanscrit, en lithuanien et en ancien slave.

Aux thèmes adjectifs dérivés de noms à l'aide du suffixe ya, comme div-ya « divin » (\$ 899), correspondent de la manière la plus exacte quelques adjectifs gothiques en ja, féminin jô, savoir : alév'-ja « olivifer », du thème neutre aléva (nominatif alév) « huile »; alth'-ja « vieux », du thème féminin althi (nominatif alth'-s); nau'-ja « mort » (nominatif masculin navis), du thème masculin navi (nominatif naus) « cadavre »; ana-haim'-ja « domesticus », af-haim'-ja « absent », du thème féminin haimô (nominatif

pluriel haimô-s); reik'-ja « distingué », du thème masculin reika (nominatif reiks) « chef »; uf-aith'-ja « assermenté », du thème masculin aitha (nominatif aith-s) « serment »; in-gard-ja « domesticus », du thème masculin garda (nominatif gards) « maison »; un-kar'-ja « dénué de souci », du thème féminin karô (nominatif kara) « souci » ¹.

De même qu'en sanscrit nous avons des appellatifs en ja dérivés de noms, comme rát'-ja-s « cheval de trait », rát'-ja-m « roue de char », de même en gothique nous avons leik'-ja « médecin » ², venant du thème neutre leika (nominatif leik) « corps »; haird'-ja « berger », venant du thème féminin hairdo (nominatif hairdo) « troupeau »; blôstr'-ja « adorateur », venant du thème blôstra ³; faurstass'-ja « préposé », venant du thème faurstassi 4 (nominatif faur-stass) « l'état d'être préposé »; ragin'-ja « conseiller », venant de ragina (nominatif ragin) « conseil ».

Il y a aussi des thèmes masculins qui se sont élargis, comme il arrive si souvent en gothique, par l'addition d'un n; tels sont : fisk'-jan « pêcheur » (nominatif fiskja, \$ 140); gud'-jan « prêtre »; vai-vaurstv'-jan « ouvrier »; aurt'-jan « cultivateur, jardinier »; vai-déd'-jan « malfaiteur ». Les thèmes dont ils dérivent sont : fiska (masculin) « poisson », guda (masculin) « dieu », vaurstva (neutre) « œuvre », aurti (féminin) « plante », vai-dédi (féminin) « méfait » 5.

On trouve aussi quelques thèmes substantifs en jan qui sont primitifs, c'est-à-dire qui dérivent de racines verbales; ce sont des noms d'agent. Les voici : af-êt-jan « mangeur » (at « man-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au sujet du nominatif masculin de ces thèmes adjectifs, voyez \$ 135.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nominatif leik-eis (\$ 135).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur ce mot, dont il ne reste pas d'exemple, voyez \$ 817".

<sup>\*</sup> Pour faurstas-ti (sur le suffixe, voyez \$ 102). Il n'en reste pas d'exemple; mais nous avons us-stass «résurrection».

Il ne reste pas d'exemple de ce mot; mais nous avons le simple dédi (nominatif déda) «action». Voyez \$ 135.

ger n¹); af-drunk-jan « buveur » (drank « boire » ²); vein-drunk-jan « buveur de vin »; dulga-hait-jan « créancier », littéralement « qui nomme la créance »; bi-hait-jan « vantard »; arbi-num-jan « héritier », littéralement « preneur d'héritage » (nam « prendre » ³); faura-gang-jan « préposé », littéralement « qui marche devant » (gang « aller » ³); ga-sinth-jan « compagnon », littéralement « qui marche avec » 5. Il y a aussi quelques formations de cette espèce qui dérivent de verbes faibles; alors la caractéristique de la classe est rejetée devant le suffixe formatif (\$ 897). Exemples: svigl'-jan « joueur de flûte », du thème verbal sviglô « siffler »; timr'-jan « charpentier », littéralement « ædificator », de timrja « bâtir ».

Avec les thèmes en jan dérivés, comme af-êt-jan, de la racine d'un verbe fort, s'accordent en sanscrit quelques thèmes adjectifs comme rúé-ya « qui plaît, agréable », sâd-yà « parfait », et quelques appellatifs masculins ou neutres, qui, par leur signi-

- 1 Formes principales : ita, at, etum.
- <sup>1</sup> Drinka, drank, drunkum.
- 3 Nima, nam, némum, numans.
- \* Comparez, en sanscrit, la forme intensive gangam, venant de gam «aller» (\$ 755).
- <sup>5</sup> Racine santh, qui ferait attendre un verbe sintha, santh, sunthum, dont il ne reste pas d'exemple (voyez Grimm, Grammaire allemande, II, p. 34). De cette racine est formée, à l'aide du suffixe primaire an (nominatif a), le thème ga-sinthan «compagnon», qu'on peut rapprocher des thèmes sanscrits comme răgan «roi». A la racine santh se rattache aussi le causatif sandja «j'envoie», littéralement «je fais aller» (\$741). En ce qui concerne le d, sandja est avec santh dans le même rapport que standa «je suis debout» avec stôth «je fus debout». Toutefois, le d de sandja est plus organique que le th de santh: du moins est-il plus facile de rattacher sand au sanscrit, soit qu'on songe à la racine sâd «aller», partir», soit à sad «aller». Le d est, en gothique, le substitut régulier du d' sanscrit; quant au d sanscrit, qui ordinairement devient t (\$87, 1), il aurait fort bien pu se maintenir dans le mot en question, grâce à la liquide qui précède (comparez \$89).
  - 6 A moins qu'il ne faille diviser ainsi : timrj-an, ce que j'ai peine à croire.
- 7 Abstraction faite, bien entendu, de la lettre n qui est venue s'ajouter, en gothique, au thème.

fication, sont au fond des noms d'agent ou des participes présents. L'accent tombe tantôt sur la syllabe radicale, tantôt sur le suffixe. Exemples 1: stir-ya-s « soleil », littéralement « le brillant »; bid-ya-s « fleuve », littéralement « celui qui fend, qui traverse »; śal-yá-s « javelot, flèche », littéralement « celui qui se meut ». Le sanscrit a aussi quelques thèmes féminins oxytons en yá, comme kanyá « jeune fille », proprement « celle qui brille [de l'éclat de la jeunesse] », venant de la racine kan « briller »; gáyá (pour ganyá) « épouse », littéralement « celle qui enfante », venant de la racine gan « mettre au monde ». Comme exemples zends nous avons : » posses perès-ya « grandissant », ou, avec le sens causatif, « faisant grandir » 2; » posses mair-ya « tuant, meurtrier » 3; posses kainê (pour kainyá) « jeune fille ».

En lithuanien, cette formation comprend: 1° plusieurs thèmes masculins en ia (nominatif is ou ys, pour ia-s, \$ 135), tels que gaid-y-s (génitif gaidziō, par euphonie pour gaidiō) « coq », littéralement « celui qui chante » (gédu « je chante », racine sanscrite gad « parler »); ryś-y-s « bandeau » (riśù « je lie »); ték-y-s, ték-i-s « bélier », littéralement « sauteur »; 2° des thèmes féminins en ē (pour ia), avec nominatif semblable au thème : żyné « magicienne, sorcière », littéralement « celle qui sait »; saulé « soleil », proprement « celui qui brille ». Mais ce dernier mot, pour s'ex-

<sup>1</sup> Je donne ces exemples sous la forme du nominatif.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Racine barês, bêrês (comparez barês-nu « grand ») = sanscrit barh, bṛḥ ou varh, vṛḥ « grandir » (voyez Burnouf, Yaçna, p. 185 et suiv.). Je n'hésite pas à donner à cette racine, dans le passage en question (Vendidad-Sâdé, p. 4), le sens causatif, que lui attribue aussi Anquetil. En sanscrit, surtout dans le dialecte védique, la racine vard, vṛd, qui est primitivement identique avec varh, vṛḥ, est souvent employée avec le sens causatif.

<sup>3</sup> Mairya est identique, par sa formation, avec le sanscrit máryà « occidendus », de máráyámi « je tue» (comparez le slave morjun, \$ 749), causatif de la racine mar, mr « mourir». Mais le mot zend mairya, dans les deux passages expliqués par Burnouf (Études sur la langue et les textes zends, p. 188, 340), a le sens de « occisor».

pliquer, a déjà besoin d'être rapproché de mots tirés des langues congénères 1.

En ancien slave, nous citerons: медьтдь medv-êd-i « ours », littéralement « mangeur de miel » (thème medvêdjo<sup>2</sup>, \$ 258); вождь vośd-i « guide » (par euphonie pour vodi); орь or-i « cheval »<sup>3</sup>.

REMARQUE. — Le sanscrit súrya "soleil", rapproché des termes congénères en grec, en lithuanien et en gothique. — Autres dénominations du soleil. — Nous revenons au mot súr-ya-s "soleil", que nous avons expliqué plus haut par "le brillant". Les grammairiens de l'Inde font venir ce mot d'une racine sur "briller"; mais je regarde sur comme une contraction pour svar, lequel s'est conservé sans contraction dans le substantif svàr "ciel" (en tant que "brillant"), ainsi que dans le zend hvarê "soleil". Conséquemment, je suppose que dans súrya la syllabe va, ou sa forme allongée va, s'est contractée en ú. Au contraire, si la racine était primitivement sur, il faudrait admettre que sa voyelle s'est allongée dans súrya.

L'hypothèse que stirya-s est une mutilation pour svârya-s se trouve contirmée par le grec nàto-s (pour  $\sigma Fn\lambda to-s$ ). Du reste, on pourrait aussi supposer que stirya est dérivé du substantif svâr «ciel», comme dévya «céleste» de div «ciel». On aurait eu d'abord svarya, puis sûrya; mais quoique cette explication, que j'ai proposée ailleurs, rende très-bien compte de la forme du mot, j'y renonce aujourd'hui, parce qu'il me paraît plus naturel que le soleil ait été appelé «le brillant» que «le céleste».

En lithuanien, nous avons le féminin saulé, avec  $\bar{e}$  pour ia ou ja, comme cela a lieu régulièrement dans cette langue.

En gothique, j'explique le thème neutre sauila (nominatif sauil) comme provenant par métathèse de saulia. Saulia lui-même est pour svalja. Je crois que l'au du lithuanien saulé vient pareillement de wa.

Weber fait venir le sanscrit súrya de súra qui a le même sens : il rattache ce dernier mot, d'accord en cela avec les grammairiens indiens , à

- 1 Voyez \$ 901, Remarque.
- <sup>3</sup> En sanscrit, nous aurions un composé madv-adya-s (mádu «miel», devant les voyelles mádv).
  - Racine sanscrite ar, r «aller, courir», d'où ára «rapide».
  - · L'é est une addition euphonique (\$ 30).
  - Vajasanėyi specimen, I, p. 57.
  - Böhtlingk, Les suffixes unddi, 11, 25.

la racine sû «engendrer, produire»; ainsi sûrya-s et sûra-s auraient signifié primitivement «celui qui engendre, qui produit». Mais quoique rien, dans la forme du mot, ne s'oppose à cette étymologie de sûra, je préfère rapporter également ce dernier mot à la racine svar (sur) «briller». Je rappellerai à ce sujet que le zend hvarë nous présente un exemple de la contraction de va en û au génitif hûr-ô². Entre hvarë et hûrô le rapport est à peu près le même qu'en grec entre xuov et xuv-os.

A τσι sodr se rattache aussi le latin sôl, pour suôl, qui vient lui-même d'une plus ancienne forme suâr, comme sôpio est pour suôpio (racine sanscrite svap, causatif svâpáyâmi). Le grec σείρ, pour σΕερ, a inséré devant le ρ un ι, ainsi qu'il arrive souvent devant les liquides. Nous trouvons, par exemple, cet ι dans Σειρήν, qui appartient à la racine sanscrite svar, svr «résonner» : un dérivé védique de cette racine, le féminin sûryã «la parole», littéralement «celle qui est dite» ou «qui est à dire», a également contracté son va ou vá en û.

Nous venons de mentionner l'étymologie d'après laquelle le mot súra-s «soleil» viendrait de sú ou su «engendrer, produire»; à l'appui de cette explication, on pourrait citer une autre dénomination du soleil, qui vient incontestablement de la racine su ou sú, je veux dire sav-i-tár (sav-i-tý). On trouve fréquemment ce mot dans les hymnes védiques; mais de ce que les poëtes de la période védique célèbrent volontiers le dieu du soleil comme producteur des fruits de la terre 4, je ne voudrais pas conclure qu'il faille aussi trouver la même idée dans le nom communément attribué au soleil dès avant la séparation des idiomes. En effet, il est certainement plus naturel que le soleil ait été désigné d'abord comme le resplendissant, que comme celui qui engendre ou qui nourrit.

Parmi les noms sanscrits du soleil, nous trouvons aussi le mot súvana-s', dont, à vrai dire, jusqu'à présent il ne s'est pas rencontré d'exemple. Peut-être est-ce également un surnom poétique du soleil, se rattachant à la racine su ou sú «engendrer». Mais il est possible aussi que le su ou sú qui a formé suvana soit une autre racine signifiant «briller», et provenant

- <sup>1</sup> J'ai déjà présenté cette étymologie dans mon Glossaire sanscrit, 1847, p. 379.
- <sup>2</sup> Peut-être cette contraction s'étendait-elle à tous les cas faibles; mais nous n'avons d'exemple que pour le génitif.
  - <sup>3</sup> Rapprochez aussi le latin ser-mo.
  - 4 Ils l'appellent aussi púidn «celui qui nourrit».
  - <sup>5</sup> Böhtlingk, Les suffixes unddi, II, 78.

par mutilation de svar ou sur  $^1$ ; on pourrait alors rapprocher de súvanas le thème gothique sunnan (nominatif sunna); il y aurait eu assimilation du v par le n (sunnan pour suvnan, qui serait lui-même pour suvanan). Si, au contraire, le sanscrit súvana-s signifiait primitivement «celui qui produit», j'aimerais mieux faire venir le thème gothique sunnan  $^2$  de la racine  $\overline{v}$  svar, sur «briller»: sunnan serait pour svarnan ou surnan, avec assimilation de r par le n; quant à la syllabe v ou v

\$ 902. Le suffixe sanscrit tavya formant des participes futurs passifs.
 — Comparaison avec le latin et le grec.

Outre le suffixe ya, il existe en sanscrit deux autres suffixes servant à former des participes futurs passifs : ce sont tavya et aniya. L'un et l'autre exigent le gouna. Le suffixe tavya prend à volonté l'accent, soit sur sa première, soit sur sa seconde syllabe; dans le dernier cas, il reçoit le svarita. Le suffixe aniya a toujours l'accent sur l'i. Exemples : yôktávya-s ou yôktavyà-s, yôganiya-s «jungendus», de la racine yug.

Au suffixe tavya correspondent, comme il me semble, tivo (sivo) en latin, téo en grec: le premier a conservé plus fidèlement la forme, le second la signification; toutefois, le sens passif n'a pas complétement disparu dans les formations latines, et se montre, par exemple, dans captivu-s, nativu-s, abusivu-s (pour abus-tivu-s, \$ 101), adjectivu-s, coctivu-s. La reproduction exacte de tavya en latin serait tavio, d'où est peut-être venu, par l'affaiblissement si fréquent de l'a en i, tivio, et de là tivo, soit que le premier i ait été allongé pour compenser la perte du second,

C'est ainsi qu'à côté de hu «sacrifier», nous avons une racine hu «invoquer», provenant par mutilation de hvé (= hvai); à côté de évi «grandir», nous avons une forme éu. De même encore, en zend, à côté de lus san «frapper», il existe la forme sa (d'où upă-sôid «qu'il frappe», \$ 699), et à côté de man giv «vivre», les formes au gir, so si, mora gyà.

On trouve aussi sunnon (féminin).

soit que ce dernier ait passé dans la syllabe précédente et ait, en se mêlant avec l'autre i, produit la syllabe longue. On peut comparer, en faisant abstraction du sens spécial qu'a pris le suffixe latin :

```
da-tivu-s avec dâ-távya-s «dandus».

(con)junc-tivu-s avec yôk-távya-s «jungendus».

coc-tivu-s avec pak-távya-s «coquendus».

gen-i-tivu-s avec gán-i-távya-s «gignendus».
```

On pourrait aussi rapporter à la même origine le latin mortuu-s, qui, si l'on ne consulte que la forme, a plus de ressemblance avec le sanscrit mar-túvya qu'avec mṛ-tú-s (pour mar-tú-s).

Le suffixe grec τέο vient de τέΓο (pour τεΓιο), comme νέο de νέΓο = जब πάνα, latin πονδ. Il y a également accord, en ce qui concerne l'accent, entre le grec τέο et les formes paroxytonées du sanscrit; comparez, par exemple, δο-τέο-s et dâ-távya-s « dandus », Θε-τέο-s et dâ-távya-s « ponendus ».

### \$ 903. Le suffixe tavya, en lithuanien et en ancien slave.

Nous venons de voir qu'en latin le suffixe tivo a généralement pris le sens actif. D'un autre côté, nous avons montré qu'en sanscrit le suffixe **q** ya, lequel est contenu dans **na** tavya, forme non-seulement des participes futurs passifs et des substantifs abstraits, mais encore des appellatifs, qui au fond sont des noms d'agent et répondent aux noms d'agent gothiques en jan (\$ 901). Nous sommes amenés de la sorte à supposer que le suffixe tōja (nominatif tōji-s, \$ 135) qui, en lithuanien, forme des noms d'agent, est primitivement identique avec le sanscrit tavya; tōja serait donc une forme mutilée pour tāuja. Nous citerons comme exemples : ar-tōja « laboureur » (arù « je laboure »,

<sup>1</sup> Usité comme neutre impersonnel : mar-távya-m « moriendum ».

en latin aro, en grec ἀρόω); at-pirk-tója « rédempteur » ¹; gelb-é-tōja « aide »; gan-ý-tōja « gardien » (ganaú « je garde », futur gan-ý-siu); gárbin-tōja « adorateur » (gárbin-ti « honorer »); mōkin-tōja « maître » (mōkinù « j'enseigne »); nominatif: artójis, atpirktójis, etc.

En ancien slave, nous avons les noms d'agent en атай a-taj², thème a-tajo (\$ 259): дозоратай do-sor-a-taj «inspector», возатай vos-a-taj « auriga », прелагатай pre-lag-a-taj « explorator ». Ces formes supposent des verbes en ajui, infinitif ati (\$ 504).

\$ 904. Le suffixe sanscrit aniya, formant des participes futurs passifs. — Comparaison avec le gothique et le lithuanien.

L'autre suffixe sanscrit formant des participes futurs passifs est aniya (\$ 902); exemple : bêd-aniya-s « findendus ». Je crois avoir découvert des débris intéressants de cette formation en gothique; les voyelles qui avoisinent le n sont supprimées, de sorte qu'on a nja en regard du sanscrit aniya. Il existe une coincidence remarquable entre cette forme et le nya du zend yeś-nya ou yaś-nya « venerandus, adorandus » (= sanscrit yaganiya³). Nous citerons en gothique les thèmes masculins-neutres ana-laug-nja « caché », ana-siu-nja « visible », airk-nja « saint ». Ce dernier mot, si ma conjecture est

¹ Perkù «j'achète», prétérit pirkaú. Comparez le grec «plaµaı, «tρ-νη-μι, le sanscrit kri-nā-mi «j'achète», l'irlandais creanaim (même sens), le gallois pyrnu «acheter». Voyez mon Glossaire sanscrit, au mot kri.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dobrowsky, Institutiones, p. 299.

Ja racine sanscrite yag fait en zend 5 yaş ou yaş: devant un ş n, c'est toujours yaş, le zend évitant généralement le groupe şn. Le sanscrit yagna «sacrifice» devient donc yaşna en zend. C'est de là que Burnouf (Commentaire sur le Yaçna, p. 575) fait venir le précité yaşnıya. Rien ne s'oppose à cette dérivation, sous le rapport de la forme; mais je rappelle, à l'appui de mon étymologie, ce que j'ai dit plus haut au sujet de vahnıya (\$ 897). Je crois que si yaşnıya venait de yaşnış, il aurait plutôt la signification d'un participe présent actif, et non celle d'un participe futur passif que lui attribue aussi Neriosengh. L'e de yeşnıya provient de l'influence euphonique des deux y: on a toutefois aussi les formes yaçnıya, yaçnıyananın, yaçnıyaça. Voyez Brockhaus, Index du Vendidad-Sâdé, aux mots précités.

fondée, signifie littéralement « digne de respect » : je le rattache à la racine aré (pour ark)<sup>1</sup>, qui a donné en sanscrit le participe futur passif aré-antya « venerandus » : c'est ainsi que nous avons trouvé plus haut (\$ 898) le grec äy-10-5 en regard du sanscrit yâg-yà-5 « venerandus ».

Le thème ana-laugnja est attesté par l'existence du thème secondaire analaugnjan, qui sert pour la déclinaison faible, et qui
a donné le pluriel neutre ana-laug-njôn-a² et le datif ana-laugnjam³. Quant au neutre à forme forte analaugn, qui est employé
deux fois comme nominatif et une fois comme accusatif, il est
équivoque en ce sens qu'il a l'air de se référer à un thème analaugna (\$ 153): mais comme la suppression de la syllabe ja
peut avoir lieu, non-sculement au nominatif masculin, ainsi
que cela a été expliqué (\$ 135), mais encore au nominatif-accusatif neutre 4, on ne peut guère douter, en présence des formes
précitées en jôn-a, ja-m, que ana-laug-n ne soit pour analaug-ni
et ne vienne du thème ana-laug-nja.

De même, le neutre à forme faible anasiu-njô «visible » 5

- <sup>2</sup> Épître I aux Corinthiens, xıv, 25.
- <sup>3</sup> Epitre II aux Corinthiens, 1v, 2.
- <sup>3</sup> Von der Gabelentz et Löbe, Grammaire gothique, p. 75, 2, a.
- 5 Skeireins, ed. Massmann, 40, 21.

¹ Graff (Dictionnaire vieux haut-allemand, I, col. 468) rappelle également la racine sanscrite arc à propos du vieux haut-allemand erchan «egregius». En anglosaxon, eorcnan-stan signifie «pierre précieuse». D'après la loi de substitution des consonnes, on devrait attendre en gothique airh-nja, et non airk-nja; mais l'ancienne ténue s'est conservée, comme, par exemple, dans slèpa = sanscrit svép-i-mi «je dors» (\$\$ 20 et 89). La voyelle radicale, en gothique, est i (pour a); cet i s'est changé en ai, parce qu'il est suivi d'un r (\$ 82). De airknja on trouve dans Ulfilas le nominatif airkni-s; mais la leçon n'est pas tout à fait certaine (voyez Von der Gabelentz et Löbe, épître l à Timothée, ni, 3). S'il faut lire airknis, le thème pourrait être aussi bien airkna que airknja (\$ 135). L'existence d'un thème composé un-airkna est attestée par le pluriel un-airkna (ép. II à Timothée, ni, 2), datif un-airknaim (ép. I à Timothée, 1, 9); mais cela ne prouve rien pour le thème simple, car il arrive souvent que les mots sont mutilés en composition.

prouve que le nominatif neutre à forme forte anasiu-n est une mutilation pour ana-siu-ni et appartient au thème ana-siu-nja, ce que vient confirmer aussi l'adverbe ana-siu-ni-ba. Toutes ces formes se rapportent à une racine siu, qui elle-même paraît provenir de saihv: je suppose que le h est tombé et que l'a qui avait été amené par ce h (\$82) a disparu avec lui; quant au v, il s'est vocalisé en u¹. A cette racine mutilée siu se rattache aussi le nom abstrait précité siu-n(i)-s «l'action de voir, la contemplation» (\$840), que nous avons rapproché des formations sanscrites comme lú-ni-s «l'action de couper». Du thème abstrait siu-ni «l'action de voir» dérive, par le suffixe ja (\$901), le thème masculin siun'-ja «voyant», nominatif siunei-s, qui s'est conservé dans le composé silba-siuneis «témoin oculaire», littéralement «voyant lui-même, αὐτόπλης».

En lithuanien, nous rapportons au participe passif en question le mot kans-ni-s « bouchée », pour kans-nja-s, de la racine kand « mordre ». Il en est de même pour quelques autres mots finissant au nominatif en iny-s (pour inja-s), comme radiny-s « trouvaille » (randù « je trouve »), plēśiny-s « champ fraîchement labouré » (plēśu « je déchire, je laboure »). pa-suntiny-s « messager ». littéralement « mittendus » (sunciu, pour suntiu, « j'envoie »), kretiny-s « champ fraîchement fumé » (kreciu, pour kretiu, « je fume »), mēżiny-s « fumier », littéralement « nettoyé » (mēżu, mēżiu « je nettoie »). L'i qui précède le n peut être regardé comme un affaiblissement de l'a du sanscrit antya<sup>2</sup>.

Le v de saihv est une lettre purement euphonique qui est venue s'ajouter à h (\$86, 1). La lettre essentielle, comme on le voit, est tombée, tandis que l'addition euphonique reste; la même chose est arrivée dans l'allemand moderne wer? qui? n, comparé au gothique hva-s = sanscrit ka-s. — On sait que dans l'écriture gothique il existe un signe spécial pour représenter le groupe hv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A moins qu'il n'appartienne à la syllabe caractéristique, de sorte qu'il faudrait supposer partout un présent en su.

\$ 905. Origine des suffixes ya, tavya, aniya.

Il nous reste à rechercher quelle est l'origine des suffixes ya, tarya et aniya. Je regarde ya comme identique avec le thème relatif ya 1: dans les participes futurs passifs formés à l'aide de ce suffixe, on ne doit donc pas plus chercher l'expression effective du passif et du futur, que dans les participes en ta ou en na il ne convient de chercher la marque du passé passif ou de l'achèvement de l'action. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas s'étonner si le suffixe ya sert aussi à former des noms d'agent et des substantifs abstraits. Si, au contraire, le rôle du suffixe ya avait été uniquement borné à la formation de participes passifs, on aurait pu être tenté d'y voir le caractère passif ya, de sorte que dans such bid-yá-té « finditur » et dans au béd-ya-s « findendus » nous aurions la même syllabe; encore la différence d'accentuation devrait-elle causer quelque hésitation.

D'accord avec Pott<sup>2</sup>, je sais dériver les participes suturs passiss en tarya des thèmes infinitifs en tu: ainsi kartárya-s « faciendus » vient du thème kártu<sup>3</sup>. J'ai de même expliqué les suffixes tarat, navat, présentés par les grammairiens indiens comme des participes présents actifs, par la combinaison des suffixes ta, na avec le suffixe possessif vat<sup>4</sup>.

Quant aux participes en aniya. Pott les fait dériver avec raison des noms abstraits en ana. qui tiennent si souvent la place de l'infinitif. Nous avons donc ici le suffixe secondaire iya, qui a quelquefois. comme ya. le sens adigne de n. De même, par exemple, que daksiná a récompense - 5 fait daksin'-iya-s ou daksin'-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez mon memoire De l'influence des pronoms sur la formation des mots, p. 26.

<sup>1</sup> Recherches etymologiques (1" édition). II, p. 239 et 459.

Comparer giarga-a venant de riu (\$\$ 889 et 899).

<sup>·</sup> Voyez \$ 513 et Abregé de la Grammaire sanscrite. \$ 553.

Specialement la recompense du brahmane après le sacrifice.

yd-s « digne de récompense », de même bédana « l'action de fendre » fait bédan'-iya-s « findendus », et pügana « l'action d'honorer » pûgan'-iya-s « honorandus, honore dignus ». Le suffixe iya n'est probablement pas autre chose qu'un élargissement de ya.

J'hésite encore moins à identifier avec ya le vya considéré par les grammairiens de l'Inde comme un suffixe secondaire. Il n'est pas difficile de reconnaître que dans les mots formés à l'aide de ce prétendu suffixe vya, le v doit être rapporté au mot primitif. Ainsi brâtrv-yà-s « descendant du frère », pitrv-yà-s « frère du père » doivent s'expliquer comme étant pour brâtru-ya-s, pitru-ya-s, les thèmes brâtar, pitar s'étant affaiblis en brâtur, pitur 1, puis, par métathèse, changés en brâtru, pitru : l'u s'est transformé en sa semi-voyelle à cause du y qui suivait, et le r s'est vocalisé en r. C'est par une métathèse et un affaiblissement analogues qu'en gothique les pluriels des noms de parenté en tar, thar sont tirés de thèmes en tru, thru: nous avons, par exemple, brôthrju-8 « frères » 2, dont le thème se rapproche beaucoup du sanscrit brâtrv-yà-s. Avec pitrv-yà-s s'accordent, quant à la formation, les noms grecs waτρυιό-s «beau-père, mari de la mère » et μητρυιά «belle-mère»; ce dernier ferait attendre en sanscrit un mot mâtrv-yā. De même que nous séparons en sanscrit le v du suffixe pour le mettre du côté du mot primitif, de même nous diviserons les mots grecs de cette façon : ωατρυ-ιό-s, μητρυ-ιό-s (pour σατυρ-ιο-s, μητυρ-ιο-s, venant eux-mêmes de waταρ-10-s, μηταρ-10-s)3. Dans la forme déjà citée (§ 92 k) السورادوي brâtur-yê, le zend s'est abstenu de la métathèse; mais je ne doute pas que ce mot ne doive être rangé dans la même

<sup>1</sup> Comme au génitif dénué de flexion de cette classe de mots.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez sunju-s «filii», venant du thème sunu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez les datifs σεατρά-σι, μητρά-σι, que nous avons expliqués (\$ 254) comme étant pour σεαταρ-σι, μηταρ-σι.

classe que les mots sanscrits en trv-ya et les mots grecs en τρυ-ιο. τρυ-ια.

Nous avons dit plus haut que le suffixe iya n'est qu'un allongement du suffixe ya, et que, par suite, le aniya des participes est pour anya (zend nya, gothique nja). A l'appui de cette conjecture on peut encore citer le zend i tur-iya « parente au quatrième degré » (= sanscrit tur-iya « quarta »). Mais je ne crois pas qu'il y ait lieu d'alléguer l'exemple du sanscrit varénya-s « eligendus »: en effet, ce mot, qui est seul de son espèce dans la langue classique, mais qui a encore plusieurs analogues dans le dialecte des Védas, est pour varainya, lequel est lui-même une métathèse pour varaniya, à peu près comme en grec nous avons duelvar pour duervar.

# \$ 906. Liste des suffixes primaires.

Jusqu'à présent nous avons examiné la formation des participes, des infinitifs, des supins, des gérondifs, et nous y avons joint quelques classes de substantifs et d'adjectifs qui appartiennent au même mode de formation. Nous décrirons maintenant les autres classes de mots, en commençant par les motsracines, pour passer ensuite aux mots revêtus de suffixes.

Pour faire connaître l'ordre que nous suivrons, je place ici, sous leur forme sanscrite, les suffixes qui seront successivement examinés. Ce sont tous des suffixes primaires; mais quelquesuns servent en même temps comme suffixes secondaires, c'est-àdire qu'ils peuvent être joints à des thèmes nominaux, aussi bien qu'à des racines.

Nous admettons dans ce tableau les suffixes participiaux, infinitifs, etc. dont il a déjà été question : on a mis entre parenthèses les paragraphes où il en est traité.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il ne sera pas question des suffixes qui ne se retrouvent point dans les langues de l'Europe, à moins qu'ils n'aient quelque importance pour la formation du sanscrit.

#### SUPPIXES PRIMAIRES.

```
a, féminin à ou î
                             vya, voyez ya ($ 903)
                             na, féminin ná ($$ 833, 835 et 839)
                            ni ($$ 840, 848)
                            nu, snu
an
                            nt, ant, t, at ($$ 779 et 782; anta, $ 809)
in
                             ma ($ 805)
aniya, voyez ya
âna ($$ 791 et 792)
                             mi
                             man ($ 795)
as
                            måna ($$ 791 et 792)
us
                            ka, aka, åka, ika, uka
is
ya, tavya, aniya ($$ 887-905) ta, séminin tâ ($ 817 et suiv. $ 826)
ra, ira, ura, êra, ôra
                            tấti ($ 829)
                            tår, tr ($ 810 et suiv.)
                            ti ($$ 840, 841 et 846); a-ti ($ 847)
la, ala, ila, ula
ra
                            tu, fém. ($849), tu, masc. et neutre, atu, atu
                            tra, féminin trâ, a-tra, i-tra ($ 815)
ras, vâns, vat, uš ($ 786 ss.) tra ($$ 831 et 832).
```

\$ 907. Les mots-racines, en sanscrit.

Le sanscrit emploie des mots-racines, c'est-à-dire des mots privés de tout suffixe :

a. Comme féminins abstraits, tels que : anu-éné « ordre », bi « peur », hri « honte », tvis « splendeur », yud « combat », kiud « faim », mud « joie », sam-pád « bonheur », bâs « splendeur ». C'est à cette classe de mots que doivent être rapportés les infinitifs védiques dont il a été question plus haut (\$\$ 855 et 857), comme dré-é « voir », sam-id-am « allumer » : ce sont des datifs et des accusatifs de thèmes dont il ne reste pas d'autres cas. Dans quelques formations de ce genre, un a médial est allongé; exemple : vâc « parole », de la racine vac. Nous avons de même en zend puris vâc « parole » et frâs « question » (racine sanscrite praé).

b. A la fin d'un composé, avec le sens d'un participe présent : ordinairement le substantif qui précède remplit le rôle d'un accusatif. Ou hors de composition, comme appellatifs ayant au fond le sens de noms d'agent. Exemples : darma-rid « connaissant son devoir, ari-hán « tuant l'ennemi, duhka-hán « détruisant la douleur*», nêtra-mús* «volant les yeux*», sôma-pá* «buvant le sòma», sênâ-ni «conduisant l'armée», vîra-sû (féminin) « enfantant des héros », gala-múc (féminin) « répandant l'eau, nuage ». Dvis (masculin) « ennemi », littéralement « haïssant », drś (féminin) « cil », littéralement « voyant ». A la sin d'un composé, -yug signifie « attelé de, muni de », c'est-à-dire qu'il a le sens passif; exemple : hari-yúg «attelé de chevaux». Dans cette classe de mots, comme dans la précédente, un a radical est quelquefois allongé; exemples : pari-vrág « mendiant », littéralement « errant autour » (racine vrag); ava-yåg « expiant ». De même en zend : daiva-yâg «adorant les daivas», asa-nâs naś = védique जन nas 1). Dans les composés de cette sorte, on ajoute un t aux racines finissant par une voyelle brève : viśva-git « triomphant de tout " (racine gi), pari-srút « coulant autour " (racine sru).

### \$ 908. Les mots-racines, en grec et en latin.

En grec, nous avons des noms féminins qui, par leur forme, répondent aux mots-racines tels que twis «splendeur», yud «combat». Mais une partie d'entre eux a pris un sens concret, comme cela est arrivé en sanscrit pour le féminin drs «œil», littéralement «voyant». Tels sont : δπ (pour δκ) «œil»; φλογ «flamme», littéralement «celle qui brûle»; δπ (pour Fox) «voix», littéralement «celle qui parle». Au contraire, le sens abstrait s'est conservé dans σλυγ «haine», ἀϊκ «mouvement impétueux».

<sup>1</sup> Voyez Benfey, Glossaire du Sâma-véda.

En latin, nous citerons les thèmes féminins luc (= sanscrit ruc « splendeur », zend rauc « lumière »), nec « mort » ¹, prec « prière » (comparez le zend rauc » question », racine sanscrite prac « interroger », d-prac « valedicere »). Par l'allongement de sa voyelle radicale, le latin vôc s'accorde avec le sanscrit et le zend vôc « discours » ². Le grec montre un allongement du même genre dans & « œil, visage », littéralement « ce qui voit » : je rapporte ce mot à la même racine qui a donné en sanscrit áksi « œil » ³ et en latin ŏculus. Pâc « paix », dont la racine est perdue, signifiait probablement à l'origine « union »; je rattache ce mot à la racine sanscrite pas (pour pak) « lier ».

\$ 909. Mots-racines formant, en grec et en latin, le dernier terme d'un composé.

Aux mots sanscrits comme darma-vid « connaissant son devoir », correspondent en grec les mots comme χέρ-νιβ, littéralement « lavant les mains », παιδο-τριβ, προς-Φυγ, ψευσι-σθυγ, κορυθ-αϊκ, βου-πληγ, γλαγο-πηγ. Dans les deux derniers exemples, et dans d'autres composés avec πληγ, la longue de la syllabe finale semble avoir attiré l'accent, qui, à ce que je crois, n'a pas été dans le principe sur la seconde partie du composé. De là une rencontre fortuite avec l'accentuation des mots sanscrits comme darma-vid, que je ne regarde pas comme primitive. Il en est de même pour -ρωγ dans διαρρώγ, καταρρώγ, περιρρώγ. Dans ces composés, ρωγ a le sens passif. Il en est de même pour -ζυγ dans δίζυγ, νεοζυγ, μελανοζυγ, et pour le latin jug dans conjug: on a vu plus haut (\$ 907) que le sanscrit -yug « attelé de » a également une signification passive.

Le verbe primitif est perdu, car neco est ou un verbe dénominatif, ou un causatif.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous avons au contraire un ŏ bref dans vŏco.

<sup>&#</sup>x27; Je regarde la racine verbale ईच् iki comme une altération de aki.

Hors de composition, nous avons τρωγ «rongeur, mangeur», qu'on peut comparer au sanscrit que dvis «ennemi», littéralement «haïssant». Le latin a duc (masculin et féminin) «conducteur, conductrice», ainsi que rêg «roi», littéralement «régnant»: le sanscrit râg «roi» n'est employé que dans des composés, comme darma-râg «roi de la justice». La voyelle radicale est allongée dans le latin rêg comme dans le sanscrit pari-vrâg «mendiant», littéralement «errant autour». Au contraire, dans la racine sanscrite râg, la voyelle est naturellement longue.

En latin, comme exemples de mots-racines à la fin des composés, nous citerons encore: arti-fic, carni-fic, pel-lic, in-dic, jû-dic, ob-ic, for-cip, man-cip, prin-cip, au-cup, præ-sul, præ-sul, in-cûd. Dans ce dernier mot, cûd a le sens passif (« enclume », littéralement « ce sur quoi il est frappé ») comme jug dans le latin con-jug, comme le grec - ζυγ et le sanscrit -yug « attelé de ». Dans la plupart des exemples précités, l'i est l'affaiblissement d'un a radical; il est remplacé au nominatif par un e², d'après le principe indiqué au paragraphe 6. Sid, dans præ-sid, est identique avec le iad du sanscrit divi-iad (par euphonie pour divi-sad) « cœ-licola », littéralement « assis dans le ciel » 3. Au-cup et præ-sul² ont affaibli l'a en u, pour les raisons exposées au paragraphe 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Surnom d'un héros du Mahâbhârata. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette circonstance que le latin met un e dans les syllabes fermées et dans les syllabes finales, mais un i partout ailleurs, prouve que l'e provenant d'un ancien a est plus pesant que l'i.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Divi-sad présente cette particularité que le premier membre du composé est pourvu d'une désinence.

<sup>1</sup> De salio. Comparez le sanscrit sal «se mouvoir».

S 910. Adjonction d'un t à la fin de certains mots-racines, en sanscrit, en grec et en latin. — Caractéristique de la dixième classe conservée à la fin de certains thèmes verbaux.

Avec le t qui, en sanscrit, vient s'ajouter aux composés comme visva-git «triomphant de tout», pari-srût «coulant autour» (\$ 907), j'ai comparé¹ le t du latin -it «allant» dans com-it, equ-it, et de sût (pour stat) dans super-sût, anti-sût. Pott a rapproché depuis pari-et², littéralement «allant autour, entourant» (comparez le précité pari-srût «coulant autour»). Curtius a encore ajouté indi-get (à côté de indi-gena) 3.

- 1 Grammatica critica, 1832, \$ 643.
- <sup>2</sup> Par euphonie, pour pari-it.
- <sup>3</sup> De nominum gracorum formatione, p. 10. En ce qui concerne la suppression de n, dans la racine gen, comparez le sanscrit g'-a (pour gan-a) « né». Au sujet du t, il faut remarquer que les racines sanscrites en an et en am, quand elles rejettent leur nasale devant le suffixe gérondif ya, prennent le t comme les racines terminées par une voyelle brève; ainsi han « tuer » fait ni-há-t-ya.
  - 4 Voyez Curtius, ouvrage cité.
  - <sup>5</sup> Rappelons ici que l'η et l'ω proviennent tous deux d'un ancien ā (\$ 4).
- La forme dan n'est usitée que dans les temps spéciaux. Les grammairiens indiens regardent dind comme la forme primitive de la racine.

υμι, latin sterno) se rattachent aux racines sanscrites pat «tomber», dam «dompter», han (pour dan) «tuer», śram (pour kram) et klam «se fatiguer», star (要stf) «répandre».

Si les mots-racines à signification concrète, comme -pâ « buvant», sont représentés en grec par des thèmes revêtus d'un τ euphonique, tels que -δρώτ, -γνώτ, il est permis aussi de mettre en regard des mots-racines à sens abstrait comme anu-ghâ «ordre» les noms abstraits (qui, il est vrai, sont masculins) γέλωτ et έρωτ<sup>1</sup>. Dans ces mots, l'ω ne fait point partie de la racine, mais il appartient du moins au thème verbal, et il correspond, comme αο dans έρ-do-μαι, γελ-άο-μεν, à la caractéristique de la dixième classe aya<sup>2</sup>. Contrairement à une hypothèse autrefois émise par moi<sup>3</sup>, je retrouve aussi cette caractéristique, sous la forme ā ou η, dans les composés comme λογο-θήρā-s, iππονώμα-s, όπλο-μάχη-s, πολυ-νίκη-s, έλαιο-πώλη-s. On peut comparer le thème -θήρα avec Απρά-σω, Απρά-τωρ; -νώμα avec νωμή-σω (pour νωμά-σω); -νίκη avec νική-σω, νική-τωρ; -μάχη avec μαχή-σομαι, μαχή-της, μαχή-μων. Τρίθης, dans σαιδοτρίδης, Φαρμαχο-τρίδης, ne vient probablement pas de la racine τρι6 combinée avec le suffixe n; je crois bien plutôt que τρι6η est un thème verbal, lequel suppose un verbe dérivé τριβέω, futur τριβή-σω. Quant aux formations en ιā-s, je crois qu'elles contiennent la racine sanscrite yâ «aller » 4, qui a donné dans le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En latin, nous avons quiét (ou quié) qui est resté féminin. La racine qui (== sanscrit éi, pour ki) s'est unie à l'é (= aya, ay, \$ 109°, 6) de la seconde conjugaison. J'explique de même l'é de qui-é-vi, qui-é-tus. On peut rapprocher im-pl-é-vi, im-pl-é-tus, im-pl-é-s, im-pl-é-mus, im-pl-é-tis. Les trois dernières formes s'accordent, abstraction faite de la préposition, avec les formes du causatif sanscrit pdr-dya-si, pdr-dyd-mas, pdr-dya-ia: la racine est par (q pr) « remplir », dont la voyelle a été omise en latin.

<sup>2</sup> Voyez \$ 109\*, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans la première édition de la *Grammaire comparée*, p. 138. [Bopp mettait les noms grecs en ās et en ns dans la même classe que les noms en os. — Tr.]

<sup>&#</sup>x27; Comparez έημι (pour jíjημι). Voyez \$ 483.

dialecte védique les composés déva-yá' (nominatif déva-yá'-s) « allant vers les dieux », ṛṇa-yá' (nominatif ṛṇa-yá'-s) « allant dans la faute », c'est-à-dire « se chargeant de la faute, l'expiant, en délivrant » ¹. Conséquemment, ἀλωπεκ-ίā-s « ayant la nature du renard » signifierait littéralement « s'approchant du renard, qui tire sur le renard », et λαμπαδ-ίā-s « porteur de flambeau » voudrait dire « qui marche avec le flambeau ».

\$ 911. Observations générales sur l'adjonction des suffixes secondaires. — Suppression de la voyelle finale du thème primitif. — Vriddhi de la première voyelle du mot primitif.

Nous passons maintenant aux mots revêtus d'un suffixe. Avant tout, il faut rappeler une observation que nous avons déjà eu occasion de faire plusieurs fois, et qui concerne les suffixes secondaires (ceux que les grammairiens indiens appellent taddhita). Quand le suffixe commence par une voyelle ou par la semivoyelle y(j), on supprime dans toutes les langues indo-euro-péennes la voyelle finale du thème primitif<sup>2</sup>.

Il faut aussi remarquer qu'en sanscrit et en zend certaines classes de dérivés frappent du vriddhi la première voyelle du mot primitif; ainsi du nom propre sanscrit dasarata vient le nom patronymique dásarat'-i-s « descendant de Dasaratha » 3. En zend, ahura (nom d'une divinité) fait moderne âhuir'-ya 4 « qui concerne Ahura »; sons sairi « or » fait sâir'-i « qui est en or ».

- <sup>1</sup> Voyez Benfey, Glossaire du Sâma-véda, s. v.
- <sup>2</sup> Cette règle souffre cependant certaines restrictions. Voyez \$ 889.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les grammairiens indiens enseignent que l'd est le vriddhi de l'a, et que cette dernière voyelle n'a point de gouna. Il est certain que l'a, en vertu de sa pesanteur naturelle (\$ 6), éprouve moins le besoin d'une gradation, et qu'il reste invariable dans la plupart des positions où les autres voyelles prennent le gouna. Toutefois, comme d est aussi bien le produit de a+a que celui de d+a, on pourrait dire que l'd est à la fois le gouna et le vriddhi de l'a, mais que le gouna se présente moins fréquemment pour cette voyelle que pour l'u et pour l'u.

<sup>4</sup> Sur l'i épenthétique, voyez \$ 41.

En gothique, il existe un rapport analogue entre l'adjectif -dòg'-s « qui dure un jour » (thème dòga¹) et son primitif daga² (nominatif dag'-s) « jour ». Pour être fidèle à la règle sanscrite, il faudrait admettre que l'adjectif dòga³ s'est formé du thème substantif daga à l'aide du suffixe dérivatif a, devant lequel l'a final de daga aurait été supprimé. C'est ainsi que de tiaret sanvatsará « année » le sanscrit a tiré l'adjectif tiaret sânvatsar'-á « annuel », à l'aide du suffixe taddhita a, devant lequel on a retranché l'a final du thème primitif . En lithuanien, où l'o, qui est toujours long, représente ordinairement un à sanscrit, nous trouvons également des faits du même genre. Ainsi à côté de platú-s « large » nous avons plôt'-i-s (thème plója) « largeur », à côté de lába-s « bon » nous trouvons lôb'-i-s (thème lôbja) « richesse ». C'est le même rapport qui existe entre madurá « doux » et môdur-ya-m « douceur » 5.

En latin, le mot  $\delta vum$  pourrait être rangé parmi les dérivés de cette nature. Nous verrons ( $\mathbf{S}$   $\mathbf{g}$   $\mathbf{18}$ ) que le sanscrit forme à l'aide du suffixe a (= latin  $\delta$ ) et du vriddhi des noms exprimant la descendance ou la provenance : ainsi samudrá-s « la mer » fait sâmudr'-á-m « le sel marin ». Comme en latin l' $\delta$  tient très-souvent la place d'un ancien  $\delta$  ( $\delta$   $\delta$   $\delta$ ), on peut voir un rapport analogue

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On a vu (\$ 69, 1) que l' $\delta$  est en gothique le représentant le plus ordinaire d'un ancien  $\delta$ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cet adjectif ne se trouve que dans le composé fidurdôga (nominatif fidurdôg'-s) « qui dure quatre jours».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A première vue, on pourrait croire qu'il y a simplement eu allongement de la première voyelle.

Voyez \$\$ 889 et 891. Si en lithuanien, dans cette classe de mots, nous ne voyons pas toujours un a primitif se changer en δ, cela tient peut-être à cette circonstance que l'a est long par position. Nous avons, par exemple, kàrstis «chaleur» (et non kōrstis) à côté de kàrsta-s «chaud», sàltis «frigus» (et non sōltis) à côté de sálta-s «frigidus». Je n'ai pas rencontré jusqu'à présent d'exemple où dans un nom abstrait de ce genre l'a se trouve devant une consonne simple.

entre avi-s « l'oiseau » et ôv'-u-m « l'œuf », considéré comme le produit de l'oiseau. En sanscrit, si l'oiseau se disait avi, au lieu de vi, un dérivé âv'-d-m pour désigner l'œuf serait tout à fait régulier. Le grec  $\dot{\omega}$ 6 $\nu$  (pour  $\dot{\omega}$ 6r'- $\dot{\sigma}$ - $\nu$ ) présente la même accentuation que les dérivés sanscrits comme sâmudrám; mais, en grec, le mot primitif, d'où est formé  $\dot{\omega}$ 6 $\nu$ , s'est perdu l. En revanche,  $\dot{\omega}$ 6 (pour  $\dot{\omega}$ 6 $\tau$ 6) « peau de brebis » est dans le même rapport, si l'on fait abstraction du genre et de l'accent, avec son primitif  $\dot{\delta}$ 7 $\iota$ 8 (pour  $\dot{\delta}$ 6 $\iota$ 9 $\iota$ 9 = sanscrit  $\dot{\delta}$ 1 $\iota$ 9 $\iota$ 9 = vec avi.

Remarque. — Allongement de la voyelle dans certains composés grecs. — Du vriddhi dans les dérivés sanscrits. — Nous venons de voir dans & ou une voyelle frappée du vriddhi, à la manière sanscrite, pour marquer la dérivation. Mais c'est là en grec un fait isolé. Ainsi je ne crois pas qu'il faille expliquer de cette façon le mot πυμόσεις, que je fais venir, non pas de πυμόσεις, mais de πυμόσεις (cité par Hésychius). Le thème de ce nom se retrouve aussi dans quelques composés, comme πυμόσρωνος, πυμόσροιτος. D'ailleurs, nous ne voyons pas qu'en sanscrit le suffixe vant, auquel correspond le grec εντ, exige la gradation du vriddhi.

Le grec, dans certains composés, allonge la voyelle initiale du second membre : c'est surtout en composition avec une préposition, ou avec un préfixe ou un thème monosyllabique<sup>2</sup>, que le grec opère cet allongement, peut-être pour faire ressortir d'autant mieux la partie principale du mot. C'est là une particularité de la langue hellénique à laquelle le sanscrit reste étranger. On peut comparer, par exemple, ἀκεσίος et δυκήκεσίος; ἀκος et δυκηκής; ἀνυσίος et δυκήνυτος, δυκήνυσίος; έρες et δύκηρες (pour δύεερες); όλεθρος et δυκώλεθρος; όνομα et δυκώνυμος; ἐρετμός et εὐήνετμος; ἀκος et εὐήνωσίος; ἀνήρ et εὐήνωρ; la racine όδ et εὐώδης; όνομα et εὐώνυμος; ἀκος et ἀνήκεσίος. ἀνηκής; ἀκουσίος et ἀνήκουσίος;

Dans la forme  $\delta io - \nu$  (pour  $\delta \mathcal{F}_{io\nu}$ ), je ne sais pas de l'i la voyelle finale du mot primitis: je reconnais dans io le suffixe sanscrit ya, qui forme, comme a, des noms désignant l'extraction ou la provenance.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peu importe que le thème soit monosyllabique par nature, ou qu'il le soit devenu par la suppression de la voyelle finale.

όδύνη et άνώδυνος; άχοη et ένήχοος; ένελαύνω et ένήλατον; όμνυμι et ένώμοτος; άγορεύω et ωροσήγορος. Citons encore ωεριώδυνος, τριήρης, μονήρης, ωοδήρης, ωοδώνυχος, ωανήγυρις, ωανώλεθρος.

A ce sujet, je ferai observer qu'en sanscrit, dans la formation des mots secondaires, le vriddhi joue le même rôle que joue le gouna dans la formation des mots primaires. Ainsi la racine bud a donné les mots primaires böd-a-s «la science» et böd-a-mi «je sais»; mais buddá «sachant, sage» (nom du Bouddha) a fait bâudd-a-s «bouddhiste». On peut entrevoir la raison de ce fait : les mots primitifs auxquels viennent se joindre les suffixes secondaires ont déjà une structure plus pesante que les racines nues, d'où viennent les noms ou les verbes primitifs; aussi, quand la dérivation exige la gradation de la voyelle, est-ce à la gradation la plus forte, c'est-à-dire au vriddhi, qu'on a recours. On va même jusqu'à frapper du vriddhi des voyelles longues, des diphthongues produites par le gouna et des voyelles brèves suivies de deux consonnes.

\$ 912. Le suffixe primaire a servant à former des noms abstraits neutres en gothique. — Comparaison avec le sanscrit.

Le suffixe primaire a, que je regarde comme identique avec le thème démonstratif a (\$ 366), sert à former, ainsi que nous l'avons vu¹, des noms abstraits masculins. En gothique, la plupart des noms abstraits ainsi formés sont devenus des neutres : ils se terminent, par conséquent, au nominatif singulier, par la consonne finale de la racine². Ce sont : anda-beit «blâme »³, anda-hait «aveu», bi-hait «dispute», ga-hait «promesse» (en allemand moderne, geheiss «ordre»), af-lêt «pardon», bi-mait «circoncision», bi-faih «illusion», fra-veit «vengeance», ana-filh «tradition», venant des thèmes anda-beita, ga-heita, etc. En ce qui concerne la voyelle radicale de ces noms abstraits, nous nous référons à ce qui a été dit plus haut 4: il ne faut donc pas

- <sup>1</sup> Comparez \$ 857 et suiv.
- <sup>2</sup> Voyez \$ 153.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En retranchant la préposition, le thème anda-beita est identique avec le sanscrit béda «scission» (\$ 857).

<sup>\*</sup> Voyez \$ 859, Remarque.

faire dériver le thème anda-nêma «acceptation» du prétérit pluriel nêmum, mais de la racine nam, dont la voyelle radicale a été allongée 1. C'est ainsi qu'en sanscrit la racine has «rire» donne naissance au nom abstrait hâsa-s «le rire».

Je ne connais en sanscrit qu'un seul nom abstrait de cette classe qui soit du neutre : c'est bay-á-m « la crainte », de la racine bi « craindre ». Il a laissé tomber l'accent sur le suffixe, comme les masculins abstraits venant de racines en i ou en i; par exemple : g'ay-á-s « victoire » (de g'i), ksay-á-s « destruction » (de ksi), kray-á-s « achat » (de kri).

# \$ 913. Le suffixe primaire a formant des adjectifs et des noms d'agent, en sanscrit et en grec.

Le suffixe **a** forme, en outre, des adjectifs ayant la signification de participes présents, et des appellatifs qui, pour la plupart, sont au fond des noms d'agent. Ces mots ont ordinairement l'accent sur le suffixe. Exemples : nad-á-s « fleuve, celui qui résonne »; plav-á-s « navire, celui qui nage » (racine plu); daisé-á-s « dent » (daisé « mordre »); dêv-á-s « dieu » (div « briller »); mûs-á-s « souris », littéralement « celui qui dérobe »; côr-á-s « voleur » (cur « voler »). Comme exemples d'adjectifs, nous citerons : cal-á-s « chancelant, mobile »; car-á-s « marchant »; tras-á-s « tremblant »; ksam-á-s « supportant »; priy-á-s « aimant, aimé » (racine prî); val-á-s « portant, apportant ».

En grec, cette classe d'oxytons est représentée par un bon nombre de mots, tant appellatifs que noms d'agent<sup>2</sup> : comme

<sup>&#</sup>x27;Il est impossible de reconnaître le genre du thème anda-nêma, lequel ne s'est conservé qu'au génitif anda-nêmi-s (\$ 191). Nous avons, de la même racine nam, un adjectif anda-nêm-ja «agréable», qui correspond aux participes futurs passifs sanscrits en ya (\$ 897).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On a vu (\$ 858) que les noms en o à signification abstraite, comme δρόμος, φόδος, mettent le ton sur la syllabe radicale, ce qui est un mode d'accentuation plus

d'habitude, l'a sanscrit est devenu o. Tels sont : τροχ-6-s «coureur », χομπ-ό-ς « vantard », χλοπ-ό-ς « voleur », σομπ-ό-ς « messager η, μοιγ-6-s «adultère η 1. Comme adjectifs, nous avons, par exemple, @av-6-s, tou-6-s, 90-6-s, dowy-6-s, dywy-6-s, σιιλ6-6-s; et avec la signification passive, λοιπ-6-s, χυφ-6-s, wηγ-ό-s, αlθ-ό-s. Il y a aussi des substantifs à sens passif, comme λοπ-6-s «écorce, ce qui est pelé»; δδ-6-s «chemin, celui qui est foulé " (racine sanscrite sad "aller" et "s'asseoir"). Nous avons également en sanscrit des substantifs de cette sorte : dar-d-s (masculin) et dar-á-m (neutre) «caverne, ce qui est fendu»; léh-á-s « mets, ce qui est léché »; gan-á-s « homme, celui qui est né ». Et, avec l'accent sur la racine : éd-a-s «bois, ce qui est brûlé n (racine ind, ou plutôt id), contrairement au grec alb-b-s qui veut dire «chaleur»; vés-a-s «maison, lieu où l'on entre» (racine vis « entrer ») = grec ola-o-s pour Foix-o-s, latin vic-u-s, vieux haut-allemand wth (thème wtha) «village, hameau » 2.

Aux thèmes féminins de cette classe de mots appartiennent aussi les thèmes en  $\alpha\delta$ . On a vu (\$ 119) que le  $\delta$  est une addition inorganique. Nous citerons :  $\delta o \rho x - d\delta$  (à côté de  $\delta \delta \rho x n$ ) « gazelle, celle qui voit »;  $\mu o \iota \chi d\delta$  (à côté de  $\mu o \iota \chi n$ ) « femme adultère »;  $\tau o \kappa d\delta$  « celle qui enfante »;  $\varpi \lambda o(F) d\delta$  et  $\varpi \lambda \omega(F) d\delta$  « celle qui nage, qui erre »;  $\tau \nu \pi d\delta$  « celle qui frappe, le marteau ».

\$ 914. Composés sanscrits, grecs et latins, dont le dernier membre est formé à l'aide du suffixe a. — Les noms latins comme parricida.

En sanscrit comme en grec, les adjectifs de cette formation

vigoureux. Α τροχός «coureur», πομπός «vantard», comparez τρόχος «la course», πόμπος «le bruit».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par la forme et par l'accent, comme par sa signification première, ce dernier mot est identique avec le sanscrit még-d-s « nuage », littéralement « mingens » (racine mil « mingere »).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En allemand moderne weich, dans weichbild «banlieue». — Tr.

sont surtout employés à la fin des composés. Dans l'une et l'autre langue, une partie de ces mots ou bien ne s'est pas conservée, ou bien n'a jamais été usitée hors de composition. Nous avons, par exemple, en sanscrit damá «domptant», dans le composé arin-damá-s¹ « domptant l'ennemi», et en grec δαμο dans lππό-δαμο-s.

Le latin nous présente de même: -dic-u-s, -loqu-u-s, -fic-u-s, -fug-u-s, -sequ-u-s, -vol-u-s, -cub-u-s (incubus), -leg-u-s, -vor-u-s, -fer, -ger (pour -fer-u-s, -ger-u-s), -par-u-s (oviparus), -liqu-u-s (re-liqu-u-s = grec λοιπ-δ-s), -frag-u-s (naufragus). Comme adjectifs simples de cette formation, il n'y a peut-être que sci-u-s, vag-u-s, fid-u-s, parc-u-s. Parmi les substantifs, nous avons: coqu-u-s (= sanscrit pać-á-s, pour pak-á-s, «faisant cuire»), merg-u-s, proc-u-s (comparez precor), son-u-s (= sanscrit svan-á-s «ton»), jug-u-m, vad-u-m (littéralement «ce qui est traversé»), peut-être tor-u-s (pour stor-u-s) «le lit, ce qui est étendu» <sup>3</sup>. Comme noms féminins, nous avons mola «celle qui moud» et toga «celle qui couvre» <sup>4</sup>.

Dans l'a des composés comme parricida, cælicola, advena, collega, transfuga, legirupa, indigena, je reconnais aujourd'hui une

<sup>&#</sup>x27;Arin (par euphonie pour arim) est un accusatif. Dans beaucoup de composés de cette sorte, où le premier membre joue le rôle d'un régime, on met l'accusatif, au lieu du thème nu qu'on devrait attendre d'après le principe général qui préside à la composition des mots. Tels sont : puran-dará-s «fendant les villes» (littéralement «urbem-findens»), priyan-vadá-s «disant des choses agréables» (littéralement «jucundum-dicens»), bayan-kará-s «faisant peur».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Avec le sens passif, comme dans le précité (\$ 913) dar-á-m «caverne» (littéralement «fente»).

<sup>&#</sup>x27; Le s de ster-no, σίορ-νυμι se serait perdu, comme il s'est perdu dans tonare = sanscrit stan «tonner» et grec σίεν dans Στέν-τωρ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Comme en latin l'e et l'o alternent rarement dans les dérivés d'une même racine, la signification étymologique de toga s'est obscurcie. Au contraire, en grec, le rapport de Φόρος et de Φέρω est toujours resté clair.

forme féminine ', servant en même temps pour le masculin. Par un abus inverse, le grec, à la fin de certains composés, garde l'o du masculin-neutre : nous trouvons, par exemple, en regard du latin multicoma le féminin τολύπομος. C'est, je crois, la surcharge produite par la composition qui a été un obstacle à la libre flexion de ces mots, et qui les a fait renoncer à la distinction des genres.

Remarque. — Des féminins grecs et latins comme odos, alvus. — Des masculins comme alχμητά, scriba, Numa. — On pourrait objecter qu'il existe aussi en grec et en latin des mots simples comme wapôévos, odos, νησος, alvus, humus, fagus (= Φηγός) qui appartiennent au féminin. Mais ce n'est point là, selon moi, une raison pour admettre que l'o grec et l'ò latin de la deuxième déclinaison (\$ 116) aient primitivement appartenu aux deux genres : nous ne voyons jamais l'a, en sanscrit, en zend, en lithuanien, en gothique, ni l'o en slave à la fin d'un thème féminin. Au contraire, l'opinion que l'a des composés latins comme cœli-cola répond à un â féminin peut encore être appuyée de ce fait, que les composés sont particulièrement sujets aux affaiblissements, et que, par conséquent, la conservation, en latin, de l'ancien a masculin-neutre est moins à attendre dans un composé que partout ailleurs. Mais une fois que, grâce aux composés comme parricida, la forme féminine eut envahi le masculin<sup>2</sup>, il n'est pas surprenant qu'elle se soit aussi, par exception, étendue à un mot simple, tel que scrib-a (pour scrib-u-s).

Il ne peut être question ici de nauta, ni de poeta, où ta remplace le τη-s grec. Dans les formes homériques telles que αἰχμητά, νεψεληγερέτα, ἰππότα, ἡπύτα, ἡχέτα, μητίετα (pour αἰχμητής, νεψεληγερέτης, etc.), le signe casuel est tombé comme en ancien perse 3, ou bien, ce qui me paraît plus vraisemblable, ces formes se rattachent aux nominatifs sanscrits en tâ, aux nominatifs zends en ta (§ 144), venant de thèmes en târ. Nous avons déjà fait observer (§ 145) que cette classe de mots est représentée en grec

¹ Cet a représente donc l'á long des formes sanscrites comme priyan-vadă « celle qui dit des choses agréables ».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parricida est à la fois féminin et masculin; cælicola est seulement masculin.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En ancien perse, un s final tombe constamment, soit après a bref, soit après d long.

non-seulement par les thèmes en  $\tau\eta\rho$  ou en  $\tau\sigma\rho$ , mais encore par les thèmes masculins en  $\tau\eta = \tau\bar{\alpha}^{1}$ . Il ne faut donc pas voir un effet du hasard dans ce fait que presque tous les nominatifs masculins en  $\alpha$  de la langue homérique appartiennent à des noms d'agent. Il se pourrait même que  $\varepsilon\dot{\nu}\rho\dot{\nu}-\sigma\pi\alpha$  fût pour  $\varepsilon\dot{\nu}\rho\nu\sigma\pi^{2}\alpha$ , car par sa signification c'est un nom d'agent.

Pour revenir au latin, nous ajouterons que les noms propres masculins en a, comme Numa, Nerva, Galba, sont peut-être les mots pour lesquels il est le plus vraisemblable d'admettre qu'ils ont perdu un s final au nominatif<sup>2</sup>. En rétablissant cette lettre, nous obtenons des formes analogues aux nominatifs sanscrits Nala-s, Râma-s. Corssen<sup>3</sup> rappelle également, à ce sujet, les noms osques Tanas et Maras<sup>4</sup>.

## \$ 915. Le suffixe primaire a, en gothique.

La classe de mots dont il est question comprend en gothique:

- 1° Des thèmes substantifs masculins, comme daura-vard-a «portier»; vrak-a «persécuteur»; veg-a «flot», littéralement «celui qui se meut»; vig-a «chemin», littéralement «celui sur qui l'on se meut»; thiv-a (nominatif thiu-s) «valet».
- <sup>1</sup> Comparez aussi \$ 810, et Curtius, De nominum græcorum formatione, p. 34 et suiv.
  - <sup>2</sup> Nous n'entrons pas dans l'examen des divers suffixes dont ces mots sont formés.
  - 3 Nouvelles Annales de philologie et de pédagogie, t. XXVIII, p. 473.
- <sup>4</sup> Ce dernier nom est identique, au moins quant à la forme, avec le second membre du composé sanscrit a-mára-s « ne mourant pas, immortel». La racine est mar, mṛ « mourir» (= latin mor); le suffixe est a. C'est ce dernier suffixe qui semble aussi être contenu dans le nom Tanas.
- <sup>5</sup> Cet exemple n'est pas sûr : il ne reste que le nominatif vrak-s, qui pourrait venir aussi d'un thème vraki.
- La voyelle radicale a a été allongée (è = à, \$ 69, 2) comme, par exemple,
   l'a de pad «aller» dans le sanscrit păd-a-s «pied».
- Le sens propre me paraît être «garçon». Je fais venir thiv-a d'une racine thav = sanscrit tu «grandir», comme mag-u-s «garçon» de mag = sanscrit mah, manh «grandir». La racine tu «grandir» (en zend «pouvoir») a donné dans le dialecte védique, entre autres dérivés, tuv-í «beaucoup». Je crois qu'on peut rapporter à la même racine le gothique thiu-da «peuple», littéralement «ce qui a grandi»; en ombrien, le participe féminin tuta (plus tard tota) signifie «ville», et je voudrais

- 2° Des thèmes substantifs neutres, comme ga-baur-a «impôt, ce qui est apporté » (comparez le grec Φόρος); faur-hah-a « rideau, ce qui pend devant [une chose]»; ga-thrask-a « aire, lieu
  où l'on bat le blé » (thriskan « battre le blé », en allemand moderne dreschen); ga-liug-a «idole», littéralement « ce qui ment,
  ce qui est faux» (liugan « mentir »). Nominatif : gabaur, faurhah, etc.
- 3° Des thèmes féminins comme daura-vard-ô «portière»; ga-bind-ô «lien» (bindan «lier»); grôb-ô «fosse» (racine grab, par allongement grôb, «creuser»); grab-ô «fossé»; ga-bruk-ô «morceau» (racine brak, par affaiblissement brik, bruk «briser»); staig-ô «montée» (racine stig, avec gouna staig, «monter»). Nominatif: daura-varda, gabinda, etc.
- 4° Des thèmes adjectifs comme and-vairth-a «présent»; ana-vairth-a «futur»; laus-a «libre, vide» (racine lus); siuk-a «ma-lade» (racine suk); af-lêt-a «congédié». Nominatif masculin: and-vairth'-s, laus, etc.

## \$ 916. Le suffixe primaire a, en lithuanien et en ancien slave.

En lithuanien, cette classe de mots est moins nombreuse; mais le nominatif singulier a mieux conservé son ancienne forme que dans aucun autre idiome congénère du sanscrit. Exemples: sarg-a-s «gardien» (sergù «je garde»); prā-rak-a-s «devin, prophète»¹; zwān-a-s «cloche» (zwanù «je résonne»); tāk-a-s «sentier» (tekù «je cours»); wéid-a-s «visage, ce qui voit» (wéizd-mi «je vois», waidinō-s «je me fais voir»); -nink-a-s (à la

maintenant rapporter aussi à la même origine le latin to-tw-s « tout ». Au causatif de tu (tdv-dyd-mi « je fais grandir, je fais prospérer ») se rattachent probablement le latin tu-è-ri (\$ 109°, 6) et le borussien tdwa-s « père », en lithuanien towa-s. En regard de l'ombrien tuta « ville », nous trouvons le borussien tauta (accusatif tauta-n) « pays », littéralement « ce qui est cultivé ». En lithuanien, tauta désigne l'Ailemagne.

Le verbe simple manque en tithuanien; mais comparez le slave rekuit «je dis».

fin d'un composé) « qui fait ». Comme exemples de l'emploi de ce dernier mot, nous citerons : balni-nink-a-s « qui fait des selles, sellier » (balna-s « selle »); grēki-nink-a-s « pécheur » (gréka-s « péché »); lauki-nink-a-s « paysan » (lauka-s « champ »); mési-nink-a-s « boucher » (mēsà « viande » = sanscrit mânsá, masculin et neutre, même sens); darbi-nink-a-s « ouvrier » (dárba-s « travail »); remésti-nink-a-s « un manœuvre » (remésta-s « travail fait à la main »). Remarquez, dans ces composés, l'affaiblissement en i de la voyelle finale du premier membre; c'est le même principe qui a donné en latin cœli-cola, terri-cola, fructi-fer, lani-ger (pour cœlò-cola, terra-cola, fructu-fer, lana-ger)¹.

Comme adjectifs de cette formation, nous avons : gýw-a-s (= gíw-a-s, sanscrit gív-d-s) « vivant »; át-wir-a-s « ouvert » (dt-weriu « j'ouvre »); iś-tis-a-s « étendu » (tēsiù « j'étends »).

En ancien slave, cette formation comprend des thèmes comme τοκο toko «fleuve»; pro-roko «prophète»; ot-roko «garçon», littéralement «infans, νήπιος»<sup>2</sup>; vodo-noso «hydria», littéralement «porteur d'eau». Nominatif: τοκ toků, proroků, etc. Comme exemples de thèmes à signification passive, nous citerons: gradů «ville» (grad-i-ti «enceindre»); milů «cher, aimé, agréable»<sup>3</sup>.

REMARQUE. — Le lithuanien -ninka. — Le verbe lithuanien ninku, d'où provient le précité -ninka, n'est jamais employé qu'en composition avec l'une des prépositions in, ap, uz et su : il a probablement signifié d'abord «aller», puis «faire». On peut comparer le borussien neik-aut «marcher» et le russe nik-nu «je m'incline».

<sup>1</sup> Voyez \$ 6, et Vocalisme, pages 139 et 162, note.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Miklosich, Radices, p. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nous avons de même en sanscrit, avec le sens passif : pur-á-m (neutre) et pur-á (féminin) «ville», littéralement «ce qui est rempli» (racine par «remplir»); priy-á-s «aimé» (racine pri).

Voyez Nesselmann, Dictionnaire, p. 422.

En regard du lithuanien -ninka-s, le russe met dans les noms composés никъ nik'; exemple : съдельникъ sjedeljnik' «qui fait des selles, sellier». Le borussien a l'air de se servir de nika (nominatif nix, pour nika-s, accusatif nika-n) pour former des noms d'agent avec ses thèmes verbaux'. Mais je regarde tous les mots de cette sorte comme des composés analogues à opifex, artifex, en latin. En effet, quoique, par exemple, waldnix «souverain " puisse être dérivé de la racine wald «dominer », rien n'empêche d'admettre qu'il signifie proprement «exerçant la domination», et qu'il contient un substantif wald-s ou walda-s (thème walda) adomination 3. A côté de crixt-nix «qui baptise, qui exerce le baptême» se trouve le thème substantif crixti dans le composé crixti-laiska-s «livre de baptême»; à côté de dil-nik-a-ns «travailleurs » 4, nous avons le thème substantif dila (accusatif dila-n) «travail»; à côté de daina-alge-nik-a-mans « aux journaliers, à ceux qui travaillent pour un salaire journalier, , nous avons les thèmes substantifs deina (comparez le sanscrit dina) «jour» et alga (génitif alga-s) «salaire». Au contraire, il n'existe point de verbe dont ce mot pourrait être le nom d'agent; et il en est de même pour la plupart des formations de cette espèce.

## \$ 917. Noms formés à l'aide du suffixe a et prenant la signification passive.

Entre le sanscrit et le grec, il existe cet accord remarquable que les adjectifs formés à l'aide du suffixe en question ont généralement la signification passive, quand ils se combinent avec les préfixes **y** su, sù «facilement» et **y** dus 6, dus « difficilement». Le ton, en sanscrit, repose sur la syllabe radicale; exemples : sukár-a-s « qui est fait facilement, facile à faire »;

- <sup>1</sup> Voyez Nesselmann, La langue des Borussiens, p. 76.
- <sup>2</sup> Ne s'est conservé qu'au datif waldniku.
- 3 Nous rétablissons ce nom par conjecture.
- \* Dil-nik-a-ns est un accusatif pluriel.
- 5 Datif pluriel.
- \* Dus se change en dus, dur, duh, selon la lettre dont il est suivi.
- <sup>7</sup> En sanscrit, la règle est peut-être sans exception. Évidemment il n'est pas question ici des formes ou su signifie «pulchrum, bonum, gratum», comme dans subtéra «pulchrum ferens» (Rig-véda, I, cx11, 2).

suláb-a-s «facile à obtenir»; duskár-a-s «difficile à faire»; durláb-a-s «difficile à obtenir»; duhsáḥ-a-s «difficile à supporter»; durmárs-a-s (même sens); durdárs-a-s «difficile à comprimer»; duspür-a-s «difficile à remplir»; dustár-a-s (par euphonie pour dustár-a-s) «difficile à surmonter».

Nous avons de même en grec : εὐφορ-ο-ς, εὐκάτοχ-ο-ς, εὐκερίγραφ-ο-ς, εὐέμβολ-ο-ς, εὐανάγωγ-ο-ς; δύςφορ-ο-ς, δύςτροφ-ο-ς, δύςτομ-ο-ς, δύςπλο-ο-ς, δυςπρόσμαχ-ο-ς, δυςανάπορ-ο-ς.

#### \$ 918. Le suffixe secondaire a, en sanscrit.

Comme suffixe secondaire ou taddhita, le suffixe a 1 reçoit ordinairement l'accent; la syllabe initiale du mot primitif est frappée du vriddhi. Le sanscrit forme de cette façon:

- 1° Des noms masculins 2 qui sont avec le mot primitif dans un rapport de descendance ou dans quelque autre relation. Exemples: vâsiśi '-á-s « descendant de Vásiśia »; mânav-á-s « descendant de Manu, homme »; drâupud'-i « fille de Drupada » 3; dâuhitr-á-s (de duhitár, duhití « fille ») « fils de la fille »; nâiśad'-á-s « qui est du pays de Niśada », au pluriel « le pays de Niśada »; śâiv'-á-s (de śīva) « sectateur, adorateur de Çiva ».
- 2° Des noms patronymiques s'appliquant à des choses : ainsi les fruits sont désignés d'après l'arbre qui les produit. Exemple : âśvati'-á-m « le fruit de l'arbre aśvatia ». Il faut rapporter ici le précité sâmudr'-á-m « sel marin, ce qui est produit par la mer (samudrá) ».
- <sup>1</sup> Quant à l'origine du suffixe secondaire a, elle est la même que celle du suffixe primaire (\$ 912).
  - <sup>2</sup> Le féminin est en i.
- <sup>3</sup> Je ne mets pas d'accent sur draupadi, qui est le féminin de draupada, parce qu'on ne peut sûrement déduire du masculin l'accentuation de la forme féminine. Dans cette classe de mots, les féminins sont d'un emploi relativement rare. Voyez mon Abrégé de la grammaire sanscrite, 3° édition, \$ 218.

- 3° Des neutres à sens abstrait comme yâuvan-á-m « jeunesse », de yúvan « jeune ».
- 4º Des collectifs neutres comme kâpôt'-á-m «une volée de pigeons», de kapôta (masculin) «pigeon».
- 5° Des adjectifs et des appellatifs ayant avec le mot primitif des relations diverses. Exemples : âyas-á (masculin-neutre, féminin âyas-î) « ferreus », de âyas « ferrum » ¹; sâukar'-d-s « porcinus », de sûkara « porcus »; sânvatsar'-á-s « annuus », de sanvatsará « annus »; dvâip'-á-s « un char couvert d'une peau de tigre », et comme adjectif « fait de peau de tigre », venant de dvîpa-s, dvîpa-m « peau de tigre ».

#### § 919. Le suffixe secondaire a, en grec et en latin.

Avec les patronymiques féminins comme draupad-4 s'accordent, si l'on fait abstraction du renforcement de la première voyelle, les noms grecs comme Τανταλ'-ίδ, Πριαμ'-ίδ, Γναχ'-ίδ, Νηρείδ (ionien Νηρηίδ). Le δ n'est, comme nous l'avons vu, qu'un élargissement inorganique du thème (\$ 119). Νηρείδ (pour ΝηρηΓίδ) répondent aux formes sanscrites comme manav-t «femme», féminin de manavá «descendant de Manu, homme». Il y a seulement cette différence qu'en grec le gouna ou le vriddhi se trouve déjà dans le thème primitif Νηρεύ. En ce qui concerne l'accentuation, Τανταλίδ est avec son primitif Τάνταλο dans le même rapport que vasié -ά « Vasiétide» avec vásiéta.

En regard des noms neutres comme sàmudr'-á-m « sel marin », nous avons déjà placé (\$ 9 1 1) le latin ôv'-u-m, comme descendant de l'oiseau (avi-s), et le grec &(F)'-6-v. Avec les noms de fruits comme àsvati'-á-m s'accordent, en latin, pom'-u-m venant de pomu-s, pir'-u-m venant de piru-s, prun'-u-m de prunu-s,

¹ Ayas est à la fois le thème et le nominatif-accusatif. Comparez le latin æs, ær-is (pour æs-is), le gothique ais (thème aisa).

ceras'-u-m de cerasu-s, et, en grec,  $\mu \tilde{\eta} \lambda'$ -o-v venant de  $\mu \eta \lambda l(\delta)$ . κάρι'-ο-ν de καρία, ἄπι'-ο-ν de ἄπιο-s. Comme le grec et le latin, aussi bien que le sanscrit, rejettent la voyelle finale du thème primitif devant la voyelle du suffixe dérivatif (\$ 911), on peut soutenir que pir'-u-m est venu de piru-s et άπι'-o-v de άπιο-s, non-seulement par le changement du genre, mais encore par l'adjonction d'un nouveau suffixe. Le rapport entre ces noms ne serait donc pas le même que le rapport entre bonum et bonus, entre dyaθόν et dyaθός 1. La relation entre μήλον et le thème μηλίδ mérite à cet égard une attention particulière, car le δ n'est qu'une addition inorganique (\$ 119), qui est venue se joindre au thème μηλί, dont l'i était primitivement long. Si nous transportions le mot du grec en sanscrit, il devrait saire mâlt, et en supposant que ce fût le nom d'un arbre, son fruit s'appellerait mål'-á-m. Mais on peut aussi suivre la voie inverse, et faire dériver en grec et en latin les noms des arbres du nom des fruits, comme nous avons vu des noms de pays dériver du nom des habitants. Nous avons essayé plus haut (\$ 900) de montrer que certaines contrées ne sont pas autre chose que le féminin du nom de peuple. Si l'on fait abstraction de l'accent, il n'est pas plus difficile d'arriver du thème à forme masculine et neutre μηλο au thème féminin μηλίδ (pour μηλί), qu'en sanscrit de âyasá «ferreus, ferreum » à âyast «ferrea ».

Avec les adjectifs sanscrits comme âyas-á «ferreus», venant de áyas «ferrum», s'accordent les adjectifs latins qui dérivent de thèmes substantifs en ôr 2 à l'aide du suffixe ở (nominatif u-s); tels sont : decôr-u-s, sonôr-u-s, honôr-u-s, sopôr-u-s.

<sup>&#</sup>x27; Quoique dans les idiomes en question les noms d'arbres soient féminins, les mots en us et en os appartiennent au masculin par leur forme.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plus anciennement ós, en sanscrit as.

\$ 920. Le suffixe primaire et secondaire a, en zend.

Le zend ne manque pas de formations analogues à celles qui ont été décrites au paragraphe 9 1 3. Telles sont : ksay-a « roi » (racine ksi « régner »); gar-a « gosier, celui qui dévore »; -gar-a « dévorant »; -yâs-a « adorant »; -ġn-a « tuant »; -yaud-a « combattant ». Ces derniers ne sont employés qu'à la fin d'un composé. Le mot drugëm-vanô (thème drugëm-vana) « tuant la Drug » mérite une mention spéciale, comme étant formé de la même manière que le sanscrit arin-damá-s « domptant l'ennemi » 1. Je crois qu'il y faut voir un seul mot, quoique dans les manuscrits drugem et vanô soient séparés; mais on sait que dans l'écriture zende on sépare très-souvent les membres d'un composé. Autrement on serait obligé d'admettre qu'en zend les adjectifs formés à l'aide du suffixe a gouvernent l'accusatif même hors de composition 2.

Un mot zend formé à l'aide du suffixe secondaire a est ayanha « ferreus, vas ferreum » (= sanscrit âyasá); le mot primitif est

\$ 921. Noms féminins formés à l'aide du suffixe á, en sanscrit, en grec, en latin, en gothique et dans les langues letto-slaves.

La forme féminine du suffixe a, savoir â, donne en sanscrit des oxytons à signification abstraite, comme bidá «l'action de fendre», bidá (même sens), kipá «l'action de jeter», bikiá «l'action de mendier», kiudá «la faim», mudá «la joie».

<sup>1</sup> Voyez \$ 914.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burnouf sépare vanó de drugêm (Études sur la langue et les textes zends, p. 250), quoique dans l'expression précédente dbaité-tauurvéo, dont les membres sont également séparés par l'écriture, il voie avec raison un composé (il le traduit par «triomphant de la haine»).

<sup>3</sup> Voyez Burnouf, ouvrage cité, p. 196.

<sup>4</sup> Nous avons montré (\$ 619) qu'il faut voir des débris de cette formation dans les

En grec, nous avons entre autres: Φορά, Φθορά, κουρά, Φαγή, τομή, Φυγή. En latin, outre fuga, il faut probablement rapporter à cette classe cura, qui est le primitif de curare: je rattache cura à la racine sanscrite kar, kṛ « faire » (karômi « je fais », kurmás « nous faisons »).

En gothique, nous trouvons les thèmes féminins vrakô « poursuite » (à côté de vraka, nominatif vraks « persécuteur »), bidô « prière », bôtô « profit » ¹, dailô « part » ², tharbô « manque », idreigô « repentir » ³, saurgô « souci », vulvô « rapt » (racine valv ²), jiukô « dispute », hvôtô « menace ». Nominatif : vraka, bida, etc. (\$ 137). Avec un n inorganique, nous avons : reirôn « l'action de trembler », brôthra-lubôn « amour fraternel », trigôn « deuil » ⁵. Nominatif : reirô, brôthra-lubô, trigô (\$ 142).

En lithuanien: malda « prière » (meldźiù « je prie »), deja « gémissement » (de là dejōju « je gémis »), ramśū « l'action de boucher » (remśū « je bouche »), rauda « plainte » (racine sanscrite rud « pleurer »), géda « honte » (de là gēdinū « je fais honte »), pa-galba « secours » (gelb-mi, pa-gelb-nū « je secours »), pa-baiga « achèvement » (baigiù « j'achève »).

En ancien slave : mlŭa «tumultus» (mlŭ-i-ti «tumultuari»),

accusatifs du prétérit périphrastique et dans les infinitifs zends en ann. Un thème en á venant d'un verbe de la dixième classe, avec déclinaison complète, est mṛgayd rchassen; mais il est seul de son espèce.

- <sup>1</sup> Racine bat, d'où vient bats «bon» (thème bata). Cette racine a dû donner un verbe fort bata, bôt. En sanscrit, nous avons une racine band «être heureux», d'où vient bádra «heureux», excellent». Voyez Glossaire sanscrit (édition 1847), p. 243.
- <sup>2</sup> Racine dil (= senscrit dal «findi»). Cette racine a dù donner un verbe fort deila, dail, dilum. Voyez Glossaire senscrit, p. 164.
- <sup>3</sup> D'une racine perdue, qui signifiait peut-être d'abord «rougir», puis «avoir honte», et qui paraît apparentée avec la racine sanscrite rasig, d'où vient rakté «rouge».
  - 4 Formes principales: vilva, valv, vulvum.
  - <sup>5</sup> Grimm, Grammaire allemande, t. II, p. 53, nº 555.

slava « gloire », mėna « changement », po-bėda « victoire », u-tėchu « consolation ».

## \$ 922. Le suffixe i.

Le suffixe i est identique avec le thème démonstratif i (§ 360), ou bien, ce que j'aime mieux admettre aujourd'hui, c'est un affaiblissement du suffixe a. Cet affaiblissement, qui doit être antérieur à la séparation des idiomes, peut se comparer à celui de l'o latin (= sanscrit a) ou de l'a latin (= sanscrit a) en i, par exemple dans imbellis, imberbis, multiformis.

Ce suffixe forme en sanscrit:

1° Des noms féminins à signification abstraite, avec l'accent sur la syllabe radicale, tels que ránh-i-s «vitesse», krís-i-s «labourage», tvís-i-s «splendeur», sdć-i-s «amitié», lip-i-s «écriture».

En zend, nous avons: wordels vereid-i-s «accroissement, bonheur, », words dâh-i-s «création », word rag-i-s «institutio».

Le gothique possède dans cette classe de mots le thème féminin vunni « la souffrance » (racine vann 4) et les thèmes vrôhi « accusation », vêni « espérance », dont les racines se sont perdues. Nominatif : vunn'-s, vrôh'-s, vên'-s.

En ancien slave, il faut rapporter ici: ръчь rêći (thème rêći) « discours », съчь sêći (thème séći) « l'action de battre, de fouetter », падь jadi (thème jadi) « nourriture ».

- 1 Littéralement «l'action de suivre», de la racine sac (pour sak) «suivre». Comparez avec sac le latin sequor, et rapprochez socius de sácisa-s «consiliarius».
- <sup>2</sup> Datif vereidye, génitif pluriel vereid inanm. Voyez Burnouf, Études sur la langue et les textes zends, pp. 316 et 324.
- 3 Racine ddh = sanscrit dds adonner. Burnouf, Yaçna, notes, page 1x, remarque 16.
  - A Formes principales: vinna, vann, vunnum.
  - Avec 4 è par euphonie pour k.

En grec: μñν-ι-s¹, δñρ-ι-s², ἄγυρ-ι-s; avec l'addition d'un δ (\$ 119), les thèmes ἐλπίδ, ὅπιδ; avec un τ, χάριτ. Ce dernier mot ferait en sanscrit ḥṛś-i (pour ḥdrś-i), nominatif ḥṛś-i-s.

En latin, il faut peut-être rapporter ici les thèmes cæd-i, léb-i et ambâg-i: toutesois, dans ces mots et dans d'autres semblables, le nominatif singulier en ê-s cause des doutes, car on pourrait le rattacher aux thèmes sanscrits en as (nominatif masculin et séminin âs). Le latin nubês rappelle aussitôt nábas, qui comme masculin (nominatif nábâs) a, entre autres significations, celle de « nuage », et comme neutre celle de « ciel, air » 3. Sedê-s s'accorde avec le sanscrit acq sádas « assemblée » 4 et avec le grec s'dos, êse(\sigma)-os. On pourrait donc supposer que dans les thèmes cædi, labi, nubi, sedi, etc. 5, l'i était primitivement suivi d'un s (ou d'un r, pour s, \$ 22), qui s'est perdu; la suppression de cette consonne aurait eu pour effet de saire entrer ces mots dans la déclinaison en i. Je rappelle à ce sujet les composés immuni-s, opi-sex, à côté de munus, nuner-is (pour munis-is) et de opus (= sanscrit dpas), operis (pour opis-is = sanscrit dpas-as).

2° Des noms d'agent et des appellatifs qui, au fond, sont des noms d'agent ou des noms d'instrument. La plupart sont masculins; l'accent tombe tantôt sur la racine, tantôt sur le suffixe. Exemples: c'id-i-s « celui qui fend », yág-i-s « sacrificateur », pác-i-s « feu » (racine pac « cuire »), áḥ-i-s « serpent » (racine anh « se mouvoir »), péi-i-s « foudre » (racine pis « écraser »),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La racine est la même que dans le sanscrit man-yú-s « colère, chagrin ».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez la racine sanscrite dar, df «déchirer» (=  $\delta t \rho \omega$ ), d'où vient vi-ddr-and-m «guerre».

<sup>3</sup> Au neutre se rattachent le grec rέφες (\$ 128) et le slave nebes (nominatif nebo, \$ 264). Nous ne chercherons pas à décider si le féminin lithuanien debesi-s (pour nebesi-s, \$ 317) «nuage» appartient originairement au masculin nébés ou au neutre nébas.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le sens primitif est peut-être « séance ».

C'est la forme qui sert de base aux cas obliques.

vas-i-s « habit », dvan-i-s « son », kav-i-s « poëte, celui qui parle » (racine ku « résonner »), ĉid-i-s « hache », ruć-i-s (féminin) « rayon ». On a aussi quelques thèmes adjectifs, comme śúć-i « pur », bốd-i « sachant, sage », tuv-i « beaucoup » 1; et avec redoublement : gágm-i « rapide » (racine gam « aller »), gágn-i « tuant » (racine han), sásn-i « donnant », sásah-i « supportant » 2.

En grec, nous avons τρόχ-ι-s «coureur» qui s'accorde avec les noms d'agent paroxytonés comme yág-i-s «sacrificateur»; ἔχ-ι-s est identique avec áḥ-i-s « serpent », en zend τος aṣ-i-s; le latin angu-i-s a ajouté, comme fait souvent cette langue, un u = v après la gutturale. Aux féminins oxytonés comme  $\tilde{cid}$ -i-s «hache», littéralement «celle qui fend», on peut probablement comparer ραφ-ίδ «aiguille, celle qui coud», γραφ-ίδ «pointe, celle qui écrit », κοπ-ίδ «épée, celle qui frappe », σΦαγ-ίδ «couteau de sacrifice ». Λεπ-ίδ a le sens passif; λα6-ίδ est tantôt actif, tantôt passif. En sanscrit, le masculin as-i-s (comparez ensi-s) «épée» a la signification passive : la racine est as «jeter». Toutefois, au sujet du grec is, dont le s'est certainement une addition inorganique, on peut se demander si l'a représente un i bref ou un i long sanscrit : en effet, nous voyons que l'i est souvent abrégé en grec; de plus, les noms masculins formés à l'aide du suffixe a (=0, \$ 913) tels que nadá-s « fleuve », littéralement « celui qui résonne », ont fréquemment à côté d'eux des féminins comme nadi' (même sens). Il est donc possible que les formations grecques en is répondent à ces féminins en î. Ainsi γραφίδ viendrait d'un thème masculin γραφό ou γράφο de la même manière que σλρατηγ'-ίδ de σλρατηγό, ou que κορων'-ίδ de κορωνό.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Forme védique. La racine est tu « grandir». De la même racine vient le borussien toù-la-n (neutre) «beaucoup» et l'adverbe touls «plus». Ce dernier est proprement un comparatif avec s = sanscrit yas, fyas (\$ 301).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Toutes ces formes sont védiques : gágni, sásni et sásahí se construisent avec l'accusatif. Voyez Benfey, Glossaire du Sáma-véda, pp. 69 et 127.

En regard des thèmes adjectifs comme śúc-i «pur», bốd-i «su-chant», nous pouvons placer τρόφ-ι.

En gothique, nous avons les thèmes masculins: junga-laudi « jeune homme » (racine lud « grandir » = sanscrit ruh, pour rud), nominatif lauth'-s; nav-i « le mort » 1, nominatif nau-s; muni « pensée »; sangvi (avec insertion d'un v euphonique, \$ 388) « chant ». Sont féminins: daili « partie » (racine sanscrite dal « fendre ») et quêni « femme » (racine sanscrite gan « mettre au monde »).

Les débris de cette formation que le lithuanien a conservés sont tous du féminin. Ce sont des mots qui appartiennent à un âge antérieur et dont le lithuanien ne sent plus la valeur éty-mologique. Nous citerons : ang-i-s «vipère » = sanscrit dh-i-s, zend aṣ-i-s, grec éx-i-s, latin angu-i-s; ak-i-s «œil » = sanscrit àkś-i (neutre), zend aś-i²; ûs-i-s «frêne » se rattache sans doute à la racine sanscrite vakś, zend uks, gothique vahs «grandir». Peut-être kand-i-s «mite » est-il né sur le sol lithuanien (comparez kándu «je mords», sanscrit way kand «mordre», ag kad «manger»).

En zend, cette classe de mots nous présente les thèmes adjectifs darsi « courageux » 3 et nâmi « qui se courbe, tendre ». Comme substantifs, nous citerons asi « œil, ce qui voit » (\$ 5 2), driwi « mendiant » 4, 35 asi « serpent » (= sanscrit alu), soul vairi, probablement « cuirasse », littéralement « ce qui couvre » (racine sanscrite var, vr « couvrir »).

En ce qui concerne le suffixe secondaire i, que ne connaissent

<sup>&#</sup>x27; Pour nahv-i, avec v euphonique (\$ 388). Ge mot appartient à la racine sanscrite nah (pour nah) «périr», qui a donné en latin nec, en grec νέκυ, νεκρό.

<sup>2</sup> Voyez \$ 52.

<sup>3</sup> Sanscrit un dars, drs «oser». Comparez le grec Appos, la racine gothique dars (ga-dars «oser»), le lithuanien drasus «hardi», l'irlandais dasachd «hardies», courage». Voyez Glossaire sanscrit, édition 1847, p. 186.

<sup>\*</sup> Voyez \$ 45 et comparez la racine sanscrite darb, drb « craindre».

pas les langues de l'Europe, je me contente de renvoye l'exemple cité au paragraphe 911.

#### S 923. Le suffixe u.

Le suffixe u est, selon moi, identique avec le thème démo tratif u, dont dérivent les prépositions ut, upa et upari, a que l'adverbe zend uiti « ainsi » 1.

Le suffixe u forme :

- 1° Des adjectifs venant de thèmes désidératifs, et ayant signification de participes présents. Ces adjectifs gouvern l'accusatif, comme de vrais participes. Exemple : didrékéuh pitá « désirant voir ses parents » <sup>2</sup>.
- 2° Des adjectifs qui, notamment en grec et en lithuani accentuent pour la plupart le suffixe. Exemples: tanú « minci littéralement « allongé » (racine tan « étendre »), en grec τα « étendu, long »; svâdú « doux, agréable au goût » (racine s « être agréable au goût »), en grec πδύ, en lithuanien saldû (pe sladû, venant de swadû, \$ 20); lagú « léger, mobile » (racine le « sauter par-dessus »), grec ε-λαχύ; mṛdú « doux, tendre », lit ralement « fin, moulu » (pour mardú, de la racine mard, » « écraser »), en grec βραδύ (pour μραδύ); âśú (pour âkú) « pide » ³ (racine aś « atteindre »; plus anciennement, aś signifi probablement « être rapide, courir », de là áśva « cheval, coi sier »), en grec ἀκύ; purú (pour parú) « beaucoup » (racine p pf « remplir », píparmi « je remplis »), en grec ωλύ (pour ωα ωαρύ), en gothique filu (indéclinable); príú « large » (pour pra au comparatif práityâns, racine prai « extendi, expandi »),

<sup>. 1</sup> Par euphonie pour uti (\$ 41).

<sup>2</sup> Savitri, v, 109.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans le dialecte védique, dété est adjectif ou adverbe; dans le sanscrit classiq il est seulement adverbe.

grec ωλατύ, en lithuanien platů; gurů «lourd»¹, en grec βαρύ (comme on a βίδημι pour gágâmi); urů «grand» (probablement pour varů, venant de var, vr «couvrir»), en grec εὐρύ; baḥů «beaucoup» (probablement pour badů²), en grec βαθύ «profond». Au grec Θαρσύ, Θρασύ correspond le lithuanien drasů «courageux, audacieux». En gothique, outre l'indéclinable précité filu, nous avons thaursu «sec»³ (racine thars = sanscrit tars, tṛs) et qvairru «doux, tranquille, clément»⁴.

En zend, nous avons: λλω pôuru «beaucoup» = sanscrit purú; κει ετέρυ «droit» = της τζύ (racine arć, τζί); και άδυ «rapide» 5, d'où vient le superlatif κομωρων άδιστα; νομίν ναηλυ «bon» = sanscrit vasú (\$ 56°).

En latin, si nous n'avons pas d'adjectifs de cette classe, cela vient, comme je l'ai déjà fait observer ailleurs , de ce que tous les thèmes adjectifs en u se sont enrichis d'un i inorganique. De cette façon, le sanscrit tanú est devenu tenui; gurú (pour garú) fait gravi (par métathèse pour garui); lagú correspond à levi (pour legui), svâdú à suavi (pour suadui) et mṛdú (pour mardú) à molli, pour molvi, avec assimilation du v; quant au premier l de molli, il représente soit le r, soit le d de mṛdú, mardú.

- 3° Des appellatiss comme dâru (neutre) « bois », littéralement
- Pour gará, qui a donné le comparatif gáriyáris, le superlatif gárisía. Il n'existe pas de racine dont le sens convienne à cet adjectif.
  - <sup>2</sup> Racine banh «grandir», venant de band comme vrh «grandir» de vrd (\$ 23).
  - <sup>3</sup> Nominatif masculin-féminin thaursu-s, neutre thaursu.
- \* En allemand moderne, kirr «apprivoisé». Il pourra sembler étrange que quairru-s soit apparenté avec quair-nu-s «meule»; mais je rappellerai que le précité mṛdú «tendre» vient de la racine mard, mṛd «écraser». La racine commune du gothique quairr-u-s (la liquide est redoublée d'une manière irrégulière) et de quair-nu-s est le sanscrit g'ar, g'r «moudre, être moulu».
- <sup>5</sup> Avec le superlatif déseta, que Neriosengh traduit par végavattama, s'accorde très-bien le grec éxecolos. En sanscrit, nous aurions átitia. Comparez Burnouf, Études sur la langue et les textes zends, p. 211.
  - O De l'influence des pronoms sur la formation des mots, p. 20.

« ce qui est fendu » 1; isu (masculin et féminin) « flèche », littéralement « qui se meut »; bûndu (masculin) « parent », de la racine band « lier »; rûggu (masculin) « corde », littéralement « ce qui lie » 2; kûrû (masculin) « artiste, celui qui fait »; bidû (masculin) « foudre », littéralement « qui fend »; tanû (féminin) « corps », littéralement « qui est étendu » 3.

En grec, outre le précité δόρυ, on peut encore citer γῆρυ, νέχυ, σΊαχυ, ωῆχυ. Le féminin γῆρυ se rattache à la racine sanscrite at gar, a gf, qui a donné fat gir (féminin) « voix »; νέχυ (racine sanscrite naś, pour nak, « périr ») correspond au zend naśu « cadavre » (\$ 247); σΊάχυ désigne « l'épi », en tant que « droit », si on le rattache à σΊείχω (racine σΊιχ = sanscrit stig, gothique stig « monter ») è; ωῆχυ représente le sanscrit bâḥú « bras », le zend ζων bâṣu (racine sanscrite bâḥ ou vâḥ « s'efforcer »).

En latin, nous avons curru « char, celui qui court », et peut-être acu, s'il appartient à la racine sanscrite च्या as (pour ak) qui a, entre autres sens, celui de « pénétrer » 5. Cette racine a donné en sanscrit as-áni-s « la foudre ».

- <sup>1</sup> Comparez le grec δόρυ. Dans les cas obliques, on a δόρατ, comme on a γόνατ à côté de γόνυ, en sanscrit gánú. Le gothique élargit les deux thèmes neutres par l'addition d'un a, lequel est supprimé au nominatif-accusatif (\$ 153): nous avons, par conséquent, triva «arbre», kniva «genou», nominatif-accusatif triu, kniu (datif pluriel triva-m, kniva-m).
  - <sup>2</sup> Rapprochez le latin ligare.
  - 3 En zend 3 pe tanu.
- \* Dans σ/dχυς il ne resterait donc que la voyelle du gouna, de même que dans σ/dχος.
- Dans ce cas, acuo est un verbe dénominatif venant de acu, comme en grec γηρό-ω de γῆρυ (\$ 777). J'ai supposé autrefois avec Pott que acuo et d'autres mots semblables appartenant à diverses langues de l'Europe pouvaient provenir de la racine sanscrite số (pour kổ) "aiguiser", précédée de la préposition d. Mais d'abord, nous ne voyons pas qu'en sanscrit la racine en question prenne le préfixe d; de plus, dans le latin acuo, dans le grec ἀχή, ἀχωχή, ἀχμή, ἀχρός, etc. dans le tithuanien aé-tru-s «pointu, aigu», aé-mű «tranchant», et dans le slave ΟCΤρΣ σε-trũ «aigu».

En gothique, cette classe de mots nous fournit plusieurs thèmes masculins, tels que lith-u « membre » (racine lith « aller »), mag-u « garçon » (racine mag, primitivement « grandir », puis « pouvoir »). Les autres thèmes gothiques en u viennent de racines qui n'existent plus dans cette langue. Nous citerons: air-u « messager » (racine sanscrite ar, r « aller »), fôt-u « pied » (racine sanscrite pad « aller », d'où viennent pad et pâd-a-s « pied »), auhs-u « bœuf » (sanscrit ukś « arroser, féconder », d'où vient úkśân ou úkśan « taureau »), grêd-u « faim » ¹.

En lithuanien, nous avons probablement dangu-s « ciel » (dengiù « je couvre »).

\$ 924. Le suffixe sanscrit an, ân (răģ-an); en grec αν, εν, ον, ην, ων (τάλ-αν, άρσ-εν, τέκτ-ον, σκήπ-ων). — Origine de ce suffixe.

Le suffixe sanscrit an, aux cas forts ân, forme des appellatifs désignant celui qui agit. En grec, les formations analogues ont av, ev, ov, nv, ων. Le sanscrit, comme fait aussi le grec dans la plupart de ces formations, met l'accent sur la syllabe radicale. Nous citerons: snélan « ami, celui qui aime », rágan « roi, celui qui règne », tákian « charpentier, celui qui fend, qui forme », úkian « taureau, celui qui féconde », vrían « celui qui fait pleuvoir » (surnom d'Indra). Ce dernier mot signifie, en outre, comme le précédent, « taureau, celui qui féconde ». La racine vará, vría « pleuvoir, arroser, féconder », qui a encore servi à former d'autres noms d'animaux, a donné en grec le thème ắρσ-εν (pour Εάρσ-εν), et par assimilation ἄρρεν. Cet adjectif, dont l'origine,

la voyelle initiale a tout l'air d'appartenir à la racine. Comme श्रम् as est une altération pour ak, on peut aussi rapprocher le sanscrit ág-ra-m « pointe», avec substitution irrégulière de la moyenne à la ténue.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le genre est incertain; grédó «j'ai faim» est un verbe dénominatif. Le sanscrit possède une racine gard, grd (pour grad) «désirer», qui a aussi donné le slave gladu «faim».

en grec, est obscure, correspond par sa racine, son suffixe et son accentuation au sanscrit visan. C'est aussi sous la forme εν que se montre notre suffixe dans εἶρ-εν « jeune homme », littéralement « celui qui parle ». Dans le thème adjectif τέρ-εν, le suffixe εν prend une signification passive, contrairement à sa destination première : il en est de même pour ον dans πέπτ-ον « mûr », littéralement « cuit ». Ον a le sens actif dans τέπτ-ον = le précité πτη tákɨ-an « charpentier », ainsi que dans σῖαγ-όν. τρυγ-όν, ἀρηγ-όν, ἀπδ-όν, εἰπ-όν, οù l'accent a passé sur la dernière syllabe. L'a et l'ancienne accentuation se sont conservés dans τάλαν.

Au sujet des thèmes en ην et en ων, il faut se rappeler que le suffixe sanscrit an forme ses cas forts 1, excepté le vocatif singulier, de ân. C'est ân que je regarde comme la forme primitive du suffixe, lequel, à ce que je crois, dérive de ana : l'allongement de l'a initial me paraît être une compensation pour la suppression de l'autre a. Si le sanscrit, dans les cas faibles, abrége la voyelle du suffixe, et s'il va jusqu'à la supprimer dans les cas très-faibles<sup>2</sup>, c'est là probablement un fait postérieur à la séparation des idiomes de la famille. L'abréviation qu'ont opérée les autres langues a eu lieu, selon moi, d'une façon indépendante. On peut comparer, d'une part, les nominatifs pluriels σχήπων - εs<sup>3</sup>, χλύδων - εs<sup>4</sup>, αίθων - εs, είρων - εs, τρίδων - εs<sup>5</sup> avec les nominatifs pluriels des thèmes sanscrits précités : sné han-as, rågån-as, taksån-as, výsån-as. Mais, d'autre part, en regard des génitifs comme σκηπών-ων, σκήπων-os, les génitifs sanscrits tels que sne'hn-am « amicorum ». sne'hn-as « amici » présentent une

<sup>1</sup> Voyez \$ 129.

<sup>2</sup> Voyez \$ 130.

<sup>3</sup> Σκήπων "båton", littéralement «celui qui soutient".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Κλύδων «flot», littéralement «celui qui lave».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Avec signification passive, contrairement à ce qui a lieu en sanscrit.

<sup>•</sup> Sur le n (au lieu de n) dans ces deux dernières formes, voyez \$ 17 b.

forme très-altérée, et il en est de même pour tous les cas très-faibles. Au contraire, le sanscrit l'emporte sur le grec, en ce que, dans les cas forts (le vocatif singulier excepté), tous les mots de cette formation gardent la voyelle longue du suf-fixe: nous avons, par exemple, tilsan-am, tilsan-au, tilsan-au, tilsan-au en regard de τέπτον-α, τέπτον-ε, τέπτον-ες 3. De plus, le sanscrit n'a jamais laissé passer l'accent sur le suffixe, comme le fait, par exemple, le grec dans πευθήν, ἀπατεών.

\$ 925. Le suffixe ân, an, en latin et dans les langues germaniques.

Le latin nous présente le suffixe en question sous la forme  $\hat{o}n$ : c'est un argument de plus en faveur de mon opinion qu'à l'origine notre suffixe avait un  $\hat{a}$  long à tous les cas. Nous citerons, par exemple, les thèmes ed-on, ger-on, combib-on, prædic-on, err-on, dont les accusatifs ed-on-em, ger-on-em s'accordent très-bien avec les accusatifs sanscrits comme sné'h-an-am, rag-ân-am. L'à primitif s'est affaibli en i dans pect-in, nominatif pect-en (\$ 6): nous avons de même un i, au lieu d'un o, dans ho-min, dont le nominatif appartient à un thème ho-môn (\$ 797).

En gothique, la voyelle du suffixe an, aussi bien que celle du suffixe man (\$ 799), s'est affaiblie en i à tous les cas qui en

Il faut excepter l'irrégulier ptian « soleil », littéralement « celui qui nourrit ». Ptian a un a bref à tous les cas forts.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous ne parlons ici que du sanscrit classique: le dialecte védique, après un s, permet l'a bref aussi bien que l'd long (Panini, VI, 1v, 9). Exemples: tákéan-am et tákéan-am, tákéan-as et tákéan-as. Mais je regarde cette coincidence avec le grec comme fortuite, car l'a bref ne se trouve dans les Védas qu'après un s: c'est ainsi que s'explique également l'irrégularité du précité passan. Le dialecte védique présente encore d'autres formes qui ne peuvent devoir leur existence qu'à une altération de la langue.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En ce qui concerne son τ = sanscrit i, τέπτων est avec tátid (\$ 139) dans le même rapport que dρατο-s avec rhid-s (pour arhid-s) «ours». Le latin ursu-s té-moigne en saveur du caractère primitif de la siffiante.

sanscrit sont faibles 1. Nous pouvons citer les thèmes 2 han-an « coq », littéralement « chanteur » (latin cano, sanscrit sans, pour kans, « dire »), stau-an « juge » (racine sanscrite stu « célébrer »), faura-gang-an « qui marche en avant, préposé », ar-an « aigle » (racine sanscrite ar, r « aller »), ah-an « esprit, intelligence » (comparez ah-man « esprit » ³, ah-ja « je pense, j'opine »), liut-an « hypocrite », nut-an « pêcheur », ga-sinth-an « compagnon », skul-an « débiteur » (racine skal « devoir »), veih-an « prêtre », littéralement « celui qui bénit », spill-an « celui qui annonce » 4, auhsan « bœuf » = sanscrit úksan (§ 82) 5.

En vieux haut-allemand, l'a des suffixes gothiques an et man s'est altéré en o ou en u; mais au génitif et au datif pluriels, en regard du gothique an-ê et a'-m (pour an-m), nous trouvons par exception un ô, quoique les formes gothiques fissent attendre un o bref ê. L'i qui se trouve en gothique au génitif et au datif singuliers, ou bien est resté, ou bien, par une nouvelle altération, est devenu e. C'est cet e qui, en moyen haut-allemand et en haut-allemand moderne, s'est étendu à tous les cas 7. Comme exemples de thèmes en on, le vieux haut-allemand nous présente: bot-on « messager », littéralement « celui qui présente, qui annonce » 8, ochs-on « bœuf », has-on « lièvre, celui qui saute »

<sup>1</sup> Voyez \$ 132, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les racines d'une partie de ces thèmes sont perdues en gothique.

<sup>3</sup> Voyez \$ 799.

<sup>\*</sup> Spilló «j'annonce, je raconte». Le s est probablement une prosthèse phonétique ou une préposition dont le sens s'est obscurci. On peut comparer le borussien billu «je dis», le lithuanien bilōju (même sens), l'irlandais bri «parole», et la racine sanscrite bril «parler».

Nominatif auhea = sanscrit úkéd (\$ 140).

<sup>•</sup> Grimm, Grammaire allemande, I, p. 624.

On a, par exemple, en allemand moderne, der bote, des ochsen, dem hase.—Tr.

Racine but « présenter ». Cette racine, qui se rattache au sanscrit bud « savoir », a pris le sens causatif « faire savoir » : le substantif boton « messager, celui qui fait savoir » est resté plus près de l'acception primitive que le verbe biutu « je présente ».

(sanscrit śaś «sauter», śaśa «lièvre»), hlouf-on «coureur», trink-on «buveur», fah-on «pêcheur», heri-zoh-on «chef d'armée». Ces thèmes correspondent très-bien aux thèmes grecs comme ἄρηγ-όν, et les nominatifs comme bot-o aux nominatifs latins comme edo, combibo.

L'anglais nous offre un reste intéressant du suffixe an dans son pluriel oxen, qui n'est pas autre chose, quant à sa forme, que le thème sanscrit úksan un peu altéré : nous avons de même en allemand, aux cas obliques du singulier et à tous les cas du pluriel, ochsen. En anglais, l'ancien suffixe formatif a l'air d'être l'expression du nombre, parce qu'il n'est plus employé qu'au pluriel. Il en est de même pour brethren (thème sanscrit brâtar, brâtr), chicken et children, où nous rencontrons le suffixe an sans qu'il se trouve dans les termes congénères des autres idiomes. Dans le néerlandais moderne, ce suffixe s'est établi à demeure au pluriel de tous les mots réguliers : aussi est-il devenu, si l'on s'en tient à l'usage pratique de la langue, l'exposant attitré de la pluralité. Sur un fait analogue qui s'est passé pour un autre suffixe sanscrit, devenu abusivement, dès la période la plus reculée du haut-allemand, l'exposant de la pluralité, voyez \$ 241.

## \$ 926. Le suffixe an formant des noms neutres.

Le suffixe an ne produit pas en sanscrit de thèmes neutres à déclinaison régulière; mais quelques neutres en i, à déclinaison irrégulière, forment leurs cas très-faibles (§ 130) de thèmes en an. Ainsi ákś-i «œil» tire ses cas les plus faibles de akśán. Ce dernier thème a eu sans doute d'abord sa déclinaison complète 2.

¹ Je suppose que le second ম  $\acute{s}$  de মম  $\acute{s}$  as a sauter,  $\acute{s}$  as a lièvre, provient d'un  $\frac{\pi}{2}$  s dental, et non d'un  $\acute{s}$  (\$ 21 °).

Le Dictionnaire de Pétersbourg donne, en effet, les formes suivantes : instrumental akénő, datif akénő, ablatif-génitif akénás, locatif akénő ou akéní ou védique

Peut-être le mot aksa, qui est employé comme dernier membre d'un composé, n'est-il pas autre chose que aksan privé de son n, comme on voit aussi râg-an, qui est le mot le plus usité de cette classe, remplacé par râga à la fin des composés.

Inversement, nous trouvons dans les langues germaniques plusieurs thèmes qui, hors de composition, finissent par une voyelle, et qui, à la fin d'un composé, prennent le suffixe an. Tels sont, par exemple, en gothique: ga-dailan «ayant part à» (de ga « avec » et daili, nominatif dails « part »), ga-hlaiban « compagnon » (hlaiba, nominatif hlaifs «pain »), us-lithan «paralytique » (us «dehors » et lithu, nominatif lithu-s «membre »)1. En vieux haut-allemand, le thème taga (nominatif tag) «jour » s'est élargi en tagon dans plusieurs composés. Par là, il s'est de nouveau rapproché de ses congénères présumés en sanscrit et en zend: and ahan ahan ajour ». Pour revenir au sanscrit aksún «œil», il est représenté exactement, quant à la racine, au suffixe et au genre, par le thème gothique augan<sup>3</sup>. Comme le nominatif-accusatif-vocatif pluriel des thèmes neutres appartient en sanscrit aux cas forts, on doit s'attendre à un pluriel akśdni (venant de akśdn-a, \$ 234), et avec cette forme s'accorde

akɨán; duel: génitif-locatif akɨnös; pluriel: nominatif-accusatif védique akɨánɨ, instrumental védique akɨábis, génitif akɨnäm. — Tr.

- 1 Hlaifs et lithus sont du masculin. Dails est du féminin.
- <sup>2</sup> Je regarde dhan comme une forme mutilée pour déhan (racine dah r brûler, briller»). Ce mot est du neutre. Voyez Abrégé de la Grammaire sanscrite, 3° édition, \$ 195.
- 3 La sifflante de la racine sanscrite est sans doute une addition postérieure. Elle manque au gothique augan comme au latin oculu-s, au lithuanien aki-s et à la racine grecque δπ (pour δπ). Au lieu du g de augan, la substitution des consonnes ferait plutôt attendre un h (\$ 87, 1). Peut-être auhan a-t-il précédé en effet augan : alors l'u devrait être regardé comme l'affaiblissement d'un ancien a, et l'a de la diphthongue au s'expliquerait très-bien par la présence de h (\$ 82). J'ai déjà rapproché plus haut le sanscrit akéa (c'est la forme usitée à la fin des composés) du thème gothique iha ou aiha renfermé dans haiha «borgne». Voyez \$ 308, Remarque.

très-bien le gothique augôn-a (\$ 141). Mais, à la différence du sanscrit, le gothique traite aussi comme un cas fort le nominatif-accusatif-vocatif singulier de ses thèmes neutres en an: on a, par conséquent, augô, auquel correspondrait une forme sanscrite aksá. Aux exemples déjà cités, on peut encore ajouter, en gothique, le thème neutre vatan « eau », en regard duquel le lithuanien, qui ne possède plus de substantifs neutres, nous présente le thème masculin wanden (nominatif wandû¹) « eau ». En sanscrit, nous trouvons le thème neutre udán, qui, il est vrai, est inusité au nominatif des trois nombres, ainsi qu'à l'accusatif singulier et duel². La racine verbale est und « être mouillé », dont la nasale s'est conservée dans le latin unda et le lithuanien wandů.

En lithuanien, nous mentionnerons encore, parmi les mots de cette classe, le thème rud-en (nominatif rudů) « automne ». La racine de ce mot est peut-être parente avec le sanscrit ruh (pour rud) « croître », auquel appartient aussi, entre autres, le slave rod-i-ti « mettre au monde ».

#### \$ 927. Le suffixe primaire in.

Le suffixe sanscrit in est, à ce que je crois, un affaiblissement du suffixe an. Il prend l'accent, et la syllabe radicale est renforcée. Ainsi sont formés vâdin « parlant » (racine vad), kârin « faisant » (racine kar, kṛ), ḥârin « prenant, dérobant » (racine har, hṛ), tiên « désirant » (racine ii), yôdin « combattant » (racine yud), sâvin « exprimant » (racine su). Tous ces mots ne sont employés qu'à la fin d'un composé; exemples : rta-vâdin « disant la vérité » 3, manyu-sâvin « exprimant avec ardeur [le soma] » 4. On

Yoyez \$ 140.

Pour les autres cas, on ne connaît d'exemple, jusqu'à présent, que dans les Védas. Voyez le Dictionnaire de Pétersbourg, au mot udán.

<sup>3</sup> Yagur-veda, V, 7.

<sup>1</sup> Sáma-véda, I, 111, 1, 17, 1.

trouve employé hors de composition le substantif kâmin « amant, amateur ».

Pour l'affaiblissement de l'a en i, ces formations correspondent au thème latin pect-in (\$ 925) et aux génitifs et datifs gothiques comme stau-in-s «judicis», stau-in «judici». Le sanscrit présente lui-même quelques mots dans lesquels les suffixes an et in alternent: an, ou plutôt ân (\$ 924) se trouve seulement aux cas forts; in s'emploie aux cas faibles qui ne se débarrassent pas complétement du suffixe<sup>2</sup>, ainsi qu'au vocatif, lequel aime en général à affaiblir les voyelles. Quant à l'accentuation, les cas avec an, ân suivent l'analogie de râgan, râgân «roi», les cas avec in 3 celle de -kârin «faisant», -vâdin «parlant». Ainsi la racine mant «ébranler» forme un thème mantan, mantan «batte à beurre » avec l'accent sur la syllabe radicale; mais par un affaiblissement de la racine, du suffixe et de l'accentuation, on en a fait maiin. Ce thème est aussi employé au commencement des composés. de sorte qu'il est regardé comme le thème primitif par les grammairiens de l'Inde.

L'analogie de mánian, mánian, maitn est suivie également par le précité pánian, pánian, patin «chemin»: ici notre suffixe a pris la signification passive, comme dans le grec τρίδων. La racine est pani, pai «aller»: pánian signifie donc «celui qui est foulé». Dans le dialecte védique, l'accusatif singulier pánianam et le nominatif pluriel pánianas peuvent rejeter le n, de sorte que, par la fusion des deux a, on a pániam, pánias. C'est là une rencontre remarquable, quoique fortuite, avec les formations grecques comme εἰκώ, εἰκοῦς (pour εἰκόνα, εἰκόνος, εἰκόνος).

L'ancien a s'est conservé dans les autres cas; exemples : stau-an «judicem», stau-an-s (accusatif) «judices».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est ce qui a lieu, dans les mots en question, aux cas très-faibles.

<sup>3</sup> Il faut excepter le vocatif. Voyez \$ 204.

<sup>1</sup> Voyez \$ 862.

\$ 928. Le suffixe secondaire in, en sanscrit. — Les suffixes secondaires ων, en grec, et ôn, en latin.

Le suffixe in sert aussi en sanscrit à former des mots dérivés: il désigne alors celui qui est pourvu de l'objet exprimé par le nom primitif. Il a donc le sens passif, comme dans le primitif paitn « chemin », littéralement « foulé » (§ 927). L'accent repose sur le suffixe. Sont ainsi formés: danin « riche » (nominatif masculin dani'), venant de daná « richesse »; késin « chevelu, ayant de beaux cheveux » (comme substantif masculin, il signifie « lion »), de késá « chevelure »; hastin et karin « éléphant », littéralement « ayant une trompe », de hásta, kará « main, trompe ». Je reconnais dans ce suffixe secondaire in l'affaiblissement de an, ou plutôt de ân (§ 927).

A la même formation appartiennent certains possessifs grecs et latins en ων et en ôn. Dans quelques-uns l'usage a attribué au suffixe une signification augmentative, comme on peut aussi voir des ampliatifs dans plusieurs des mots sanscrits correspondants; ainsi kèś'-in « le lion » peut être pris comme « celui qui a une abondante crinière », dant'-in « l'éléphant » comme « celui qui a de grandes dents », danstr'-in (de dánstra « dent ») « le sanglier » comme « celui qui a des défenses ». C'est ainsi qu'on a en grec : γναθθ'-ων « qui a de grosses joues », littéralement « qui a des joues »; κεφαλ'-ων « qui a une grosse tête »; Πλούτ'-ων <sup>2</sup> « qui a de grandes richesses, Pluton ». En latin, nous citerons : nas'-ôn ³, capit-ôn, front-ôn, ped-ôn, bucc'-ôn, labi'-ôn, gul'-ôn. Peut-être faut-il voir dans le nom propre Cæs'-ôn, ainsi que dans cæsaries, les restes d'un primitif perdu en latin, mais con-

<sup>1</sup> Voyez \$ 13q, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans ces formations en  $\omega_{\nu}$ , le thème sert en même temps de nominatif.

<sup>3</sup> En sanscrit, nasă - nezn donnerait, à l'aide du suffixe in, un dérivé nas'-in.

servé en sanscrit sous la forme késá (nominatif késá-s) « cheveu n¹: si cette conjecture, qui a aussi été proposée par Pott², est fondée, nous aurions dans Cæs'-ôn un congénère du sanscrit kés'-in (pour kés'-ûn), qui, comme nous venons de le dire, désigne le lion, et qui est aussi le nom d'un démon ou Dânava³. L'accentuation est la même dans les possessifs grecs en question et dans les noms d'agent sanscrits en an, ân; comparez, par exemple, le pluriel γνάθων-εs avec rágán-as.

La forme féminine ρύγχαινα (pour ρυγχανια) est remarquable en ce qu'elle s'accorde avec τάλαινα, μέλαινα (\$ 119) et suppose, par conséquent, un thème masculin-neutre ρυγχαν 4. Nous avons de même Θεράπαινα qui, par sa forme, ne se rattache point à Θεραποντ, mais à un thème masculin Θεραπαν 5, qui ne s'est point conservé dans la langue.

\$ 929. Significations diverses des noms ainsi formés. — Place occupée par l'accent tonique.

Quand, en grec, le suffixe possessif au se rapporte, non à des personnes, mais à des localités, pour indiquer qu'elles sont pourvues de l'objet exprimé par le thème primitif, c'est le suffixe, et non la première ou la seconde syllabe du mot, qui est accentué. Ainsi lumair, qui veut dire littéralement « pourvu de

- <sup>1</sup> Il est vrai que le  $\delta$  palatal sanscrit, qui tient ordinairement la place d'un ancien k, ferait attendre en latin un c. Mais quelquesois le  $\delta$  palatal a remplacé en sanscrit une ancienne dentale : comparez ci-dessus, p. 277, note 1.
  - <sup>2</sup> Recherches étymologiques, 1<sup>re</sup> éd. t. I, p. 588.
- <sup>3</sup> Voyez l'Urvast de Kâlidâsa. Le féminin Kéint est le nom d'une servante de Damayantt, dans le Nala.
- <sup>4</sup> Comparez, en sanscrit, les possessifs féminins tels que kéténé «celle qui a une belle ou une abondante chevelure».
- <sup>5</sup> Comparez, en sanscrit, les féminins comme răgni « reine », pour răgani, qui lui-même est pour răgâni.
- On a vu (\$ 104°, Remarque 2) que l'accentuation est d'autant plus vivante et plus énergique qu'elle est plus rapprochée du commencement du mot.

chevaux " et, avec l'idée accessoire d'espace, « lieu à mettre des chevaux, écurie ", est oxyton; de même ἀνδρ-ών, γυναικ-ών, ωιθ-ών, οἰν-ών, ἀμπελ'-ών, σιτ'-ών, μελισσ'-ών, ωερισθερε-ών 1. Au contraire, quand il s'agit du possesseur vivant de l'objet marqué par le thème primitif, l'accent est sur la première ou la seconde syllabe: γναθων, Πλούτων, χείλων, Κεφάλων, Τύχων.

En passant de l'idée d'espace à celle de temps, le suffixe possessif ων a formé les noms de mois. L'accent est sur le suffixe; l'ε qui précède appartient au thème primitif, à en juger du moins par les noms de mois dont nous avons conservé les thèmes primitifs. Exemple: ἐλαΦηδολι'-ών, littéralement « [le mois] pourvu de la fête de la chasse ».

En sanscrit, le féminin du suffixe in (grec ών) forme des mots qui désignent le lieu muni de l'objet exprimé: du moins tous les noms du lotus donnent naissance à des mots en int signifiant «champ de lotus, lac couvert de lotus»; ainsi padm'-int venant de pádma. Il faut rapprocher les féminins grecs comme ροδωνιά, littéralement «pourvue de roses» et, par suite, «jardin de roses». Le caractère féminin t s'est encore adjoint un a inorganique, de sorte qu'on a -ωνια = int, venant de ânt. Nous avons vu (\$ 119) une adjonction du même genre pour les formes en τρια = sanscrit trî.

\$ 930. Le suffixe primaire ana.

Nous avons déjà vu comment le suffixe ana (féminin anà

¹ L's de περισ?ερε-ών est l'amincissement de la voyelle finale du thème primitif, tandis que dans περισ?ερ'-ών cette voyelle finale a été supprimée, comme cela a lieu d'ordinaire (\$ 911). La même différence existe entre ἀμπελε-ών et ἀμπελ'-ών, οἰνε-ών et οἰν'-ών, ροδε-ών et ροδ'-ών, χαλπε-ών et χαλπ'-ών, λυχνε-ών et λυχν'-ών. Dans πωνωπεών, nous avons également un ε, quoique le thème primitif soit πωνωπ; mais il aura été formé par analogie avec les mots comme ἀμπελεών. Au sujet de l'affaiblissement de l'o en ε, on peut comparer les vocatifs comme λύπε (pour λύπο, \$ 204).

ct ani), que je tiens pour originairement identique avec le thème démonstratif ana 1, sert à former des noms abstraits tels que gám-ana-m « l'action de marcher », et comment différentes langues indo-européennes ont emprunté ce suffixe pour leur infinitif 2. En sanscrit, on l'emploie aussi pour former des appellatifs proparoxytons du genre neutre ou masculin. Exemples : náy-ana-m « œil, ce qui conduit » (racine nî « conduire », avec gouna); lôé-ana-m « œil, ce qui voit » (racine lôé); vád-ana-m « bouche, ce qui parle » (racine vad); láp-ana-m « bouche » (racine lap « parler », comparez en latin loquor et labium); dás-ana-m et dás-ana-s « dent, ce qui mord » (racine dans, pour dank = grec δax); vâḥ-ana-m « char, ce qui transporte » ³; táp-ana-s « soleil, ce qui brûle »; dáḥ-ana-s « feu » (racine daḥ « brûler »); dárp-aṇa-s « miroir, ce qui rend fier » (racine darp, dṛp, au causatif); tár-ana-s « bateau, celui qui fait traverser ».

A ces formations correspondent en grec, pour le suffixe comme pour l'accentuation, les thèmes en avo. Pour le neutre, nous avons, par exemple, δρέπ-ανο-ν «faucille, ce qui coupe», γλύφ-ανο-ν, κόπ-ανο-ν, δργ-ανο-ν, τήγ-ανο-ν (pour τήκ-ανο-ν), έχ-ανο-ν « courroie (comme instrument pour tenir)», σκέπ-ανο-ν. Ont le sens passif: ωλόκ-ανο-ν, ωόπ-ανο-ν, τύμπ-ανο-ν. Avec les

<sup>1</sup> Voyez \$ 372 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$\$ 849, 850, 874 et 875.

³ La signification passive se trouve, par exemple, dans sáy-ana-m «couche, lit» et tís-ana-m «siége». Avec le premier s'accorde le zend 68|| » » say-anè-m. Un autre exemple, en zend, est 68||» » jar-anè-m «aliment, ce qui est mangé».

<sup>\*</sup> Sur n, au lieu de n, voyez \$ 17b.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le ay des causatifs sanscrits et des verbes de la dixième classe est rejeté devant le suffixe ana, quoique la caractéristique ay ne reste pas toujours bornée à la conjugaison et s'étende à certaines formations nominales. Nous avons donc dérp-ana-s, et non darpayana-s. On retranche de même l'a des verbes grecs en αω: dans σπέπανο-ν, par exemple, l'a appartient au suffixe et n'a rien de commun avec l'a de σπεπάω.

formations masculines comme  $d\acute{a}\dot{h}$ -ana-s « feu » s'accordent  $\sigma$ 1 $\epsilon$  $\varphi$ -avo-s,  $\chi \acute{o}$ -avo-s,  $\chi \acute{o}$ 5-avo-s.

En lithuanien, il faut très-probablement rapporter ici les mots comme tek-ûna-s « coureur ». La première voyelle du suf-fixe s'est affaiblie en u, mais elle s'est allongée et a attiré à elle l'accent. Nous citerons encore : bēg-ûna-s « fugitif », klaid-ûna-s « hétérodoxe » (klýs-tu « j'erre », prétérit klýd-au), mal-ûna-s « moulin » (malù « je mouds »).

En gothique, il faut peut-être rapporter ici le thème thiud-ana (nominatif thiudan'-s) «roi», en supposant que le sens primitif ait été «celui qui gouverne» l. En vieux haut-allemand, si nous faisons abstraction du genre, le thème masculin wag-ana «char» (nominatif-accusatif wag-an) s'accorde très-bien avec le précité वाइनम् vál-ana-m.

Le suffixe en question forme aussi en sanscrit des adjectifs. L'accent tombe alors sur la syllabe finale du suffixe. Exemples : \$6b-aná (\$6b-aná-s, \$6b-aná, \$6b-aná-m) « beau », littéralement « brillant », de la racine \$ub « briller »; gval-aná « flamboyant »; cal-aná « chancelant, tremblant » <sup>2</sup>. Rapprochez, en grec, σκεπ-ανό-s « couvrant » et ix-ανό-s « convenable ».

## \$ 931. Le suffixe primaire as.

Considérons maintenant de plus près le suffixe sanscrit as, dont nous avons déjà rencontré le datif dans certains infinitifs védiques (\$ 854), et dont l'origine nous a paru devoir être cherchée dans la racine as «être» (\$\$ 853 et 855). Il faut ajouter toute-

<sup>&#</sup>x27; La racine perdue *thud* vient peut-être par élargissement de la racine sanscrite *tu* « croître » (d'où est formé *táv-as* « force »). Nous avons déjà trouvé en gothique cette même racine sous la forme *thav* (\$ 915).

fois que, parmi les formes en asé, les grammairiens de l'Inde ne reconnaissent comme des infinitifs, c'est-à-dire comme des remplaçants de la forme en tum, que celles qui n'ont à côté d'elles aucun autre cas du même thème. Ainsi givás-é « pour vivre » est pour eux un infinitif, parce qu'il est le seul reste du thème givás; au contraire, cákias-é « pour voir » 1 n'est pas un infinitif aux yeux de Sâyaṇa, parce que cákias « l'action de voir » a conservé sa déclinaison complète 2.

Le suffixe régulier as, que les grammairiens indiens, tenant compte de la diversité de l'accentuation, appellent asun ou asi<sup>3</sup>, forme:

- a. Des noms abstraits du genre neutre, avec l'accent sur la syllabe radicale. Quand la voyelle radicale est susceptible du gouna, elle le prend habituellement. Exemples: téj-as «splendeur» (tij «aiguiser»), várć-as «splendeur», sáḥ-as «force», ráṇḥ-as «vitesse», áṅḍ-as (même sens), tár-as (même sens, racine tar, tf «traverser»), śdv-as «force» (racine śu, venant de śvi «grandir»), táv-as «vigueur» (forme védique, racine tu «grandir»), ráḥ-as «secret» (racine raḥ «abandonner»), máḥ-as «grandeur» (racine maḥ, maṇḥ «grandir»), nám-as «inclination, respect, adoration» 5, táp-as «pénitence», littéralement «l'action de brûler», dúv-as «respect» (forme védique, racine du «aller»).
- b. Des appellatifs neutres, avec signification active ou quelquefois passive. La racine prend l'accent et le gouna. Exemples:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 854, où *éákšasé*, dans un passage du Rig-véda, est placé à côté d'un datif de l'infinitif ordinaire.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il a notamment un nominatif, tandis que les formes en tu, même dans les Védas, sont privées de ce cas, quand elles sont hors de composition. [Une longue note, qui se trouve en cet endroit de l'édition allemande, a été transportée au \$86s. Remarque. — Tr.]

<sup>3</sup> Au sujet de asun, voyez ci-dessus, p. 122, note 2.

<sup>\*</sup> En zend, \*\*\* śav-aś «profit».

<sup>&#</sup>x27; En zend, == 681 něm-as.

sár-as «étang», dans les Védas «cau» (racine sar, sr «se mouvoir»), śráv-as «oreille» (racine śru «entendre»), ćákś-as «œil», ród-as «rivage, ce qui arrête», ćél-as «esprit» (racine ćint, ćit «penser»), mán-as (même sens, racine man «penser»), sró-t-as «fleuve», páy-as «eau, lait» (racine pî «boire»), éd-as «bois» (racine ind «allumer»), váó-as «discours».

Il faut ajouter, dans le dialecte védique, quelques thèmes masculins comme vákšas « bœuf », littéralement « celui qui tire », si l'on adopte l'explication des grammairiens indiens 6: ils font venir ce nom de la racine vah, avec addition d'une sifflante. Mais on pourrait aussi, comme cela me semble plus probable, rapporter vákšas à vakš « grandir », de sorte que le sens littéral serait « le grand » : c'est ainsi que le buffle est nommé mahisà, d'une autre racine signifiant « grandir ».

i En zend, was frav-as (même sens). Le grec  $\kappa\lambda \epsilon(F)$ -os a la même formation.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N'est usité que dans les Védas, ainsi que le nom abstrait *édkéas* «l'action de voir». Le verbe *éaké*, dans le dialecte védique, signifie «voir». [Il signifie «parler» dans le sanscrit classique. — Tr.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En zend, »» (» ε man-as « esprit, pensée»; en grec, μέν-ος.

<sup>\*</sup> Racine sru «couler». Au sujet de l'insertion du t, voyez \$ 931, Remarque.

<sup>5</sup> En zend, sapale vac-as « discours ».

<sup>&#</sup>x27; Voyez Böhtlingk, Les suffixes unddi, IV, 220.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La forme uids-d, au commencement des composés copulatifs, doit s'expliquer

a final, est avec usas dans le même rapport que oper-a avec oper (pour opes), thème des cas obliques de opus = sanscrit áp-as «œuvre».

c. A la fin d'un composé, des adjectifs ayant la signification de participes présents: le substantif avec lequel ils sont combinés doit être regardé comme leur régime. L'ensemble du composé forme ordinairement un appellatif: toutefois, dans le dialecte védique, qui est ici pour nous d'une importance particulière, ces composés figurent aussi comme adjectifs. Je citerai les expressions védiques: nr-cáksas « observant les hommes », nr-mánas « se souvenant des hommes », nr-vâhas « transportant les hommes », stôma-vâhas « apportant un hymne », viévá-dâ-y-as « qui porte tout » ¹, riéddas (riéa-adas) « dévorant les ennemis ». En zend, on peut citer aus aé-aug-aé « détruisant la pureté », si l'analyse que Burnouf a donnée de ce mot est juste ².

Dans le dialecte védique, il y a aussi des adjectifs simples de cette sorte, avec l'accent sur le suffixe. Exemples : tar-ás « rapide », littéralement « se hâtant »; tav-ás « fort, grandissant »; maḥ-ás (même sens) ³; ap-ás « agissant [comme guerrier, comme sacrificateur] »; ay-ás « allant, se hâtant, rapide » ⁴. Rapprochez de ces adjectifs oxytonés les substantifs à signification abstraite, avec l'accent sur la syllabe radicale, túr-as « vitesse », táv-as « force », áp-as « œuvre ». L'adjectif yaś-ás « célèbre » a la signification passive : il veut dire littéralement « célébré » ⁵ ; rappro-

comme un duel védique du thème uéas; on verra plus loin (\$ 972) que, dans cette sorte de composés, le dialecte védique met quelquesois l'un et l'autre terme au duel.

- <sup>1</sup> Sur le y euphonique, voyez \$ 43.
- 2 Études sur la langue et les textes zends, p. 166 et suiv.
- <sup>3</sup> Comparez mahânt «grand», forme faible mahât. C'est un participe présent de la même racine, avec la signification d'un participe parfait, et avec cette anomalie que les cas forts ont un â long.
  - <sup>4</sup> Benfev, Glossaire du Sâma-véda, s. v.
  - <sup>5</sup> Comparez le zend d-yété «je vante, je célèbre».

chez-en le substantif abstrait yás-as « gloire », qui a l'accent sur la première syllabe.

Remarque. — Lettres diverses insérées devant le suffixe as, en sanscrit, en latin, en grec et en zend. — Nous avons vu plus haut (\$ 931, b) que le substantif srő-t-as «fleuve» insère un t entre la racine sru et le suffixe as ¹. Il en est de même pour ré-t-as «semence», de la racine rí «couler». Un i est inséré dans pã-l-as «eau, ce qui est bu»². De même, un n ou un n se trouve dans áp-n-as «action, œuvre», à côté de áp-as et áp-as (racine âp «obtenir», avec la préposition sam «accomplir»), ainsi que dans ár-n-as «eau» (racine ar, r «se mouvoir»). Comparez catur-n-âm «τεσσάρων», génitif de catúr.

En latin, nous voyons un n inséré dans pig-n-us (racine pag), faci-n-us et, peut-être, dans mû-n-us, s'il faut rattacher ce dernier à la racine sans-crite mâ «mesurer» (avec la préposition nis, nir : nir-mâ «créer, engendrer»).

En grec, nous avons, entre autres, δά-ν-ος, κτη-ν-ος, δρά-ν-ος, τέρχ-ν-ος (dorien τρέχ-ν-ος). Comparez avec ce dernier τρέχω, τριχ, Θρίκ-ς, sanscrit dṛḥ (pour darḥ ou draḥ) «grandir». Dans τέμε-ν-ος, la caractéristique du thème verbal a été conservée, comme dans le latin faci-n-us.

En zend, nous avons aufelum jarë-n-as «splendeur, 3, de la racine jar sanscrit svar «briller, 4. Sur la voyelle  $\xi$   $\tilde{\epsilon}$ , voyez \$ 30.

Aux formations sanscrites comme srő-t-as, pā-t-as, qui ont inséré une dentale, il est peut-être permis de comparer le grec  $\mu$ é $\gamma$ e- $\theta$ -os, s'il vient directement d'une racine perdue  $\mu$ e $\gamma$  (== sanscrit mah, mahh "grandir"), et non de l'adjectif  $\mu$ é $\gamma$ as.

\$ 932. As, suffixe primaire et secondaire, en grec, en zend et en latin.

Aux noms sanscrits, cités sous la lettre a dans le paragraphe précédent, correspondent en grec des noms à signification abstraite, finissant par os, génitif  $e(\sigma)os^5$ . Tels sont :  $\psi e \bar{\nu} \delta - os$ ,

- 1 Voyez Böhtlingk, Les suffixes unddi, IV, 203.
- <sup>2</sup> Ibidem, 205.
- 3 Nominatif-accusatif qureno (\$ 56); génitif qurenanh-o (\$ 56).
- \* Voyez \$\$ 35 et 816, Remarque.
- 5 Voyez \$ 128.

μῆδ-ος, γῆθ-ος, λῆθ-ος (= sanscrit ráḥ-as, \$ 931, a), κῆδ-ος, Φλέγ-ος (= védique bárg-as «splendeur», pour brág-as, racine brág «briller», pour brág), εδ-ος 1, πάθ-ος, μάθ-ος, Θάρσ-ος. Un thème féminin en oς, qui a partout conservé la voyelle o, en l'allongeant au nominatif, c'est alδ-ος, nominatif alδ-ώς, génitif alδό(σ)-ος.

Nous trouvons aussi os, εs comme suffixe secondaire formant des neutres à signification abstraite. Quelquefois la voyelle du thème primitif est renforcée, pour compenser la mutilation de la partie finale<sup>2</sup>: ainsi γλυκύ-s a fait γλεῦκ'-οs, ἐρυθρό-s a fait ἔρευθ'-οs, μακρό-s a donné μῆκ'-οs.

Peut-être, en zend, les neutres abstraits frai-as « largeur », banṣ-aś « longueur », >usus maṣ-aś « grandeur », >uss [] [] běrěs-as «hauteur» sont-ils également d'origine adjective, et ent-ils renoncé, devant le nouveau suffixe as, au suffixe du thème primitif. Il y a un accord presque absolu entre le zend fratas et le grec ωλάτος. Bang-as correspond à βάθος, et nous retrouvons dans ces mots la même racine que dans le sanscrit bahú «beaucoup » (probablement pour badú). Remarquez la nasale du comparatif affait bánhíyans et du superlatif affas bánhista, qu'on fait ordinairement venir de bahuld, mais qui peuvent être rattachés tout aussi légitimement à 🖚 bahú : la racine est banh « grandir ». Le zend maș-aś est représenté en grec par μῆκ-ος, dont le x, ainsi que celui de μαχ-ρό-s, est probablement le substitut d'un ancien  $\gamma$ ; je crois, en effet, que ces deux mots appartiennent à la même famille que uéyas, et je les rattache à la racine qui en sanscrit a pris la forme manh et le sens « grandir ». Dans le dialecte védique, le congénère du zend mas-as et du

¹ Tandis que le grec & os marque l'action de s'asseoir, le sanscrit sád-as a pris, dans la langue ordinaire, le sens de «assemblée». Mais, dans les Védas, sád-as signifie encore « siége». Voyez, par exemple, Yajur-véda, XIX, 59.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez \$ 298.

grec  $\mu \tilde{n} \varkappa - os$  est  $md\dot{n} - as$ , qui, sans aucun doute, ne signifie pas seulement «éclat » <sup>1</sup>, mais dont le sens primitif a dû être « grandeur ». Je crois que ce nom abstrait ne vient pas immédiatement de la racine, mais de l'adjectif mahánt, mahat ou de quelque autre formation analogue <sup>2</sup>. Peut-être les Védas nous fournirontils aussi un substantif prái-as « largeur », dérivé de priú (pour praiu), et correspondant au zend fraias <sup>3</sup>.

Le latin nous présente le suffixe neutre as sous quatre formes différentes. La plus répandue est us, er-is 4. Les autres sont : us, or-is; ur, or-is et ur, ur-is. Comme noms abstraits appartenant à \$ 931, a, le latin ne nous fournit qu'un petit nombre de mots; quant à la racine dont ils proviennent, la langue latine en a perdu le souvenir. Ce sont : rôb-ur (comparez rôb-us-tus<sup>5</sup>), qui vient, comme le védique táv-as « force », d'une racine signifiant « grandir » 6; fædus (pour foidus), de la racine fid ?; scel-us (comparez sceles-tus) 8. Ordinairement le latin, quand il forme un substantif abstrait de cette sorte, remplace le neutre par le masculin; la voyelle du suffixe est alors longue (ôr), excepté au

- 1 Voyez le Glossaire du Sâma-véda, de Benfey, s. v.
- <sup>2</sup> Je vois, de même, un dérivé secondaire dans maḥ-i-mán, qui a le même sens que máh-as.
- <sup>3</sup> Ge nom est, en effet, employé dans le Rig-véda (X, LXXXIX, 11; X, CLXXXI, 1). On le retrouve aussi dans les composés urupraias, sapraias, et dans le dérivé praiasvant. Tr.
- 4 Voyez \$ 22. Dans les cas obliques, où l'on pouvait s'attendre à trouver un i (\$ 6), nous avons un e, à cause de la consonne r qui suit. Comparez \$ 710.
  - 5 Voyez \$ 824.
- <sup>6</sup> En sanscrit ruh «grandir» (pour rud) et rd (pour rad ou ard, \$ 1). De rud vient rüdra-s «arbre». Comparez l'irlandais ruadh «force, valeur», et, comme adjectif, «fort, vaillant». (Voyez mon Glossaire sanscrit et Ag. Benary, Phonologie romaine, p. 218.) En ce qui concerne le changement de d'en b, remarquez le rapport du sanscrit rudirá-m «sang» et du grec ε-ρυθρός avec le latin ruber.
  - <sup>7</sup> Le gouna est le même que dans le grec τέποιθα.
- Comparez le sanscrit *Eald-m* «ruse, tromperie» (\$ 14). La racine est probablement *čad* «couvrir»; sur le changement de d en l, voyez \$ 17.

nominatif, où on l'abrége à cause de r final. De ces thèmes en dr on peut rapprocher l'accusatif védique us-as-am, ay-as-am: nous avons de même, en latin, flu-or-em, langu-or-em, rud-or-em, frem-or-em, ang-or-em, pud-or-em, sap-or-em, od-or-em (en grec, racine dd), fulg-or-em, sop-or-em, son-or-em, am-or-em. Le s des nominatifs archaïques comme clamos n'est peut-être pas l'ancien s final du thème, mais le s du nominatif, devant lequel le thème a supprimé sa propre sifflante (\$ 138).

Par le moyen du même suffixe ôr, le latin tire aussi des noms abstraits de certains thèmes adjectifs : amar'-or, nigr'-or, alb'-or.

\$ 933. Le suffixe as combiné avec d'autres suffixes, en gothique. —
Origine du suffixe allemand niss, en anglais ness.

Le gothique, ne sachant plus fléchir la sifflante, la fait encore suivre d'un a et affaiblit la voyelle précédente en i. Comme au nominatif-accusatif singulier neutre, qui est dénué de flexion, l'a final du thème doit tomber, nous obtenons les formes hat-is « haine », ag-is « crainte » ², rim-is « repos » ³, sig-is « victoire »,

¹ Voyez \$ 931, b. On a fait remarquer plus haut que même au génitif pluriel ces formes védiques allongeaient quelquesois la voyelle.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Racine ag, d'où vient ôg «je crains», qui par sa forme est un prétérit. Le vieux haut-allemand ekiso (thème ekison) a changé le neutre en masculin et fait suivre le thème d'un n. Toutefois, l'ancienne sifflante est restée dans ekiso, au lieu que le suffixe ira, que nous avons rapproché du suffixe sanscrit as (\$ 241), a changé le s en r.

³ Racine sanscrite ram, avec la préposition d: d-ram «se reposer»; en lithuanien, rimetu «je me repose»; en lette, rahme (prononcez râme) «apprivoisé, tranquille, pieux». Le grec ήρεμα, ήρεμέω, etc. s'accorde, par son η, avec le composé sanscrit dram. Dans l'adverbe ήρεμας (c'est la forme usitée devant une voyelle) s'est peut-être conservé l'ancien a du suffixe. Je rattache également au suffixe as la syllabe es de ήρεμέσ-τερος, car nous voyons qu'en général le σ devant les suffixes τερο, τατο a sa raison d'être étymologique : c'est seulement par abus qu'il a pénétré dans quelques formes où il n'avait pas de place légitime.

riqv-is « ténèbres » ¹. J'ai supposé plus haut (\$ 817°) que le s de hulistr (thème hulistra) est une insertion euphonique; mais il se pourrait aussi que hulis fût un nom abstrait formé avec le suffixe is, et qu'à ce nom fût encore venu se joindre le suffixe tra. Il y a aussi quelques thèmes neutres en sla qui me paraissent provenir de thèmes abstraits en is, ayant supprimé leur i : je veux parler des formes hun-s-l (thème hunsla) « sacrifice », pour hun-is-l (d'une racine perdue han ou hun); svum-s-l « étang » (de la racine svamm « nager », par affaiblissement svimm, svumm). Svart-is-l « noirceur » suppose un thème primitif svart-is, qui correspondrait, en grec, aux dérivés comme βάθ-os, et, en latin, sauf la différence du genre, à nigr'-or, alb'-or.

Une observation plus importante est que le suffixe as s'est très-probablement conservé en gothique dans une autre combinaison où il a gardé son ancien a; c'est quand il est suivi du suffixe su (pour tu), qui sert lui-même à former des noms abstraits. J'explique, par exemple, drauhtin-as-su-s « service militaire » (de drauhtin-ô «je sers comme soldat ») comme étant pour drauhtin-as-tu-s; nous avons la même assimilation dans vis-sa «je sus», pour vis-ta, qui lui-même est pour vit-ta, et dans le latin quas-sum, pour quas-tum, qui est lui-même pour quat-tum (§ 101). Sont formés de cette façon : fraujin-as-su-s «domination » (de fraujin-ô «je domine »), leikin-as-su-s « guérison » (de leikin-ô « je guéris »). Tous ces mots proviennent de verbes faibles en in-ô, excepté thiudin-as-su-s « domination, règne », qui vient de thiudano; mais l'analogie des autres noms a entraîné celuici, ou bien c'est la surcharge produite par le double suffixe qui a fait affaiblir l'a en i (\$ 6). En ce qui concerne la suppression

<sup>&#</sup>x27; En sanscrit, rági-as (racine rang radhærere, tingeren) signifie «poussièren, et non «ténèbres». Mais de la même racine, par le moyen d'un autre suffixe, dérive ragiani «nuit». Nous avons aussi conservé ragias dans le composé ragió-rasa «obscurité».

de l'o du thème verbal, leikin'-as-su-s est avec leikino dans le même rapport qu'en latin les thèmes abstraits am'-or, clam'-or avec les thèmes verbaux ama, clama'. Il y a aussi des noms abstraits en as-su-s qui dérivent de thèmes adjectifs : ce sont ibn'-as-su-s « égalité », de ibna (nominatif masculin ibns) « égal », et vanin-as-su-s « privation ». Ce dernier, toutefois, ne vient point du thème fort vana (nominatif masculin vans) « manquant », mais du thème faible vanan, qui amincit son a en i, comme au génitif vanin-s et au datif vanin. De la préposition ufar « sur » (sanscrit updri) vient ufar-as-su-s « superfluité »; cette forme est remarquable en ce qu'elle est la seule où le double suffixe abstrait ne soit point précédé d'un n appartenant au thème primitif.

Dans les dialectes plus récents, le n qui, en gothique, appartient au mot primitif, a passé par abus au suffixe formatif, de manière à en faire absolument partie. De là un suffixe commençant par n, appartenant aux différents genres et ayant changé le dernier u en a ou en t². Ainsi sont formés, en vieux hautallemand, les féminins comme arauc-nissa ou arauc-nissi « manifestatio», devenu en allemand moderne ereigniss « événement » ³; dri-nissa ou dri-nissi « trinité», en anglo-saxon dhre-ness; miltnissa « misericordia», en anglais mildness; ki-hôr-nussi « auditus»; peraht-nissi ou beraht-nessi « splendor», en anglais bright-ness. Comme exemples du neutre, nous citerons: got-nissi (thème got-nissja) « divinitas »; fir-stant-nissi « intellectus », en allemand moderne verständniss; suaz-nissi « dulcedo». en anglais sweet-ness.

¹ Sur l'o de leikino, qui correspond à l'd de la première conjugaison latine et à la caractéristique sanscrite अय aya, voyes \$ 109°, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Grimm, Grammaire allemande, II, p. 323 et suiv.

<sup>3</sup> Il vaudrait mieux écrire erauguiss.

8 934. Le suffixe as combiné avec d'autres suffixes, en vieux haut-allemand et en lithuanien.

Je crois encore reconnaître le suffixe as, combiné avec un autre suffixe, dans certains thèmes du vieux haut-allemand finissant par us-ta, us-ti, ou par os-ta, os-ti. Exemples : dion-us-ta, nominatif dionust, dans Otfried thionost, en allemand moderne dienst « service »; ce nom, qui est masculin aujourd'hui, était du neutre en vieux haut-allemand; ang-us-ti (féminin), nominatif ang-us-t, en allemand moderne angst « peur »; ern-us-ta (neutre) et ern-us-ti (féminin), nominatif ern-us-t, en allemand moderne ernst « sérieux, gravité » ¹. Le premier des deux suffixes de ang-us-ti est le même que le premier suffixe de l'adjectif latin ang-us-to et que celui du substantif abstrait ang-or.

Le lithuanien nous présente également des noms abstraits ayant deux suffixes, dont le premier est identique avec as et le second avec ti (\$ 847); ce sont gyw-as-ti-s (masculin) « vie » et rim-as-ti-s (masculin) « repos ». Si l'on retranche le second suf-fixe de gyw-as-ti-s, il reste le thème que nous avons rencontré dans l'infinitif sanscrit gtv-ds-e « pour vivre » (\$ 854), et si l'on en fait autant pour rim-as-ti-s, il reste une formation identique au nominatif gothique rim-is (thème rim-isa) « repos » (\$ 933).

Dans le lithuanien ed-esi-s « aliment » 2 (thème edesia, \$ 135), et dans deg-esi-s « le mois d'août » 3, je reconnais le suffixe sanscrit as, suivi du complément ia. On sait que le lithuanien aime à allonger de cette façon les suffixes finissant par une consonne : il suffit de rappeler les participes du présent et du parfait (\$ 787).

<sup>1</sup> Voyez Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, I, col. 429.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peut-ètre ce mot marquait-il d'abord l'action de manger

Littéralement «le brûlant».

\$ 935. Mots formés avec le suffixe primaire as, en grec et en latin. — Les suffixes sanscrits us et is.

Avec les appellatifs cités au  $\S g31$ , b, s'accordent, quelquefois lettre pour lettre, des formations grecques du même genre. Exemples :  $\ell\lambda$ -os, génitif  $\ell\lambda \epsilon(\sigma)$ -os  $\iota$  = sanscrit sdr-as «étang, eau »;  $\mu \epsilon \nu$ -os = mdn-as «esprit»;  $\ell\lambda \epsilon \nu$ -os =  $\ell$  védique (à signification abstraite)  $\ell$ - $\ell$ -as «splendeur»;  $\ell$ - $\ell$ -os, en sanscrit  $\ell$ - $\ell$ -as «fleuve»;  $\ell$ - $\ell$ -os «peau», littéralement «ce qui couvre»  $\ell$ - $\ell$ -os  $\ell$ -os, en sanscrit  $\ell$ - $\ell$ -as «transportant, tirant»;  $\ell$ - $\ell$ -os (pour  $\ell$ - $\ell$ -os) =  $\ell$ - $\ell$ -os (pour  $\ell$ - $\ell$ -os,  $\ell$ - $\ell$ -os.

En latin, nous avons : ol-us, génitif ol-er-is (pour ol-is-is) « légume », littéralement « ce qui croît »; gen-us; fulg-ur; corp-us « corps, ce qui est créé » 5; pec-us, génitif pecor-is « bétail, ce qui est attaché », en sanscrit pasú-s, de la racine pas (pour pak) « attacher »; vell-us; op-us = sanscrit áp-as « œuvre ».

En changeant l'a du suffixe as en u, le sanscrit a obtenu un suffixe us o, qui sert à former des appellatifs neutres, ayant pour la plupart l'accent sur la racine o. Nous citerons comme exemples : cákś-us « œil, ce qui voit », à côté du védique cákś-as « l'action de voir »; yág-us « sacrifice »; dán-us (neutre et masculin) « arc, ce qui tue », de la racine han (pour dan) « tuer » (comparez nidána « mort »); tán-us « corps », littéralement « ce qui est étendu »;

<sup>1</sup> Voyez \$ 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur le t de sro-t-as, voyez \$ 931, Remarque.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez le latiu *cu-t-is*. La racine sanscrite est *sku* «couvrir»; voyez Benfey, Lexique des racines grecques, p. 611. En ce qui concerne le  $\tau$ , comparez le nom abstrait  $\chi \tilde{\eta} - \tau - os$ .

<sup>\*</sup> Curtius, De nominum græcorum formatione, p. 20, et comparez εὐσ 7a θ- ήs.

<sup>5</sup> Voyez \$ 791, Remarque.

<sup>6</sup> De là une ressemblance fortuite aveci es mots latins comme genus, pecus.

<sup>7</sup> Bohtlingk, Les suffixes unadi, II, p. 113.

gán-us « naissance » 1; au duel, la forme védique gánust signifie « les deux mondes », en tant que « créés » 2. L'adjectif védique gay-us « victorieux », si l'on fait abstraction de l'affaiblissement de l'a en u, s'accorde avec les adjectifs cités plus haut (\$ 931, c), comme tar-as « rapide ».

Nous avons aussi, en sanscrit, un suffixe is, que je regarde comme un affaiblissement pour as. Il forme des noms abstraits et des appellatifs, ayant, pour la plupart, l'accent sur la syllabe finale. Exemples: śôć-is (neutre) « splendeur », de la racine śuć; arć-is (neutre, même sens); hav-is (neutre) « beurre clarifié », de la racine hu « sacrifier »; čad-is (neutre) « toit », de čad « couvrir »; gyót-is (neutre) « splendeur, étoile » (gyut « briller »). Remarquez la rencontre fortuite, en ce qui touche l'affaiblissement de la voyelle, avec le suffixe gothique isa, par exemple dans agis « crainte » (\$ 933). Peut-être le latin cinis, génitif cin-er-is (pour cin-is-is), doit-il être rapporté ici; il signifierait primitivement « cendre brûlante » et se rattacherait par sa racine au sanscrit an kan « briller ».

\$ 936. Adjectifs grecs formés à l'aide du suffixe as.

Nous avons vu (\$ 931, c) certains adjectifs védiques en as, comme -cáksas «voyant», -mánas «pensant», qui s'emploient seulement à la fin des composés. Sauf la différence d'accentuation, on en peut rapprocher de nombreuses formations grecques, comme -δερχές (άδερχές, όξυδερχές), -αγές (εὐαγές), -δεχές (ωανδεχές), -λαβές (εὐλαβές, μεσολαβές), et, avec le sens passif, -βαφές (ωολυβαφές), -δρυφές (ἀμφιδρυφές).

En grec comme en sanscrit, il faut se garder de confondre avec cette classe de mots les composés possessifs dont le dernier

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans cette signification, le dialecte védique emploie aussi *g'anus* comme mesculin. Voyez Weber, Vájasanéyi specimen, II, p. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benfey, Sama-véda, II, vi, 2; 17, 3.

membre, pris à l'état isolé, est un substantif neutre à thème finissant par चम् αs, εs; tel est, par exemple, सुसनस् sumánas « ayant un bon esprit, bienveillant » = grec εὐμενές (nominatif masculin et féminin sumánâs, εὐμενής ¹).

Des adjectifs simples en us, ayant l'accent sur la dernière syllabe, comme tarás « se hâtant, rapide » <sup>2</sup> (nominatif masculin et féminin tarás), on peut rapprocher le thème ψευδές (nominatif ψευδής). Le rapport entre l'accentuation de ψευδής et de ψεῦδος est le même qu'entre l'adjectif tarás « rapide » et le substantif abstrait túras « rapidité ».

# \$ 937. Les suffixes ra et la, en sanscrit.

Je regarde les suffixes ra (féminin râ) et la (féminin lâ) comme étant originairement identiques. On a vu (\$ 20) que r et l permutent très-fréquemment ensemble. Quant aux suffixes ara, ura, êra, ôra, ala, ila, ula, énumérés par les grammairiens indiens comme autant de suffixes différents, je reconnais dans les voyelles qui précèdent la liquide des caractéristiques de la classe ou des voyelles de liaison<sup>3</sup>. Il en est de même pour les voyelles initiales des suffixes âka, ika, uka, atra, itra<sup>4</sup>, utra, alu.

A l'aide de ra, la, a-la, i-la, u-la, i-ra, u-ra, on forme des

<sup>1</sup> Voyez \$ 146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 931, c.

<sup>3</sup> L'é et l'é, qui ne se trouvent du reste que dans un petit nombre de mots rares, sont peut-être le gouna des voyelles i et u, lesquelles s'emploient fréquemment comme moyens de liaison. Nous citerons, par exemple, patéras «oiseau», sáp-ó-ra «bon» (racine sap «supporter»).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sur a-tra, i-tra, voyez \$ 815°. L'u de var-ú-tra «habit de dessus, ce qui couvre» n'est peut-être qu'un affaiblissement de l'a de a-tra; ou bien c'est la caractéristique de la huitième classe. On a vu que cet u est un débris de la syllabe » u caractéristique de la cinquième classe, à laquelle appartient le verbe var, vr « couvrir» (\$ 109°, 4). Quoi qu'il en soit, il est certain que dans le grec ελυ-τρο-ν, qui a la même racine et le même suffixe, l'u appartient au thème verbal. Comparez la racine sanscrite ral (classe 1) « couvrir».

thèmes comme dip-rá « resplendissant », śub-rá « brillant, blanc », bád-ra « heureux, bon », ćand-rá (masculin) « lune » ¹, śúk-la « blanc » = védique śuk-rá « brillant » (racine śuć, pour śuk, « briller »), ćap-a-lá « tremblant, mobile » (racine ćamp « se mouvoir »), tar-a-lá « tremblant » (racine tar, tf « dépasser, se mouvoir »), mud-i-rá (masculin) « débauché », čid-i-rá « hache, épée » (racine čid « fendre »), an-i-lá (masculin) « vent » (racine an « respirer » ²), pal-i-lá (masculin) « voyageur » (pant « aller »), vid-u-rá « sachant, sage », bid-u-rá (masculin) « foudre » (bid « fendre »), harś-u-lá (masculin) « amant, gazelle » (harś, hrś « se réjouir »).

§ 938. Le suffixe ra, en zend. — Les suffixes ra, la, en grec, en latin et dans les langues germaniques.

En zend, parmi les mots de cette classe, nous avons : a) suw-ra « brillant » = पुष śub-rá³; a) suk-ra « resplendissant, clair » = védique śuk-ra; a) sugaf-ra « bouche », en tant que « parlant » (comparez ) sugaf-nu, \$ 61); a) sub-ra « fort » = sanscrit śū-ra « héros » (racine sanscrite śvi, contractée en śu « grandir »).

En grec, cette classe de mots est beaucoup plus nombreuse qu'en sanscrit. Avec les adjectifs tels que dip-ra-s s'accordent, pour l'accentuation comme pour le suffixe, les adjectifs comme  $\lambda \alpha \mu \pi - \rho \delta - s$ ,  $\lambda \iota \delta - \rho \delta - s$ ,  $\lambda \iota \gamma - \rho \delta - s$ ,  $\nu \varepsilon \kappa - \rho \delta - s$  (comparez  $\nu \varepsilon \kappa \upsilon s$ , latin  $n\varepsilon c-s$ , racine sanscrite nas «périr»),  $\psi \nu \gamma - \rho \delta - s$ ,  $\psi n \gamma - \rho \delta - s$ ,  $\Im \varepsilon \omega - \rho \delta - s$ .

En latin, nous avons: gna-ru-s, ple-ru-s, pu-ru-s (sanscrit pû « purifier »), ca-ru-s (sanscrit kam « aimer »), pig-er (thème pig-rö,) in-teg-er (thème in-teg-rö).

En gothique, le thème masculin lig-ra (nominatif lig-r'-s)

<sup>&#</sup>x27; Comparez le latin candeo, d'où vient, par le mênie suffixe, candé-la.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez l'irlandais anal "haleine".

<sup>1</sup> Sur le æ zend, voyez \$ 45.

« couche » est un reste de cette classe. En moyen haut-allemand, le premier a du thème neutre légar-a est probablement une insertion d'âge postérieur : sinon, cet a appartient au suffixe as (\$ 931) 2. Aux adjectifs sanscrits comme dip-rá « resplendissant » correspondent en gothique les thèmes adjectifs bait-ra « amer », littéralement « mordant », et fag-ra « approprié, bon » (comparez fulla-fahjan « satisfaire, servir »).

Le suffixe grec  $\lambda o$  ayant été originairement identique avec  $\rho o$ , j'aime mieux le rapprocher du sanscrit ra que de la; il y a donc accord, pour le suffixe et pour l'accentuation, entre les oxytons précités (§ 937) dip-rd-s, sub-rd-s et  $\delta e \iota - \lambda \delta - s$ ,  $\alpha \dot{\nu} - \lambda \delta - s$ ,  $\delta \alpha - \lambda \delta - s$ ,  $\delta \gamma - \delta \delta$ 

En latin, nous avons sel-la, pour sed-la = grec  $\ell\delta$ - $\rho\alpha$ , avec signification passive.

De même, en gothique, le masculin sit-la (nominatif sit-l'-s) « nid », en tant que « lieu où l'on s'assied »; le neutre fair-veit-la (nominatif-accusatif fair-veit-l) « spectacle ». Pour éviter la rencontre trop dure de deux consonnes, le vieux haut-allemand insère un a au nominatif-accusatif singulier : de là, cet a pénètre fréquemment dans les cas obliques 4. Souvent aussi il s'affaiblit en u, i, e. Nous citerons comme exemples les masculins sez-a-l ou sezz-a-l « siège »; sat-a-l « selle » (on trouve aussi sat-u-l, sat-i-l, sat-e-l); huot-i-l « gardien », mûr-huot-i-la « gardiens des murs » 5; fôz-keng-e-l « piéton » 6; bit-e-l « procus », pit-a-la

<sup>1</sup> Comparez \$ 817 °.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est le suffixe as qui est, selon toute vraisemblance, contenu dans le neutre demar (thème demara) «ténèbres»: on en peut rapprocher le sanscrit támas (même sens).

<sup>3</sup> L'n de σιγη-λό-s (comparez σιγή-σω) et l'ω de Φειδω-λό-s appartiennent au thème verbal. Pour ce dernier adjectif, on peut supposer un verbe Φειδόω.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Comparez le thème cité un peu plus haut, lègara.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, IV, colonne 803.

<sup>6</sup> Grimm, Grammaire allemande, II, p. 109. Graff, IV, col. 10h.

« proci, nuptiarum petitores » 1; stein-bruk-i-l « casseur de pierres »; sluoz-i-l « clef », littéralement « celui qui ferme » (accusatif pluriel sluoz-i-la); stôz-i-l « pilon ». Comme adjectifs de cette formation, on peut citer en vieux haut-allemand 2: scad-a-l « noxius », sprunk-a-l « exsultans », suik-a-l « taciturnus ».

\$ 939. Le suffixe la, en lithuanien. — Voyelle insérée devant les suffixes la, ra, en sanscrit, en grec et en latin.

Avec les formations sanscrites comme cap-a-lú-s « tremblant », tar-a-lá-s (même sens) s'accordent, en lithuanien, dang-a-la-s « couverture » (dengiù « je couvre »), draúg-a-la-s « compagnon », féminin draug-a-la « compagne » (draugu « je suis en société avec quelqu'un »). Ont le sens passif : myź-a-lai (pluriel) « urine » (myzù « mingo »), wēm-a-lai (pluriel) « vomissements ».

En grec, certains noms insèrent un  $\alpha$ ; dans d'autres, cet  $\alpha$  s'est affaibli en  $\varepsilon$ . Exemples :  $\tau\rho \rho\chi -\alpha -\lambda \delta - s$ ,  $\tau\rho\alpha\pi - \varepsilon -\lambda \delta - s$ ,  $\sigma l \nu \varphi - \varepsilon -\lambda \delta - s$ ,  $\alpha i \theta -\alpha -\lambda \rho - s$ ,  $\delta i \delta \alpha \sigma \kappa -\alpha -\lambda \rho - s$ ,  $\mu \varepsilon \gamma -\alpha -\lambda \rho$  (gothique mik -i - la, nominatif mik -i - l' - s, racine sanscrite  $mal_1$ ,  $manl_1$  «grandir»),  $\varepsilon i \kappa -\varepsilon -\lambda \rho - s$ , et les formes redoublées,  $\kappa \varepsilon \kappa \rho \nu \varphi -\varepsilon -\lambda \rho - s$ ,  $\delta \nu s \pi \varepsilon \mu \varphi -\varepsilon -\lambda \rho - s$ , et les formes redoublées,  $\kappa \varepsilon \kappa \rho \nu \varphi -\varepsilon -\lambda \rho - s$ ,  $\delta \nu s \pi \varepsilon \mu \varphi -\varepsilon -\lambda \rho - s$ , et les formes redoublées,  $\kappa \varepsilon \kappa \rho \nu \varphi -\varepsilon -\lambda \rho - s$ , et les formes redoublées,  $\kappa \varepsilon \rho \nu \varphi -\varepsilon -\lambda \rho - s$ ,  $\delta \nu s \pi \varepsilon \mu \varphi -\varepsilon -\lambda \rho - s$ . Avec  $\nu i d -\nu -\nu \alpha - s$  «sachant» s'accordent  $\varphi \lambda \varepsilon \gamma -\nu -\rho \delta - s$ ,  $\varepsilon \gamma -\nu -\rho \delta - s$ . Aux formations comme  $\nu \alpha \varepsilon \gamma -\nu -\nu \rho \delta - s$ , exp $\nu -\nu -\rho \delta - s$ . Aux formations comme  $\nu \alpha \varepsilon \gamma -\nu -\nu \rho \delta - s$ , exp $\nu -\nu -\rho \delta - s$ . Ittéralement «se réjouissant», répondent, abstraction faite de l'accent,  $\varepsilon i \delta -\nu -\lambda \rho - s$  (comparez  $\nu i d -\nu -\nu \alpha - s$ ),  $\kappa \alpha \mu \pi -\nu -\lambda \rho - s$ . Je crois cependant que l'affaiblissement de la voyelle de liaison  $\alpha \varepsilon \gamma -\nu -\nu \rho \delta - s$  s'est fait d'une manière indépendante dans les deux langues.

De même, en latin: trem-u-lu-s, ger-u-lu-s, strid-u-lu-s, figu-lu-s, cing-u-lu-m, vinc-u-lu-m, spec-u-lu-m, teg-u-lu-m, teg-ula, reg-u-la, mus-cip-u-la, am-ic-u-lu-m. La présence de la

<sup>1</sup> Graff, III, col. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grimin, II, p. 102 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 937.

liquide l n'a sans doute pas été sans influence sur le changement de l'a en u.

La parenté entre a-la et a-ra nous autorise à mentionner ici les formations grecques comme  $\sigma$ 1i6-a- $\rho$ 6-s,  $\varphi a \nu$ - $\varepsilon$ - $\rho$ 6-s,  $\lambda a \varkappa$ - $\varepsilon$ - $\rho$ 6-s. En latin, nous avons ten-e-r (thème ten-e-r0), gen-e-r0 (thème gen-e-r0), à moins que l'e ne tienne ici la place d'un i, à cause de la lettre r qui suit.

A la forme i-la (an-i-lá-s « vent, celui qui souffle ») appartient peut-être le latin i-li des adjectifs comme ag-i-li-s, frag-i-li-s, fac-i-li-s, doc-i-li-s; il est vrai qu'on attendrait plutôt ag-i-lu-s, frag-i-lu-s, etc. Mais je rappelle les adjectifs comme imberbis, inermis, au lieu de la forme plus organique imberbu-s, inermu-s (\$ 6).

\$ 940. Ra et la, suffixes secondaires en sanscrit, en grec et en latin.

Comme suffixes secondaires,  $\nabla$  ra et  $\nabla$  la (i-ra, i-la, i-ra, i-la) forment un petit nombre d'adjectifs oxytonés. Exemples : aśma-rá « pierreux », de áśman « pierre »; madu-rá « doux », littéralement « pourvu de miel », de mádu « miel » (comparez μέθυ); śri-lá « heureux » = zend -λ » sri-ra, de śri « bonheur »; pânśu-lá (védique pânśú-la, pânśú-ra) « poudreux »; pêna-lá « écumeux », de pêna « écume »; mêd '-i-rá, mêd '-i-lá « intelligent », de mêdā « intelligence » ¹.

En grec, cette formation secondaire, comme la formation primaire correspondante, est beaucoup plus nombreuse qu'en sanscrit. Je rapporte partout la voyelle qui précède le ρ au thème primitif, et je vois dans l'e des mots comme Φθονε-ρό-ς, νοσε-

l'eut-être vaudrait-il mieux diviser de cette façon : médi-rá, médi-lá, et voir dans l'i un affaiblissement de l'a du thème primitif. C'est ainsi que dans différentes formations latines comme cari-tas, amari-tudo, la voyelle o ou u s'amincit en i devant le suffixe dérivatif. L'u des mots sanscrits comme danturá e qui a une dent proéminente n n'est probablement aussi qu'un affaiblissement de la voyelle finale du thème primitif (dinta e dent n): le gothique tunthu-s nous présente l'u même à l'état simple.

ρό-s, κρυε-ρό-s, νοε-ρό-s, φοδε-ρό-s, δολε-ρό-s, σκιε-ρό-s, βλαδε-ρό-s l'amincissement ou l'abréviation d'un o, d'un a ou d'un  $n^1$ . Inversement, on voit aussi l'o s'allonger en  $n = (-\infty, -8, -4)$ , par exemple dans νοση-ρό-s, μοχθη-ρό-s (comparez μοχθή-ειs), οίνη-ρό-s. L'ancien a, dont o et e sont les altérations les plus ordinaires, s'est conservé dans μυσα-ρό-s (plus tard μυσε-ρό-s), λιπα-ρό-s, σθενα-ρό-s (ce dernier du thème σθένοs, σθένεs, dont le suffixe répond au sanscrit  $as^2$ ). Dans λαμυ-ρό-s, άργυ-ρό-s, l'ancien a s'est affaibli en a Nous trouvons une voyelle de liaison a dans a1ματ-η-ρό-s, a2ρν-ρό-s. Avec a2 κ'ες φῶνει a3 κ'ες φουdreux a4, a4ρν-λό-s κ'ες φῶνει a5 κ'ες μανα-λό-s, a7ωμύ-λο-s (pour σλωμα-λο-s).

Contrairement à une opinion autrefois exprimée par moi 5, je serais tenté de rapporter également ici les formations latines en li qui dérivent de substantifs. Dans les formes comme carn-â-li-s, augur-â-li-s, où nous avons un à après un thème finissant par une consonne, j'expliquerais l'à comme voyelle de liaison, et j'en rapprocherais l'n de aluat-n-pb-s,  $i\delta p$ -n-pb-s. En ce qui concerne la voyelle de la dernière syllabe, le rapport est le même entre li et la, la, qu'au génitif singulier entre la et la, la,

\$ 941. Le suffixe ri, en sanscrit, en grec et en latin.

Le suffixe primaire ri ne forme en sanscrit qu'un petit nom-

<sup>1</sup> Voyez ci-dessus, p. 283, note 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 932.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez \$ 7, et remarquez que, dans tous les exemples cités audit paragraphe, ainsi que dans λαμυρός, ἀργυρός, σΊωμύλος, l'υ provenant d'un ancien α est ou précédé ou suivi d'une liquide.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Je ne crois pas que ce mot vienne de ριγέω; je le fais plutôt dériver de ρ̄ῖγος, comme plus haut σθενα-ρό-s de σθένος.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dans la première édition de cet ouvrage, \$ 419. [L'auteur expliquait carnalis, auguralis comme formés par analogie avec vitalis, bestialis. — Tr.]

bre de mots rarement employés, par exemple dnh-ri-s et dng-ri-s (masculin) « fleuve », littéralement « celui qui marche » (racine anh et ang « aller »).

En grec, nous trouvons  $\rho_i$  dans 18- $\rho_i$ -s, 18- $\rho_i$ , qui ferait attendre en sanscrit un adjectif vid-ri-s, vid-ri.

En latin, une voyelle de liaison a été insérée devant le suffixe, dans cel-e-r (thème cel-e-ri); l'i du suffixe ainsi que le signe casuel ont été supprimés au nominatif masculin<sup>1</sup>. La racine cel, dont le sens s'est obscurci en latin, mais qu'on retrouve dans ex-cello, præ-cello, correspond au grec κελ (κέλλω), d'où vient κέλης « coursier»; en sanscrit, on a une racine éal (pour kal) « aller, courir», dont il ne s'est pas encore trouvé d'exemple comme verbe. Le latin forme également avec le suffixe ri les adjectifs put-e-r (thème put-ri) et ac-er (thème ac-ri)<sup>2</sup>; l'e inorganique ne sort pas du nominatif masculin, où il était indispensable après la suppression de l'i. Si cel-e-r garde partout son e, c'est que le groupe lr était trop difficile à prononcer.

# \$ 942. Les suffixes ru et lu, en sanscrit, en grec, en gothique et en lithuanien.

Parmi le petit nombre de mots formés en sanscrit à l'aide du suffixe ru, il n'y en a que deux qui soient d'un usage habituel. C'est l'adjectif bî-rú-s (féminin bî-rú-s ou bî-rû-s, neutre bî-rû) «craintif, timide», et le substantif neutre ás-ru «larme». Je regarde ce dernier comme étant pour dás-ru, et je le rapporte à la racine dans (pour dank) «mordre». En grec, nous avons pour forme correspondante δάκ-ρυ. La même racine se trouve

<sup>&#</sup>x27; Voyez \$ 135, Remarque 1.

Le sens primitif de acer paraît avoir été «pénétrant»; je le rapporte, comme ac-u-s, à la racine sanscrite as, pour ak (\$ 923). Comparez le sanscrit as-ri-s (féminin) «tranchant d'une épée», que j'explique par la racine as suivie du suffixe ri. Les grammairiens indiens y voient la racine sri «aller» précédée de la préposition â, dont la vovelle se serait abrégée.

dans le gothique tag-r'-s (masculin), thème tag-ra = sanscrit ás-ra (neutre), dont le sens est également «larme». A côté de निद्धार्थ «craintif», le sanscrit a aussi une forme b'i-lú. Le suffixe lu nous est présenté en gothique par l'adjectif ag-lu-s «pesant, incommode».

En lithuanien, nous avons les adjectifs bjau-rù-s « laid » (comparez bijaŭ « je crains », bái-mē « crainte »), bud-rù-s « vigilant » (comparez bundù « je veille », qui est apparenté avec le sanscrit bud « savoir », au causatif « éveiller »), ēd-rù-s « vorace », et quelques autres dont la racine s'est obscurcie.

# \$ 943. Le suffixe va. — Les noms grecs en sus.

Le suffixe va, féminin vâ, forme des appellatifs exprimant celui qui fait l'action; il forme aussi quelques adjectifs. L'accent est d'ordinaire sur la syllabe radicale. Le mot le plus usité de cette classe est áś-va-s «cheval», littéralement «coureur» 1, en latin equu-s, en lithuanien áś-wa «jument», en grec ἴππο-s (pour ἵκκο-s, qui est lui-même pour ἵκ-Fο-s), en ancien saxon ehu², en zend aś-pa (\$ 50). Les exemples suivants sont d'un emploi très-rare : káṭ-vâ (féminin) «lit» (racine kaṭṭ «couvrir»), pad-va-s «char» (littéralement «celui qui marche»), prúś-va-s «so-leil, celui qui brûle». Citons aussi l'adjectif ríś-va «offensant». Dans pak-vá, qui a le sens passif «cuit, mûr», l'accent est sur le suffixe. En gothique, le thème adjectif las-i-va (nominatif las-i-v'-s) «faible», dont la racine est perdue, paraît appartenir à la même formation.

En latin, le v précédé d'une consonne autre que r, l ou q (qu = cv), devait se changer en u: on a donc  $u\ddot{o}$  (nominatif

De la même racine as est dérivé as-ú «rapide», en grec ωχύ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans le composé *ehu-scale* «servus equarius» (Schmeller, *Glossarium saxonico-latinum*). Le génitif serait *eh-ua-s* ou *eh-ua-s*. On voit que le suffixe est très-fidèlement conservé.

masculin uus) =  $\sqrt{va}$ , dans les adjectifs de-cid-uu-s, oc-cid-uu-s, re-sid-uu-s, vac-uu-s, noc-uu-s, con-tig-uu-s, as-sid-uu-s. Le v s'est conservé, au contraire, dans de-cli-vu-s, tor-vu-s, pro-ter-vu-s, al-vu-s (littéralement « celui qui nourrit »). Nous avons un f comme voyelle de liaison dans cad-î-vu-s, recid-î-vu-s, vac-î-vu-s, noc-î-vu-s. De même qu'en sanscrit uque pak-vú-s « cuit, mûr » a le sens passif¹, nous trouvons la signification passive dans per-spic-uu-s, in-gen-uu-s, pro-misc-uu-s.

En grec, le suffixe  $\varepsilon v$ , dans lequel j'avais cru reconnaître autrefois un gouna du suffixe v, pourrait s'expliquer comme étant pour Fo (= va); l'o se serait aminci en  $\varepsilon$  et il y aurait eu métathèse. Ainsi  $\delta \rho o \mu \varepsilon \dot{v}$ ,  $\gamma \rho \alpha \varphi \varepsilon \dot{v}$ s seraient pour les formes impossibles à prononcer,  $\delta \rho o \mu - F \dot{o} - s$ ,  $\gamma \rho \alpha \varphi - F \dot{o} - s$ , de même que le dérivé  $i\pi\pi\varepsilon \dot{v}s$  (littéralement « pourvu de chevaux ») serait pour  $i\pi\pi - F \dot{o} - s$ . Il se pourrait aussi que l'v du grec  $\varepsilon v$  fût une contraction pour va, comme dans  $i\pi vos = svdpna - s$ ; l' $\varepsilon$  serait une voyelle de liaison, représentant soit un a, soit un s. On pourrait alors comparer la formation de  $\delta \rho o \mu - \varepsilon - \dot{v}s$  à celle du gothique  $s - i - v^2 - s$  « faible » et du lithuanien  $s - i - v^2 - s$  « qui tette beaucoup » (s - i - v - s), s - i - v - s « fou », s - i - v - s « purgatoire » (s - i - v - s), s - i - v - s « fou », s - i - v - s « purgatoire » (s - i - v - s), s - i - v - s « qui couvre [les toits] » 3.

Mais il se présente une autre explication pour les noms grecs en su et pour les noms lithuaniens en iu, que je crois préférable. On a en sanscrit un suffixe  $\mathbf{y}$  yu, qui attire à lui l'accent comme le grec su, et qui forme un petit nombre de mots 4, tels que das-yú-s « destructeur. brigand » 5, gan-yú-s « être vivant »

<sup>1</sup> Il correspond par la racine et par le suffixe au latin coquus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Avec dé au lieu de d, à cause de l'i suivant.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pott (Recherches étymologiques, 1<sup>re</sup> éd. II, p. 487) songe aussi à la possibilité d'une parenté du suffixe grec su avec le lithuanien iu.

<sup>4</sup> Voyez Böhtlingk, Les suffixes unddi, p. 32.

Probablement abrégé pour dásyu, de dás "blesser". Voyez mon Glossaire sans-crit, s. r.

(littéralement « engendrant » ou « engendré », de la racine gan, comparez gan-tú-s, même sens), sund-yú-s « feu » (littéralement « celui qui purifie »). Le même suffixe forme aussi quelques noms abstraits comme bug-yú-s « l'action de manger », man-yú-s « le ressentiment » (en zend main-yu-s « l'esprit »). Avec insertion d'un t, on a mṛ-t-yú (masculin, féminin ou neutre) « la mort ». On peut rapprocher de ces derniers noms le lithuanien skyr-tu-s « séparation » (skirru « je sépare »). En gothique, peut-être drun-ju-s « bruit » 1.

# \$ 944. Origine du suffixe va.

Je crois reconnaître dans le suffixe  $\blacksquare$  va le même thème pronominal qui a donné l'enclitique vat « comme » 2 et la particule và « ou, comme ». Hormis ces deux mots, le thème va ne se trouve qu'en composition avec d'autres thèmes pronominaux, par exemple dans le zend ava « celui-ci » (§ 377). Peut-être aussi le thème réfléchi sva (§ 341) 3 n'est-il pas autre chose qu'une combinaison de sa et de va, avec suppression de l'a du premier thème, comme dans s-ya (pour sa-ya, § 353).

## S 945. Le suffixe vân.

Le suffixe vân (forme faible van) a donné: 1° des adjectifs à signification de participe présent, usités seulement à la fin des composés; on les trouve surtout dans le dialecte védique. Exemples: suta-pâ-vân « buvant le sôma », vâga-dâ-vân « donnant la nourriture »; 2° des noms d'agent comme rk-vân « qui célèbre les louanges », yág-vân « sacrificateur »; 3° des appellatifs comme rúh-vân « arbre » (littéralement « celui qui grandit »), sák-vân « éléphant » (littéralement « puissant, fort »).

<sup>1</sup> Comparez le sanscrit d'un « résonner ». Sur la permutation de v et r, voyez \$ 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Par sa forme, vat est un nominatif-accusatif neutre (§ 155).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En ancien perse, hura - il» (par euphonie pour hoa).

Le zend nous présente pour cette classe un mot remarquable, sanda sar-van « temps »; la racine est, à ce que je crois, la même que celle du sanscrit har-i-mân, qui désigne le temps comme « celui qui emporte, détruit » (\$ 795). Je rattacherais volontiers aussi à la racine har, hr le grec xpóvo-s¹, que je divise de cette façon : xp-òvo-s. La suppression de la voyelle radicale n'a rien de rare : quant à ovo, l'on y peut voir le représentant du van sanscrit et zend; le v a été supprimé comme dans evt = sanscrit vant, et une voyelle a été ajoutée à la fin du suffixe, comme dans le latin lento (à côté de lent), qui répond au même suffixe sanscrit vant (\$ 20).

#### 8 946. Le suffixe nu.

Le suffixe sanscrit nu (\$ 849) forme des adjectifs et des substantifs oxytonés. Exemples: gṛd-nú-s « désireux, avide », tras-nú-s « tremblant, craintif », dṛś-nú-s « hardi, téméraire » ², bâ-nú-s « soleil » (racine bâ « briller »), dê-nú-s (féminin) « vache laitière » (racine dê « boire », avec le sens causatif), sû-nú-s « fils » (littéralement « engendré »).

En zend, nous avons and the taf-nu-s «brûlant» (\$ 40); and raś-nu-s «droit, véritable n³; and my barëś-nu-s «haut, grand», comme substantif «sommet n⁴; ganf-nu-s «bouche» (littéralement «parlant», \$ 61).

En lithuanien, la plupart des mots de cette classe ne s'expliqueraient pas sans le secours des langues congénères : drung-nù-s (à côté de drung-na-s) « tiède »; gad-nù-s « utile »; mac-nù-s

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez E. Burnouf, Études sur la langue et les textes zends, p. 197. De la même racine dérive très-probablement aussi le grec χείρ «main» (littéralement «celle qui prend»).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Avec n au lieu de n, à cause de s (\$ 17<sup>b</sup>).

Bacine 5 ras = sanscrit rag, rg, d'où rgu «droit».

Racine bêrêz = sanscrit vrh, védique brh « grandir ». Voyez Burnouf, Études sur la langue et les textes zends, p. 194.

« puissant » (comparez maci-s « puissance », racine sanscrite manh, mah « grandir », latin mag-nus); śau-nù-s « bon, brave » (comparez, en sanscrit, śάν-as « force », śū-ra « héros », de la racine śu¹ « croître »); sū-nù-s « fils » = sanscrit sū-nū-s ( द्रु sū engendrer »).

En grec, on peut rapprocher  $\lambda_{i\gamma}$ -vi-s, que déjà ailleurs j'ai rattaché à la racine sanscrite dah (infinitif dag-dum) « brûler », à laquelle appartient aussi le latin lig-nu-m (§ 833).  $\Lambda_{i\gamma}$  vis est du féminin, comme le sanscrit  $d\ell$ - $n\dot{u}$ -s; ajoutons, en latin, ma-nu-s, si ce nom appartient à la racine sanscrite  $m\hat{a}^2$ . Le grec  $\Im\rho\tilde{\eta}$ - $\nu\nu$ -s, malgré la différence d'accentuation, doit également  $\ell$ tre rangé dans cette classe.

# \$ 947. Le suffixe sanscrit sau.

Les grammairiens indiens posent un suffixe snu (par euphonie snu) qui, je crois, est au fond identique avec nu. La sifflante me paraît être un élargissement de la racine, et, dans quelques cas, une adjonction à la voyelle de liaison i. On peut comparer le rapport qui existe entre bâs «briller», dâs «donner», mas «mesurer» et les racines plus simples, plus usitées et plus répandues dans les idiomes congénères bâ, dâ, mâ; ou bien encore le rapport de diks, duks «allumer» avec daḥ «brûler». C'est ainsi que nous avons les adjectifs glâ-s-nú-s «se fanant», gi-s-nú-s «victorieux», bû-s-nú-s ou bav-is-nú-s «étant». En lithuanien, on trouve dûs-nù-s «donnant» (dũ-mi «je donne»).

#### \$ 948. Le suffixe mi.

Mi est un affaiblissement du suffixe ma (\$ 805). Il forme quelques appellatifs oxytonés, notamment bû-mi-s (féminin)

<sup>1</sup> Venant de śvi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous avons rapporté à la même racine ma le latin mû-n-us (\$ 931, Remarque).

« la terre » (littéralement « celle qui est ») 1; ûr-mi-s (masculin et féminin) « la vague » 2; dal-mi-s (masculin) « la foudre d'Indra » (racine dal « fendre »); rai-mi-s (masculin) « rayon de lumière, bride » 3.

A cette classe de mots se rattache le féminin gothique hai-m(i)-s (thème hai-mi) «village», dont la racine hi, obscurcie en gothique, correspond au sanscrit si «être couché, dormir» (pour ki). Le pluriel hai-môs appartient à un thème haimô.

§ 949. Le suffixe ka, en sanscrit, en latin, en grec et en lithuanien.

Le suffixe **a** ka (a-ka, â-ka, i-ka, u-ka, û-ka, \$ 937) est identique, à ce que je crois, avec le thème interrogatif ka; comme suffixe, il a le sens démonstratif ou relatif. Même à l'état de mots indépendants, nous voyons que les représentants du thème ka, en latin et en persan moderne, ont à la fois le sens relatif et interrogatif.

Il est rare qu'en sanscrit ka suive immédiatement la racine : parmi les mots formés de cette manière, le plus usité est sui-ká-s « sec ». Le latin siccu-s est probablement pour sus-cu-s, avec assimilation de s et affaiblissement de l'u en i. Le n s initial de la racine sanscrite tient la place d'un n s, comme le prouve le zend si de la racine sanscrite sec ». Le x ch du slave coux suchu « sec » répond au s de la racine sanscrite 6. La forme lithuanienne de cet adjectif est saus-a-s.

- 1 Comparez le latin hu-mu-s et voyez \$ 797.
- <sup>2</sup> De la racine ar, r. raller, avec û pour a (Böhtlingk, Les suffixes unddi, IV, 45), ou bien de var, vr. rcouvrir, avec contraction de va en û.
- 3 Rai-mi-s, comme "rayon de lumière", est peut-être apparenté avec les racines aré, ruc (pour ark, ruk, comme rai est pour rak) "briller", ou avec las (même sens). Il n'existe point de racine rai.
- <sup>4</sup> La racine gothique a été frappée du gouna. Sur les mots congénères de haim village », voyez mon Glossaire sanscrit, au mot str #1.
  - Et non, comme d'habitude, celle d'un k.
  - 5 Voyez S 93 5.

Avec a-ka, â-ka, i-ka, u-ka, on forme des adjectifs ainsi que des noms d'agent ou des appellatifs. L'accent est sur la racine. Exemples: nárt-a-ka-s « danseur », féminin nart-a-ki « danseuse » 1; náy-a-ka-s « guide » (racine nî, avec le vriddhi); kán-a-ka « creusant », féminin kán-a-kâ; gálp-â-ka « bavard », féminin gálp-â-kt; kán-i-ka-s « fossoyeur »; mûs-i-ka-s « souris » (racine mus, mûs « voler, dérober »); kâm-u-ka « lascif »; gâl-u-ka « destructeur » (racine han « tuer », causatif gâtáy).

Le suffixe û-ka forme des adjectifs paroxytonés; il s'adjoint seulement aux fréquentatifs et à gâgar, gâgr «veiller», c'est-àdire à des racines réduplicatives. Ces racines, comme il semble, ont besoin, à cause de leur construction plus pesante, d'être soutenues par une voyelle longue: nous avons, par exemple, vâvad-û-ka «bavard», gâgar-û-ka «vigilant».

En latin, si l'on fait abstraction du redoublement, on peut rapporter à la même formation cad-û-cu-s et mand-û-cu-s. Fiducia suppose un primitif fid-û-cu-s ou fid-û-c-s. De même que û-ka, û-cŏ sont simplement des allongements de uka, ucŏ, de même le latin î-cŏ, dans am-î-cŏ, pud-î-cŏ, est peut-être un allongement du sanscrit i-ka. Au contraire, les adjectifs med-i-cŏ, vom-ĭ-cŏ, les substantifs vom-i-ca, pert-i-ca (s'il vient de partio) ont conservé la brève primitive ². Les thèmes vert-i-c, vort-i-c, pend-i-c, append-i-c, pôd-i-c (de pêdo) ont perdu la voyelle finale du suf-tixe. Au suffixe Ta â-ka se rattache le latin â-c, avec suppression de la voyelle finale, dans les thèmes comme ed-û-c, vor-û-c, fall-û-c, ten-û-c, retin-â-c, sequ-â-c, loqu-â-c (comparez plus haut le sanscrit gálp-à-ka « bavard »). De même, ô-c³, dans cel-ô-c, vel-ô-c (pour vol-ô-c), fer-ô-c.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur l'accentuation du féminin, voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, 3<sup>e</sup> éd. 5/4/18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Duutzer, Théorie de la formation des mots en latin, p. 37.

<sup>3</sup> Sur  $\delta = d$ , voyez \$\$ 3 et 4.

En grec,  $\varphi i \lambda - \alpha - \kappa o - s^{-1}$  répond aussi exactement que possible aux formations sanscrites comme n dr t - a - ka - s « danseur »; pareillement,  $\varphi \acute{e} \nu - \bar{a} - \kappa - s$ , pour  $\varphi e \nu - \bar{a} - \kappa o - s$ . (comparez  $\varphi e \nu d - \kappa n$ ), répond aux formations comme  $g \acute{a} l p - \hat{d} - ka - s$  « bavard » en sanscrit, et comme  $loqu - \hat{a} - c - s$  en latin. Le thème  $\kappa n \rho - \bar{\nu} \kappa$ , pour  $\kappa n \rho - \bar{\nu} \kappa o$  (d'une racine oubliée en grec), s'accorde avec les thèmes sanscrits en  $\hat{u} - ka$  et les thèmes latins en  $\hat{u} - c \check{o}$ . Le féminin  $\gamma u \nu - \alpha \iota \kappa$ , dans lequel je vois une métathèse pour  $\gamma u \nu \kappa \kappa s$  (\$ 119), a la même formation que le féminin  $nart - a - k t'^2$ ; on s'attendrait, en sanscrit, à un mot  $g \acute{a} n - a - k t$  « celle qui enfante », comme féminin du mot  $g \acute{a} n - a - ka - s$  qui existe effectivement avec le sens de « père ».

C'est le lithuanien, parmi les langues de l'Europe, qui reproduit le plus fidèlement les formations sanscrites telles que kán-i-ka-s «fossoyeur»: nous voulons parler des noms d'agent comme deg-i-ka-s «incendiaire» (degù = sanscrit dáḥ-à-mi «je brûle»), leid-i-ka-s «batelier» (léid-mi «je flotte le bois»), kul-ika-s «batteur en grange» (kuliù «je bats le blé», infinitif kulti).

## \$ 950. Les suffixes germaniques inga, unga.

Je regarde comme n'ayant pas sait primitivement partie du sussix le n des noms allemands en ing, ung (thème inga, unga), noms qui ont leurs analogues dans tous les idiomes germaniques, excepté en gothique. C'est ainsi qu'en zend une nasale est venue s'insérer dans les sormations comme mananha = sanscrit mánasa. Si la supposition précédente est sondée, nous pouvons rapprocher le vieux haut-allemand kun-ing « roi » 3 (thème kun-inga) des noms sanscrits tels que nárt-a-ka-s « danseur » et des noms grecs tels que Φύλ-α-xo-s (\$ 949). On pourrait aussi songer aux

<sup>1</sup> D'une racine perdue. Le verbe Φυλάσσω vient de Φυλακ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A la fois thème et nominatif singulier.

<sup>3 ()</sup>n trouve aussi kun-ig.

thèmes en i-ka, comme kán-i-ka-s « fossoyeur »; mais alors il faudrait supposer que l'i existait, en qualité de voyelle de liaison, dès avant la séparation des idiomes, ce qui me paraît moins vraisemblable. Probablement kun-in-g signifiait à l'origine « homme », puis il a désigné l'homme par excellence, le prince; c'est ainsi que l'anglais queen « reine » répond au gothique quein(i)-s, quên(i)-s « femme » = afaq gáni-s « femme » (racine gan « mettre au monde); kun-in-g répond donc par la racine comme par le suffixe au précité gán-a-ka-s « père ».

Le suffixe unga forme des noms féminins à signification abstraite, comme heil-unga « guérison » 1. Si l'on admet que la nasale est également ici une insertion d'un âge postérieur, on peut rapprocher ces noms des féminins sanscrits en a-kâ, tels que kán-a-kâ « celle qui creuse ». Nous avons déjà vu que des adjectifs féminins peuvent devenir des substantifs abstraits : ainsi en grec xáxy «vice, lâcheté» provient de l'adjectif xaxó-s, xaxy, et en latin, les formes comme factura, ruptura sont évidemment des féminins de participes futurs<sup>2</sup>. En anglais, et déjà fréquemment en anglo-saxon, ung, comme suffixe formatif de substantifs abstraits, a été remplacé par ing. De plus, les formations adjectives en ing, en anglais moderne, ont complétement évincé l'ancien participe en end, au lieu que, dans le moyen anglais, on trouve encore end et ing à côté l'un de l'autre 3. Grimm suppose que ing, comme suffixe participial, est une corruption de end 4; mais je ne puis partager cette opinion. Nous voyons bien un i se changer, par corruption, en e; mais il est plus difficile d'admettre qu'un e devienne i.

<sup>1</sup> Voyez Grimm, Grammaire allemande, t. II, p. 360.

<sup>2</sup> Voyez \$ 809.

<sup>3</sup> Grimm, Grammaire allemande, I, p. 1008.

<sup>1</sup> Ibidem, II, p. 356.

# \$ 951. Le suffixe secondaire ka, en sanscrit et dans les langues germaniques.

Comme suffixe secondaire, ka (i-ka, u-ka) forme en sanscrit des dérivés ayant avec le mot primitif des relations de diverses sortes. Ainsi mádra-ka-s signifie « qui est du pays de Madra »; síndu-ka-s veut dire « descendant de Sindu »; bâla-ka-s « garcon » a le même sens que bâla; sîtá « froid » fait sîta-ka-s, qui signifie à la fois « temps froid, la saison froide » et « homme paresseux ».

C'est la même formation que nous présentent, en gothique, les thèmes adjectifs staina-ha « pierreux », vaurda-ha « littéral », un-barna-ha « privé d'enfants », aina-han¹ « unique »; et avec g pour h²: môda-ga « irascible », auda-ga « bienheureux » (aud « trésor », thème auda), un-hunsla-ga « qui ne fait point de sacrifices » (hunsl'-s « sacrifice », thème hunsla), handu-ga « agile, habile, avisé » (nominatif masculin handu-g(a)-s). Ce dernier exemple s'accorde bien avec le sanscrit síndu-ka-s que nous citons plus haut. D'après la même analogie, on devrait penser que grêdu « faim » ³, vulthu « magnificence » feront grêdu-g'-s. vulthu-g'-s; mais ils font grêda-g'-s « affamé », vultha-g'-s « célèbre ». Peut-être est-ce parce que les thèmes adjectifs en a-ga (nominatif masculin a-gs) sont les plus nombreux; ou bien, il y a eu autrefois des thèmes substantifs grêda, vultha 4, qui, après avoir donné naissance à ces adjectifs, se sont affaiblis en grêdu.

¹ Avec un n inorganique. Le même n se retrouve dans le thème substantif brôthra-han (par métathèse pour brôthar-han), dont le pluriel seul s'est conservé; nominatif: brôthra-han-s r frères?.

<sup>2</sup> Voyez \$\$ 80 et 91, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Probablement de la racine gard, grd - désirer, à laquelle appartient aussi le slave gladü - faim - (thème glada). Voyez Glossaire sanscrit, au mot grd.

<sup>1</sup> Comparez S 912.

rulthu, à peu près comme les thèmes sanscrits pâda « pied », dânta - dent » sont devenus en gothique fôtu, tunthu.

Les substantiss gothiques en i allongent leur voyelle sinale devant le suffixe ga, de sorte que l'i est changé en  $si (= \hat{i}, \$ 70)$ . On a, par exemple, anstei-ga « favorable », mahtei-ga « puissant », listei-ga « rusé », venant des thèmes féminins ansti « faveur », mahti «puissance», listi «ruse». Les thèmes féminins en ein (nominatif ei) donnent également naissance à des dérivés en ei-gu, comme gabei-ga «riche», venant de gabein «richesse» (nominatif gabei). De même, on a gavairthei-ga «pacifique», venant du thème neutre gavairthja «paix» (nominatif gavairthi). Comme plusieurs thèmes féminins en ein, à signification abstraite, dérivent de thèmes adjectifs en a (\$ 896), il se peut qu'un substantif abstrait sinein « vieillesse » ait été formé de sina « vieux » (nominatif sin(a)-s): c'est ce substantif sinein qui aura alors donné sinei-ga (littéralement «ayant la vieillesse»). Je suppose aussi pour thiudei-ga « bon » un thème féminin thiudein « bonté », venant de thiuda (neutre) « chose bonne, bien » (nominatif thiuth). L'adjectif lais-ei-ga «instructif» est d'origine verbale (lais-ja n j'instruis n, prétérit luis-ei-da). Il se peut également que l'adjectif andanêm-ei-ga «accueillant» soit sorti d'un verbe faible anda-nêmja, et non du thème précité andanêma « accueil » 1.

En haut-allemand moderne, dans les mots comme sternig «étoilé». günstig «favorable», krästig «fort», māchtig «puissant». l'i a d'autant plus l'air de saire partie effective du sussixe, qu'il y reste à demeure sixe, quelle que soit la voyelle sinale du thème. Ainsi steinig «pierreux» correspond au gothique staina-hu, muthig «courageux» à môda-ga. Au contraire, dans māchtig «puissant», l'i a sa place légitime. la forme gothique étant mahtei-ga.

<sup>1</sup> Voyez 8 912.

#### \$ 952. S inséré devant le suffixe secondaire ka.

On pourrait être tenté de faire dériver du génitif singulier les adjectifs gothiques en iska (allemand moderne isch): ainsi gudisk(a)-s « divin » se rattacherait à gudis « de Dieu », barnisk(a)-s « enfantin » à barnis « de l'enfant » 1. Mais comme nous trouvons en lithuanien, en lette, en borussien et en slave des adjectiss analogues au gothique gudisk(a)-s, il vaut mieux expliquer la sifflante par une insertion euphonique; cette insertion est d'autant plus vraisemblable que les idiomes en question affectionnent le groupe sk. Autrement, il faudrait admettre pour les langues germaniques et slaves un suffixe ska, ska, cho sko, dont il n'y a aucune trace en sanscrit et en zend. Comme exemples nous citerons en lithuanien : déw'-i-ska-s « divin », venant de déwa-s; wýr'-i-śka-s «viril», venant de wýra-s; létuw'-i-śka-s «lithuanien », venant de letuwd «Lithuanie »; dang'-i-śka-s «céleste », venant de dangû-s. En borussien : deiw'-i-ska-s «divin», de deiw(a)-s; taw'-i-ska-s « paternel », de taw(a)-s; arw'-i-ska-s « véridique», de arwi-s «vrai»<sup>2</sup>. En ancien slave : женьски jen-i-sku «féminin» (thème masculin-neutre śen-i-sko), de жена śena « semme »; морыска mor-i-sku « marinus », de моры more (thème morjo, \$ 258) «mer»; мирьска mir'-i-sku «mondain», de мира mirŭ (thème miro) « monde ».

Très-probablement le  $\sigma$  des diminutifs grecs en  $\iota$ - $\sigma$ xo,  $\iota$ - $\sigma$ xn ( $\varpi$ a $\iota$ d- $\iota$ - $\sigma$ xo-s,  $\varpi$ a $\iota$ d- $\iota$ - $\sigma$ xn,  $\sigma$ le $\varphi$ av- $\iota$ - $\sigma$ xo-s) est également une prosthèse euphonique. Je rappellerai à ce sujet le s qui, en sanscrit, est inséré entre plusieurs racines commençant par un k

<sup>1</sup> Il est vrai que le génitif n'est pas toujours parsaitement d'accord avec l'adjectif en question. On a, par exemple, funisk(a)-s «ardent» à côté du génitif irrégulier funiss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Nesselmann, La langue des Borussiens, p. 77.

et certaines prépositions 1; nous avons, par exemple, pariskar, pariskr « orner », littéralement « faire autour ». Rapprochez aussi, en latin, le s dans abscondo, abspello, abstineo, ostendo (pour obstendo).

\$ 953. De l'i qui précède le suffixe secondaire ka.

Dans les mots latins tels que belli-cu-s, cœli-cu-s, domini-cu-s, uni-cu-s, auli-cu-s, je regarde l'i comme un affaiblissement de la voyelle finale du thème primitif; nous avons vu le même affaiblissement devant les suffixes tât, tût (\$ 829), tûdin (\$ 830), et dans les composés comme cœli-cola (\$ 965). Je rapproche, par conséquent, les mots précités des mots sanscrits comme mádraka-s, bâla-ka-s, sindu-ka-s (\$ 951), et des adjectifs gothiques comme staina-h(a)-s, môda-g(a)-s, handu-g(a)-s. Dans civi-cu-s, classi-cu-s, hosti-cu-s, l'i appartient au thème primitif. Au contraire, dans urbi-cu-s, patri-cu-s, pedi-ca, l'i est venu, pendant la période latine, s'ajouter à la consonne finale du thème, pour faciliter l'adjonction du suffixe 2. Je ne crois donc pas qu'il faille identifier cet i avec celui des dérivés sanscrits tels que hâimant'i-ká-s «hivernal, froid», venant de hémantá «hiver»; dârm'-i-, ká-s «vertueux, dévoué au devoir», venant de dárma «devoir, droit »; âkš'-i-ká-s «joueur de dés », venant de akśá «dé ».

Mais en grec, nous avons des mots qui répondent, pour l'accentuation comme pour la voyelle de liaison, à ces formations sanscrites. Je citerai, par exemple, πολεμ'-ι-κό-s, άδελφ'-ι-κό-s, ἀμπελ'-ι-κό-s, ώρ'-ι-κό-s, ἀσθ'-ι-κό-s, ἡπτορ-ι-κό-s, δαιμου-ι-κό-s, ἀρωματ-ι-κό-s, γερουτ-ι-κό-s. Aux formes sanscrites qui s'adjoignent immédiatement le suffixe, comme le

<sup>1</sup> Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, 3° édition, \$ 111, remarque 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est le même i que nous avons au datif-ablatif pluriel pedi-bus (= sanscrit padbyás) et dans les composés comme pedi-sequus.

précité sindu-ka-s, répond, si l'on fait abstraction de l'accent. le grec à olu-xô-s1.

\$ 954. Le suffixe tu formant des noms abstraits, en gothique. —

Le suffixe sanscrit alu.

Nous avons déjà traité du suffixe tu en étudiant l'infinitif sanscrit et les formes correspondantes des autres idiomes<sup>2</sup>. Il nous reste donc peu de chose à ajouter sur ce sujet.

En gothique, les noms abstraits formés avec le suffixe tu ont changé le féminin en masculin set substitué un dou un th à la ténue primitive, à moins que celle-ci ne soit précédée d'un sou d'un h<sup>4</sup>. Le suffixe se joint immédiatement à une racine verbale, ou à un thème de verbe faible finissant en  $\theta$ , ou à un thème adjectif finissant par a; cet a s'allonge alors en  $\theta$  (\$ 69, 1). Comme exemples, on peut citer: vahs-tu-s « croissance », kus-tu-s « épreuve », lus-tu-s « plaisir » 5, thuh-tu-s « illusion », vratô-du-s « voyage », auhjô-du-s « bruit », manniskô-du-s « humanité » 6, gabaurjô-du-s « plaisir, joie » 7. Dau-thu-s « mort » (littéralement « l'action de mourir ») a la même origine que le grec savatos; en sanscrit, la racine est han (pour dan) « tuer » (comparez nidand « la mort »); en gothique, le n s'est vocalisé en u s.

Le sanscrit nous présente un suffixe a-iu, dont le i est, à ce que je crois, le substitut d'un t; un certain nombre de noms

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur les formations grecques en τι-κό-ε, venant de thèmes abstraits en τι, voyez ci-dessus, p. 117, note 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$\$ 849, 851, 860 et suiv., 863 et suiv., 866 et suiv.

<sup>3</sup> On a vu que le latin a opéré le même changement de genre (\$ 863).

<sup>4</sup> Voyez \$ 91, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Probablement de lus (= grec λυ, sanscrit lu), de sorte que le sens propre serait «délivrance, abandon».

<sup>6</sup> De manniska «humain » (nominatif mannisk'-s).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Comparez gabaurja-ba (adverbe) «volontiers, librement».

<sup>5</sup> Comparez \$ 432.

abstraits masculins sont formés à l'aide de ce suffixe. Tels sont :  $vam-a-i\dot{u}-s$  «vomitus»,  $v\dot{e}p-a-i\dot{u}-s$  «tremblement»,  $nand-a-i\dot{u}-s$  «joie»,  $\dot{s}vay-a-i\dot{u}-s$  «gonflement» (racine  $\dot{s}vi$  «grossir»).

\$ 955. Le suffixe tu formant des noms d'agent et des appellatifs, en sanscrit, en gothique et en grec. — Le suffixe secondaire âtu, en latin.

Le suffixe tu forme aussi en sanscrit des noms d'agent et des appellatifs. L'accent repose tantôt sur la racine, tantôt sur le suffixe. Exemples: gán-tu-s «voyageur» (gam «aller»), tán-tu-s «fil» (tan «étendre»), bâ-tú-s «soleil» (bâ «briller»), yâ-tú-s «voyageur» (yâ «aller»), gán-tú-s «animal» (comme «engendrant» ou «engendré»). On a de même en gothique: hlif-tu-s «voleur» (hlifan «voler», comparez κλέπ-τω), skil-du-s «bouclier» (littéralement «qui couvre»). En grec, nous avons μάρπ-τυ-s (si la forme, citée par Hésychius, est sûre) et μάρ-τυ-s, que Pott rattache avec raison, selon moi, à la racine sanscrite smar, smr «se souvenir»<sup>2</sup>.

Le latin possède des noms abstraits en âtus, qui viennent de thèmes nominaux, et dont on pourrait rapprocher, en ce qui concerne l'insertion d'un â, le masculin védique g'tv-à-tu-s « vie » ³; tels sont : princip-à-tu-s; consul-à-tu-s, patron'-à-tu-s, triumvir'-à-tu-s, tribun'-à-tu-s, sen'-à-tu-s. Mais, en réalité, ces noms sont simplement copiés sur les substantifs abstraits en âtus, dérivés de verbes de la première conjugaison 4. Nous voyons que, de même, sen-à-tor est fait à l'imitation des noms d'agent comme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez \*kal-ja \*tegula \* et la racine sanscrite &ad (\$ 14) \*couvrir\*. Le l provient par conséquent d'un d (\$ 17°).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A la même racine appartiennent le latin memor et le vieux haut-allemand méries p'annonce». Voyez Glossaire sanscrit, au mot smar, smr.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez \$ 862, Remarque.

Voyez Pott, Recherches étymologiques, 1" éd. II, p. 554.

## \$ 956. Le suffixe secondaire ēya.

Il nous reste encore à examiner quelques suffixes qui sont seulement usités comme suffixes secondaires.

Le sanscrit éya (féminin éyâ) est employé pour les mêmes usages que ya (\$ 899). Je crois que éya est primitivement identique avec ya, dont il me paraît simplement un élargissement phonétique. L'accent repose soit sur la syllabe finale du suffixe, soit sur la syllabe initiale du mot dérivé. Exemples : âtr'-éyá-s « descendant d'Atri», dâs'-éyá-s « fils d'un esclave» (de dâsá « esclave»), gâir'-éyá-m « résine des montagnes» (de girí « montagne»). vrâih'-éyá-m « champ de riz» (de vrîhi « riz»), mâh'-éyá-s

<sup>1</sup> De janua, avec suppression des deux voyelles finales.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour oler-i-tor, à peu près comme opifex pour oper-i-fex.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez 5 924. Je ne regarde pas l'i comme ayant primitivement fait partie du suffixe.

<sup>&#</sup>x27; On a vu (\$\$ 918 et 919) que & correspond au sanscrit ( (féminin de a), qui forme à la fois des noms d'agent ou des appellatifs comme nadi « fleuve» (littéralement « qui résonne») et des patronymiques comme b'dimé « la fille de Bhima».

« fait d'argile » (de mahi « terre »), paurus'-éya-s « concernant les hommes, consistant en hommes » (de purusa « homme »), dh'-éya-s « anguinus » (de áhi « anguis »), graiv'-éya-m « collier » (de griva « cou »).

En grec, l'accent est reculé le plus loin possible, comme cela a lieu en sanscrit dans les trois derniers exemples que nous venons de citer. Nous avons, par exemple, λεόντ-ειο-ε, λεόντ-ειο-ε, αίγ-ειο-ε, τράγ'-ειο-ε, σιδήρ'-ειο-ε, ἀργύρ'-ειο-ε. En latin, il faut rapporter à cette formation les mots comme pic-eu-ε, ciner-eu-ε, flor-eu-ε, ær-eu-ε, argent'-eu-ε, aur'-eu-ε, ign'-eu-ε'. On voit que dans ces mots, comme dans les formations grecques en εο-ε, la diphthongue sanscrite ê (= ai) a perdu son second élément 2. Au contraire, dans pleb-éju-ε et dans quelques noms propres comme Pomp'-éju-ε, Petr'-éju-ε, Lucc'-éju-ε, le suffixe sanscrit éya s'est conservé aussi fidèlement que possible 3.

# \$ 957. Les suffixes secondaires vant, mant, et vin, min.

Les suffixes secondaires vant, mant (aux cas faibles vat, mat) servent à former des adjectifs possessifs, comme ásva-vant « riche en chevaux » (de ásva « cheval »), vîrá-vant « riche en héros » (de vîrá « héros »), marút-vant « qui possède les Maruts » (surnom d'Indra), agni-vánt « qui possède le feu, qui se tient auprès du feu » (de agní « feu »). Peut-être vant, mant sont-ils de simples élargissements des suffixes primaires vân, van, mân, man (\$ 803). Au contraire, vin et min paraissent dus à un affaiblissement des mêmes suffixes; exemples : tégas-vin « pourvu d'éclat », mêdâ-vin « intelligent », svâ-min « maître, possesseur » (littéralement « pourvu du sien ») 4. Il est très-probable que vant était origi-

<sup>1</sup> Voyez Pott, Recherches étymologiques, 12 édition, II, p. 502 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'a est resté sous forme de ɛ, ĕ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Düntzer, Théorie de la formation des mots en latin, p. 33.

De sva «son», avec allongement de l'a. Les grammairiens de l'Inde rapportent l'à au suffixe.

nairement identique avec mant, ainsi que van avec man: on a vu (\$ 20) que le v et le m permutent souvent entre eux.

De vant nous avons déjà rapproché le latin lent, devenu par élargissement lento 1.

En grec, vant est représenté par εντ (pour Fεντ). Exemples : δολό-εντ, άμπελό-εντ, ύλή-εντ, τολμή-εντ, συρ-ό-εντ, μελιτ-ό-εντ, δακρυ-ό-εντ, μητι-ό-εντ. L'o des formes grecques comme συρ-ό-εντ, μητι-ό-εντ est une voyelle de liaison ou un élargissement du thème : cet o a probablement eu pour point de départ les thèmes finissant par une consonne, la combinaison immédiate avec l'ancien digamma du suffixe étant trop incommode<sup>2</sup>. Le F s'est conservé dans une forme unique en son genre, l'accusatif féminin σλονό Fεσσαν, sur une inscription de Corcyre<sup>3</sup>.

Les formations sanscrites en vant, mant, ainsi que leurs féminins en vatt, matt, ont généralement l'accent sur la même syllabe où il repose dans le mot primitif<sup>4</sup>. De son côté, le grec, dans cette classe de mots, suit l'analogie du sanscrit, en ce qu'il n'attribue jamais l'accent au suffixe, mais le recule le plus qu'il lui est possible<sup>5</sup>.

# \$ 958. Le suffixe secondaire tana.

Le suffixe तन tana, féminin तनी tanî, forme des adjectifs dérivant d'adverbes de temps. L'accent repose soit sur la première syllabe du suffixe, soit sur la syllabe précédente. Exemples : hyas-tána-s ou hyás-tana-s « hesternus » (de hyas « hier »), svas-tána-s ou svás-tana-s « crastinus » (de svas « demain »), sâyan-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 20, et comparez mon mémoire intitulé De l'influence des pronoms sur la formation des mots, p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez, à cet égard, l'o des formes duelles comme wod-o-ïv, wooi-o-iv == sanscrit pad-bytm, pati-bytm (\$ 221).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Journal de Kuhn, I, p. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pour plus de détails, voir mon Système comparatif d'accentuation, \$ 133.

<sup>5</sup> Sur les formes féminines comme dodocooa, voyez \$ 119.

tána-s ou sâyán-tana-s « vespertinus » (de sâyam « vespere », litté-ralement « vesperem »), sanâ-tána-s ou sanâ-tana-s « sempiternus » (de sanâ' « toujours »).

En latin, le suffixe correspondant tino se trouve dans crastinu-s, diu-tinu-s (comparez divâ-tana-s « diurne », de divâ « pendant le jour »), pris-tinu-s. Avec allongement, nous avons tino, dans vesper-tinu-s, matu-tinu-s ¹. Les formes comme hesternus, sempiternus, æternus ont inséré devant le n un r inorganique, à moins qu'elles ne se rattachent à des thèmes hester, sempiter, æter (æviter)², auxquels serait venu se joindre le suffixe dérivatif no. La première explication tire de la vraisemblance des formes hodiernus, nocturnus, et de quelques autres semblables, qui probablement ont d'abord pris le suffixe no, et qui ensuite ont inséré un r devant le n (comparez alburnus, venant de albu-s; lucerna, de luceo).

\$ 959. Origine du suffixe tana. — Le suffixe secondaire tya.

Le suffixe tana provient, à ce que je crois, des deux thèmes pronominaux ta et na. Nous avons en borussien un pronom tan'-s (pour tana-s) « il », féminin tennâ (pour ta-nâ) « elle », qui renferme les mêmes éléments.

Nous passons au suffixe tya, qui est probablement identique avec le thème démonstratif tya (\$ 353), lequel se compose également de deux thèmes pronominaux, ta et ya. Le suffixe tya forme des adjectifs paroxytons dérivant d'indéclinables; exemples: ihá-tya-s « qui est ici » (venant de ihá « ici »), tatrá-tya-s « qui est là-bas » (venant de tátra « là »). C'est ainsi qu'en latin on a propi-tiu-s, venant de prope. En gothique, nous avons le thème

¹ Mâtuitinus suppose un primitif mâtui, ablatif adverbial comme noctui. Peut-être ce mâtui est-il apparenté avec le sanscrit bâtui «soleil» (racine bâ «briller»). Le b se serait changé en la nasale de même organe, comme probablement aussi dans mâne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez 5 ag3.

framathja (nominatif masculin framatheis « alienus, externus »), qui vient de la préposition fram « de », soit que frama ait été la forme primitive de la préposition, soit que l'a du dérivé soit une voyelle de liaison. Le gothique nous présente aussi le thème ni-thja (nominatif nithji-s « cousin », littéralement « proche »), que je fais venir de la même préposition ni « sous », qui a donné en sanscrit ni-kaṭá-s « propinquus », ni-tya-s « sempiternus ».

Je rapporte encore en sanscrit à cette classe de mots : amétya-s « conseiller », littéralement « conjunctus », venant de la préposition amé « avec »; et ápa-tya-m « descendant, enfant », de la préposition ápa « de » 1.

\$ 960. Le suffixe secondaire sya. — Les mots latins en ârius.

Nous avons aussi un suffixe secondaire sya (par euphonie sya), qui n'est autre que le thème démonstratif sya, féminin syâ (\$ 353 et suiv.)<sup>2</sup>. Ce suffixe ne s'est conservé que dans un petit nombre de mots, tels que manu-syd-s «homme» (venant de manú «le dieu Manu») et dênu-syd «une vache attachée» (venant de dênú «vache»)<sup>3</sup>.

En supposant que les mots de cette sorte aient été plus nombreux à l'origine, on pourrait rapprocher de sya le suffixe latin rio. Ce suffixe, en latin, est toujours précédé d'un â; quant au changement de s en r, il en a été souvent question. Exemples : tabell'-â-riu-s, palm'-â-riu-s, arbor-â-riu-s, œr-â-riu-s, tign'-â-riu-s, actu-â-riu-s, contr'-â-riu-s, advers'-â-riu-s, prim'-â-riu-s, secund'-â-riu-s. Si, au contraire, le r de ces formes est primitif,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans ce dernier exemple, l'accentuation est différente. Voyez Nåighaṇṭuka, 11, 2, et Benfey, Glossaire du Sâma-véda.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans le sanscrit classique, le pronom sya n'est usité qu'au nominatif singulier. Nous avons vu (\$ 194) que très-probablement la désinence génitive sya provient de ce thème.

<sup>3</sup> Les grammairiens indiens expliquent ces deux mots par le suffixe ya, avec insertion d'un s.

on pourra voir dans rio l'élargissement du suffixe ri (= sanscrit ri, \$ 941). Il existe effectivement, à côté de palm'-â-riu-s, une forme palm'-â-ri-s. Dans l'une et l'autre hypothèse, il faut séparer l'à du suffixe proprement dit : cet à doit s'expliquer comme celui de princip-â-tu-s, sen-â-tu-s, sen-â-tor (\$ 955).

# \$ 961. Le suffixe gothique arja.

Entre le suffixe gothique arja et le suffixe latin â-rio il n'existe point de parenté, quelle que soit l'explication qu'on adopte pour ce dernier (\$ 960). Comme le gothique ne change point s en r, il nous faut regarder le r de arja comme primitif. Ce suffixe forme des noms d'agent, ainsi que des dérivés désignant la personne qui s'occupe de l'objet marqué par le mot fondamental. Comme exemples, nous citerons : lais-arja « maître n (lais-ja « j'enseigne n), sôk-arja « investigateur n (sôk-ja « je cherche n), liuth-arja « chanteur n (liutho « je chante n), bôk'-arja « scribe n (bôka « lettre n, thème bôko, pluriel bôkos « écrits n), môt'-arja « péager n (môta « péage, douane n), vull'-arja « foulon n (vulla « laine n). Les nominatifs sont : lais-areis, sôk-areis, etc. (\$ 135). Comme exemple de nom neutre, nous avons vang'-arja, nominatif vang-ari « oreiller n (vieux haut-allemand wanga « la joue n).

C'est peut-être un hasard que dans les textes gothiques qui nous sont parvenus il n'y ait pas un seul nom d'agent en arja venant de la racine d'un verbe fort; dans les autres dialectes germaniques, il ne manque pas de noms de cette sorte. Je citerai en vieux haut-allemand les noms suivants, dont je mets ici le nominatif: scrib-eri « scriba », bēt-eri « adorator », halt-âri « servator », hēlf-âre « adjutor », aba-nēm-âri « susceptor », sez-ari « conditor », troum-sceid-ari « interpres somnii ». Les mots qui suivent sont d'origine nominale: gart'-eri « hortulanus », hunt'-eri « centurio », muniz'-eri « monetarius », havan'-ari « figulus », satal'-ari « ephippiarius », wagin'-ari « rhedarius », vranhônôvurt-ari « Fran-

cosurtensis n. 1. En haut-allemand moderne, cette classe de mots est très-nombreuse. Nous avons des noms d'agent comme geber « donateur n, seher « voyant n, denker « penseur n, binder « relieur n, springer « sauteur n, läuser « coureur n, trinker « buveur n, schneider « tailleur n, streiter « combattant n, bäcker « boulanger n, weber « tisserand n, sorscher « investigateur n, sucher « chercheur n, dreher « tourneur n, brauer « brasseur n; des dénominatifs comme gärtner « jardinier n, schreiner « menuisier n, töpser « potier n, ziegler « tuilier n, wagner « carrossier n, Franksurter « Francsortois n, Mainzer « Mayençais n, Berliner « Berlinois n. L'anglais sait : giver « donateur n, singer « chanteur n, killer « meurtrier n, bringer « porteur n, seller « acheteur n, brewer « brasseur n, glover « gantier n, gardener « jardinier n, waggoner « voiturier n.

Peut-être le gothique arja est-il à la sois un élargissement et une mutilation du suffixe sanscrit târ, tr. (\$ 810); la dentale initiale serait tombée 2 et le suffixe ja serait venu se surajouter, comme nous avons vu plus haut ja s'adjoindre au suffixe sanscrit us (forme forte vâns), dans bêr-us-jôs « parents », littéralement « ayant mis au monde » 3. La suppression du t dans lais-arja « maître » (pour laistarja) serait à peu près pareille à celle qui a eu lieu dans les mots français frère (= frater), père (= pater), mère (= mater), et dans le suffixe eur (= tor), qui forme des noms d'agent comme sauveur (= salvator), porteur, vendeur (= venditor). Une fois que la forme arja, ainsi que les formes qui y correspondent dans les divers dialectes germaniques surent sorties de târ, elles ont très-bien pu s'adapter à des racines et à des thèmes nominaux qui n'avaient jamais possédé le suffixe complet, c'est-à-dire le suffixe commençant par une dentale. Il n'y a jamais eu

Sur la voyelle qui précède le r, comme en général sur cette classe de mots, voyez Grimm, Grammaire allemande, II, p. 125 et suiv.

<sup>2</sup> T, th ou d (\$ 91, 2).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 788, et, sur des élargissements analogues en lithuanien, \$ 787.

de mot geb-ter ou geb-der, ce qui n'empêche point qu'on a geb-er « donateur » 1.

## MOTS COMPOSÉS.

### DES COMPOSÉS EN GÉNÉRAL.

\$ 962. Verbes unis avec une préposition.

Dans toutes les langues indo-européennes, les verbes ne sont guère unis qu'avec des prépositions. En sanscrit, beaucoup de ces prépositions ont cessé d'être employées hors de composition; mais on les trouve encore à l'état indépendant dans les Védas.

Voici quelques exemples de verbes composés. La forme que nous citons est la troisième personne du singulier; l'accent est toujours sur le préfixe: ddi-gaccati « adit », antár-gaccati « interit », ápa-kramati « abit », abi-gaccati « accedit », áva-skandati « descendit », párâ-vartate « redit », pári-gaccati « circumit », prá-dravati « aufugit », práti-kramati « retrogreditur », práti-básate « respondet », práti-padyate « advenit », nís-kramati « egreditur », sán-gaccati (par euphonie pour sám-gaccati) « convenit ».

Sont formés de même en grec : ἀποδαίνει, ἀμφιδαίνει, περιδαίνει, προδαίνει, προσδαίνει<sup>2</sup>, συμδαίνει. En latin : adit, interit, abit, ambit, obit, procedit, congreditur.

En vieux haut-allemand: umbi-cât, umbe-gât «circumit», untar-gât «interit». En gothique: at-gangith «accedit», af-gangith «abit», bi-quimith «incidit» (quimith «venit»), bi-gairdith «circumnectit», fra-lêtith «deserit».

En lithuanien : iš-eiti « exit » (iš = निस् nis), par-eiti « redit »,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cependant, il n'est pas impossible qu'il y eût en gothique un thème gif-tarja, dont le f, provenant d'un ancien b, devait redevenir b après la perte du t; c'est sinsi qu'au prétérit du verbe giban nous avons le pluriel gébum à côté du singulier gaf, gaf-t. On aurait donc obtenu une forme gibarja, à laquelle correspondrait l'allemand moderne geber.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Πρός pour προτί = sanscrit práti (§ 1005).

par-nesa «reportat», pra-nesa «profert», presi-tarauja «contra-dicit», su-maiso «commiscet». En ancien slave¹: обръзати об-resati « шеріте́риеі», circumcidere », изидл. is-idun «exibo», про-лити pro-liti «profundere », приидл. pri-idun «adveniam», приимл. pri-imun «accipio», приведе pri-vede «adduxit», принести pri-nesti «afferre», пристоупити pri-stup-i-ti «accedere», пришивати pri-siv-a-ti «assuere», съристатися su-ristati-san «concurrere».

# \$ 963. Préposition séparée du verbe, en sanscrit védique, en zend et en allemand.

Dans le dialecte védique, on trouve souvent les prépositions séparées par un ou plusieurs mots du verbe auquel elles appartiennent; mais en ce qui concerne le sens, l'union entre la préposition et le verbe n'en reste pas moins intime. Dans cette phrase : sâm agnim indaté nârah « ignem accendunt viri » ², sâm n'a aucune signification par lui-même, il doit être joint à la racine ind, avec laquelle il veut dire « allumer », signification que possède aussi ind sans la préposition. En zend, le préfixe peut également être séparé du verbe, comme on l'a vu (\$ 520) dans cette phrase : fraéa kërëntën, littéralement « proque scindebant ».

De son côté, l'allemand a dissous beaucoup d'anciens composés, de sorte que la préposition autrefois préfixée est placée soit immédiatement après le verbe, soit plus loin encore à la suite de plusieurs mots qui l'en séparent. Mais cette dislocation n'a lieu que pour le verbe proprement dit : elle n'existe pas pour l'infinitif, ni pour les participes, ni, en général, dans la formation des noms. On dit bien, par exemple, er geht aus «il sort», er geht von diesem gesichtspunkte aus «il part de ce point de vue»; mais il faut dire : ausgehen «sortir», ausgehend «sortant», ausgang «sortie». En outre, après le pronom relatif et la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Dobrowsky, Institutiones, p. 401 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Rosen, Rig-vedæ specimen, p. 20.

plupart des conjonctions, les prépositions restent préfixes; ainsi l'on dit : welcher ausgeht «lequel sort», wenn er ausgeht «s'il sort », dass er ausgehe « qu'il sorte ». La séparation est également interdite pour les prépositions dont la valeur n'est plus clairement sentie, ainsi que pour celles qui n'ont point à côté d'elles une préposition contraire, comme, par exemple, ein « dans » est le contraire de aus « hors », vor « devant » celui de nach « après », et an «vers» celui de ab «de». Enfin, il y a toujours union quand la signification verbale a complétement pris le dessus sur la signification prépositionnelle, ou quand les deux sens se sont fondus ensemble d'une manière intime. On dit, par exemple, er begreift «il comprend», er beweist «il démontre», er vergeht «il passe», er verbleibt «il reste», er zerstört «il détruit», er zerspringt «il éclate», er umgeht «il élude», er umringt «il entoure, er übersetzt «il traduit», er überspringt «il omet». Pour nous résumer, les seules prépositions qui, en allemand, aient la force nécessaire pour se séparer du verbe sont celles qui reçoivent l'accent et dont la signification est clairement comprise. Au contraire, dans le sanscrit védique et en zend, on peut séparer même les prépositions dont le sens s'est complétement perdu dans celui du verbe.

# \$ 964. Verbes composés avec une autre sorte de mot qu'une préposition.

En sanscrit, les verbes unis à d'autres sortes de mots que des prépositions sont fort peu nombreux 1; encore sont-ce principalement des gérondifs en ya et des participes passés en ta. On peut citer, par exemple, kuṇḍalt-kṛta «annulus factus», êkt-bûta «unus factus». Nous n'avons pas besoin, pour expliquer ces formes, de supposer des verbes composés kuṇḍalt-karômi, êkt-bavâmi; il est plus probable que ce sont les participes kṛta et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, 2° édition, \$ 585.

bûta qui, comme mots déjà tout formés, sont entrés en composition avec kundala et éka.

En grec, les verbes composés avec d'autres éléments que des prépositions dérivent généralement de noms composés : ainsi τοχογλυφέω vient de τοχογλύφο-s<sup>1</sup>.

Il en est de même, en vieux haut-allemand, pour les verbes composés comme hanta-slago «j'applaudis» (de hanta-slag «applaudissement»), rât-slago «consulo» (de rât-slag «consilium»). Nous avons de même en haut-allemand moderne: ich wetteifere «je rivalise» (de wett-eifer «émulation»), ich hofmeistere «je fais le gouverneur» (de hof-meister «gouverneur»), ich brandschatze «je mets à contribution» (d'un ancien substantif brandschatze «contribution de guerre»)<sup>2</sup>. En gothique, veit-vôdja «je témoigne» vient de veit-vôd'-s «témoin», et filu-vaurdja «je bavarde» doit être rapporté ou bien au thème substantif filu-vaurdein «bavardage» (nominatif filu-vaurdei), ou, avec celui-ci, à un thème adjectif filuvaurda «bavard».

Au contraire, le latin forme des composés verbaux par la réunion immédiate du verbe avec un substantif, un adjectif ou un adverbe. Tels sont : signi-fico, ædi-fico, anim'-adverto, nun-cupo 3, tali-pedo, magni-fico, æqui-paro, bene-dico, male-dico.

En grec, le participe δακρυχέων pourrait faire supposer un verbe perdu δακρυχέω. L'adverbe νουνεχόντως conduirait de même à un participe νουνέχων, et celui-ci à un verbe νουνέχω. L'accusatif νοῦν, dans νουνεχόντως, rappelle l'accusatif dans les composés sanscrits tels que arin-damá-s « qui dompte l'ennemi » (\$ 914), et dans le zend drugém-vanô « tuant la drug » (\$ 920). Quant à δακρυχέων, Buttmann explique aussi δάκρυ comme un accusatif 4;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Buttmann, Grammaire grecque développée, \$ 121, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Grimm, Grammaire allemande, II, p. 583 et suiv.

<sup>3</sup> Comparez oc-cupo et voyez \$ 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grammaire grecque développée, \$ 1 x 1, remarque 1.

mais cela n'est point nécessaire, puisque Sáxpu peut aussi bien être le thème que l'accusatif ou le nominatif. Comparez les composés sanscrits tels que madu-lik «abeille» (littéralement «léchant le miel»).

\$ 965. Composés comme δεισιδαίμων, φυγόμαχος, ἀρχέπολις. — De la voyelle finale du premier membre dans les composés latins.

Buttmann admet qu'il existe en grec des composés dont le premier membre est un verbe : le plus souvent, ce verbe se terminerait par  $\sigma_i$ , mais l'i, comme voyelle de liaison, pourrait aussi être élidé. Tels seraient : δεισιδαίμων, έγερσίγορος, τρεψίχρως, δαμασίδροτος, Φυξάνωρ, σαυσάνεμος, ρίψασπις, σλήξιππος 1. Il m'est impossible d'accepter cette explication. Si toutefois les composés en question contenaient effectivement un verbe, il faudrait déterminer à quelle partie du verbe, à quel temps, à quel nombre et à quelle personne ces formes en  $\sigma$  ou en  $\sigma$ appartiennent. Pour ma part, étant admise l'hypothèse que ce sont des verbes, j'y verrais des troisièmes personnes du singulier d'un ancien présent de l'indicatif; en effet, la troisième personne σι ou τι appartenait dans le principe à tous les verbes (\$ 456). Δεισιδαίμων signifierait alors proprement «il craint les dieux», et il se trouverait sur la même ligne que les composés français tels que tire-botte, tire-bouchon, porte-mouchettes, porte-manteau, porte-feuille, gratte-brosse. Mais j'aime mieux, avec Pott2, voir dans la première partie de έρυσίχθων et des composés analogues un thème de substantif abstrait en  $\sigma_i$  (pour  $\tau_i$ , \$ 842). Ces substantifs ont sans doute été plus nombreux à l'origine qu'ils ne le sont dans le grec tel qu'il nous est parvenu, et il n'est pas nécessaire que tous les noms abstraits qu'on trouve dans les

<sup>1</sup> Grammaire grecque développée, \$ 120, remarque 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recherches étymologiques, 1<sup>re</sup> édition, 1, p. 90.

composés de cette sorte se soient également conservés hors de composition 1.

Il n'est pas nécessaire non plus que le mot abstrait renfermé dans le composé soit exactement semblable au mot employé à l'état simple. G. Curtius fait observer 2 que la première partie de σ/ησ/-χορος n'est pas d'accord avec σ/ἄσι-ς, ni celle de προδωσ'-έταιρος avec πρόδοσι-ς. Mais des formes comme δωσις, olnois ou olaois sont régulières, puisque la voyelle radicale de δίδωμι, ισημι est longue<sup>3</sup>. Il est donc possible que ces composés nous aient conservé la forme la plus ancienne. On pourrait encore supposer que la voyelle longue a été rétablie pour donner plus de relief au premier membre du composé; c'est ainsi que nous avons vu ailleurs les composés comme ἀνήχουσ los allonger la voyelle du dernier membre, ce qui n'empêche pas que dans dun'xou-σlos on ne reconnaisse le simple dxouσlos. Je rappelle aussi l'allongement que subit devant le suffixe 10 5 la voyelle radicale de certains noms abstraits en  $\sigma_i$ , quand ils proviennent d'une racine terminée par une voyelle; on a, par exemple, o'l n'o'ιο-s à côté de ἐπισία-σι-s, λύσ'-ιο-s à côté de λυ-σι-s (en sanscrit lá «couper») : cet υ de λύσιος répond bien à celui de λυσίπονος, λῦσί-ποθο-ς.

Si l'on voit, consormément à notre explication, des noms abstraits en σι dans le premier membre des mots comme δεισι-δαίμων, ἐγερσίχορος, il faudra ranger ces mots parmi les com-

<sup>1</sup> Devant une voyelle, l'i est supprimé. Il l'est même devant une consonne dans φερέσδιος, φερεσσάχης. Le substantif abstrait φέρ-ε-σι-ς, dont il n'existe pas d'exemples, est formé comme γέν-ε-σι-ς, νέμ-ε-σι-ς (\$ 847).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De nominum græcorum formatione, p. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cette voyelle s'abrége devant les désinences pesantes (\$ 480) et devant la plupart des suffixes formatifs.

<sup>4</sup> Voyez \$ 911, Remarque.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> En sanscrit, ya (\$ 899).

posés possessifs 1 et admettre qu'il y a eu renversement des deux termes. Il y a une transposition pareille dans certains composés védiques comme mandayát-salia-s « réjouissant ses amis », kšayád-vira-s « gouvernant les hommes », tarád-dvéša-s « battant les ennemis » 2; dans ces mots, le premier membre, qui est un participe présent à forme faible, devrait se trouver à la fin, puisque la personne exprimée par le participe présent devrait être sujette, dans la phrase, au changement des relations casuelles, tandis que le mot régi par le participe continue, si l'on ne consulte que le sens, à exprimer la relation accusative. De même, au lieu du grec  $\lambda u \sigma t - \pi o v o s$  « qui soulage la peine », littéralement « [ayant] le soulagement de la peine », on devrait dire wovo- $\lambda u \sigma \iota s$ , puisque la relation où est placé le mot wovos n'est soumise à aucun changement.

Il y a également transposition dans les composés tels que φυγόμαχος, φυγόπολις, λιπομήτωρ, λιπόνανς, λειπόγαμος, φιλό6οτρυς, φιλόγαμος. Comme l'adjectif qui forme le premier membre a presque toujours le sens d'un participe présent, on peut 
rapprocher ces composés du précité tarád-dvésa-s «superans 
inimicos». Le suffixe formatif de φυγο-, λιπο- est le même que 
nous avons vu plus haut à la fin des composés tels que iππόδαμος (\$ 914). Dans άρχέπολις, δακέθυμος, φερέπονος, l'ε est 
sans doute l'amincissement d'un o, comme cela a eu lieu aussi 
au vocatif (\$ 204): conséquemment, άρχε, dans άρχέπολις, est 
le même mot qui termine πολίαρχο-ς, et il a subi la même alté-

<sup>&#</sup>x27; Δεισιδαίμων signifiera «[ayant] la crainte des dieux», εγερσίχορος «[qui produit] l'excitation des chœurs». Voyez \$ 976 et suiv. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rosen, Rig-véda-sanhità, hymne vi, 6. On trouve aussi en zend des composés de cette espèce, par exemple allegation of frédad-vira «créant des hommes». Le composé serve proposés frédad-vira «créant tout bien-être» mérite une mention spéciale: l'adjectif virpaim se trouve au cas régi par le participe, tandis que le substantif prend le cas exigé par sa construction dans la phrase, c'est-à-dire, à l'endroit que nous avons en vue, le datif. Voyez Burnouf, Yaçna, p. 262.

ration que le vocatif ἀρχέ¹. On peut remarquer que les adjectifs ainsi placés en tête d'un composé aiment en outre à alléger la voyelle de leur syllabe radicale; on a, par exemple, Φερε dans Φερεσ Ιάψυλο-ε, mais Φορο- dans σ Ιαψυλό Φορο-ε. Dans τερπικέραυνος, ἀρχι-κέραυνος, ἀρχι-κέραυνος, ἀρχι-κέραυνος, ἀρχι-κέραυνος, ἀρχι-κέραυνος, ἀρχι-θάλασσος, ἀρχί-ζωος, etc. l'a pourrait bien n'être aussi que l'affaiblissement d'un o = sanscrit a, latin σ; il correspondrait, par conséquent, à l'i des composés latins comme cœli-cola.

Le latin affaiblit le plus qu'il peut la voyelle finale du premier membre de ses composés. On a cœli-cola (pour cœlō-cola), lani-ger (pour lana-ger), fructi-fer (pour fructu-fer), mani-pulus (pour manu-pulus)<sup>2</sup>. Dans albō-galerus, albō-gilvus, merō-bibus, la voyelle finale du thème s'est conservée sous la forme ō, dans locu-ples (par allongement locū-ples) sous la forme u<sup>3</sup>. Devant les voyelles, la voyelle finale du premier membre est supprimée: un'-animis, flex'-animus. Quelquefois la suppression a lieu aussi devant les consonnes, notamment dans nau-fragus (pour navi-fragus), au-spex (pour avi-spex), vin'-demia (pour vini-demia ou vinō-demia), puer'-pera (pour pueri-pera ou puerō-pera), mal-luviæ (avec assimilation pour mani-luviæ, venant lui-même de manu-luviæ).

§ 966. Forme prise par le premier membre dans les composés sanscrits.

En sanscrit, sauf quelques anomalies, le premier membre du composé se présente sous la forme du thème 4. La lettre finale est soumise aux mêmes règles d'euphonie qui ont cours, hors de composition, pour les lettres initiales et finales de deux mots

- 1 On a vu (\$ 204) que le vocatif est dénué de flexion.
- <sup>2</sup> Voyez \$\\$ 6, 24h et 826. Comparez Vocalisme, p. 132 et suiv.
- 3 L'ő (= un ancien a) est resté dans la flexion du datif et de l'ablatif singuliers, du génitif et de l'accusatif pluriels. Il s'est altéré en & à l'accusatif singulier.
- <sup>4</sup> Ce premier membre peut lui-même être un mot composé, et le second membre également.

contigus. Je fais suivre quelques exemples appartenant à la classe des composés de dépendance (\$985): lôka-pâlú-s « mundi custos », darâ-dará-s « terram ferens », mati-bramá-s « mentis error », vîrinî-tîrá-s « fluminis Vîrinî littus », madu-pá-s « apis » (littéralement « mel bibens »), bû-dará-s « mons » (littéralement « terram ferens »), pir-brâtá « patris frater » ¹, gô-dúk (thème gô-dúh) « bubulcus » (littéralement « vaccas mulgens »), nâu-siá-s « in navi stans » ², marud-gaṇá-s (par euphonie pour marut-gaṇá-s) « ventorum turba », râga-putrá-s ³ « regis filius », nabas-talá-m « aeris spatium ».

\$ 967. Jonction des deux termes du composé. — Addition d'une voyelle de liaison, en grec et en latin.

Le sanscrit n'emploie aucune voyelle de liaison pour saciliter la jonction des deux membres du composé. C'est par suite d'un amollissement que le grec et le latin sont devenus incapables de joindre, à l'intérieur d'un composé, un premier terme sinissant par une consonne à un second commençant par une consonne. Saus pour un petit nombre de mots, le grec et le latin insèrent en pareil cas une voyelle de liaison, ou, ce qui revient au même, ils élargissent le premier terme par l'addition d'une voyelle. Le grec se sert ordinairement de l'o, quelquesois de l'i; le latin prend toujours sa voyelle la plus légère, savoir l'i.

Il n'y a que le σ qui, en grec, se soit préservé assez souvent de cette addition inorganique. On a, par exemple, σακες-φόρος 4, τελες-φόρος, σακές-παλος, δρες-κῷος, ἐπες-βόλος, μυς-κέλευδρου 5,

<sup>1</sup> Voyez \$ 144.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diluvium, vers 32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pour *rágan*- (\$ 139, 1).

<sup>4</sup> Voyez \$ 128.

Le σ de ce composé n'est pas une addition euphonique : il appartient au thème. Le génitif μν-όs est donc pour μνσ-όs, comme μένεοs pour μένεσοs. C'est ce qui ressort à la fois du latin más, már-is (pour más-is) et du sanscrit más-ó-s «souris»,

φως-φόρος (pour φωτ-φόρος, \$ 152). Il y a aussi le ν des thèmes μελαν et παντ (ce dernier sans son τ) qui se trouve, dans quelques composés, devant une consonne; le ν se règle alors sur la lettre suivante, comme fait en sanscrit le m final. On a, par exemple, μελάγχολος, μελάμπεπλος, μελάνδετος; πάγκακος, παγχάλκεος, παμβασιλεύς, παμμήτις, πανδαμάτωρ, παντελής. Mais, d'un autre côté, nous trouvons, avec la voyelle de liaison ο, μελανόφρων, παντογόνος, etc. Parmi les thèmes en ρ, le monosyllabe πυρ s'abstient, dans quelques composés, de la voyelle de liaison; ainsi l'on a πυρδόλος à côté de πυρόδολος.

Devant les voyelles, les thèmes monosyllabiques wood, waid, κυν s'emploient sans l'intermédiaire d'un o : wood-alyne, woodévdutos, wood-n'ueuos<sup>1</sup>, waid-aywyós, waid-epaolnes, κυν-αγωγός, κυν-αλώπηξ, κυν-όδους. De même φωτ dans quelques composés comme φωτ-αγωγός, et le thème polysyllabique κορυθ dans κορυθ-αίδ, κορυθ-αίολος.

La voyelle de liaison o, qui avait d'abord son siège après les thèmes terminés par une consonne, s'est ensuite étendue aux thèmes à voyelle de la troisième déclinaison. Tandis que πολίπορθος, μαντι-πόλος, μεθυ-πλήξ, γηρυ-γόνος, βου-τρόφος, ναύ-σ'αθμος suivent fidèlement l'analogie de mati-bramá-s, madu-pá-s, gô-dúk, nâu-siá-s (\$ 966), les formes comme φυσι-ο-λόγο-ς, lχθυ-ο-φάγο-ς, βο(F)-ο-τρόφο-ς, νη(F)-ο-φόρο-ς n'ont, au contraire, point d'analogues en sanscrit et dans les autres langues congénères.

Mais dans les mots comme λογοποιός, il nous est impossible

dont la racine est mús «voler» (voyez mon Glossaire sanscrit). Remarquez aussi en latin les composés mus-cipula et mus-cerda, qui ont également conservé l'ancien s sans addition d'une voyelle de liaison. En général, je ne puis admettre qu'il existe dans les composés grecs un σ euphonique ou formatif, comme le croit Buttmann (Grammaire grecque développée, \$ 120, remarque 11).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Avec renversement des deux termes. Comparez \$ 965.

de voir ni une désinence casuelle, ni une voyelle de liaison 1; λογο est pour nous le thème à l'état nu. Je rapproche νε(F)ο, dans νε(F)ο-μην « nouvelle lune », du sanscrit nava dans navadalá-m « jeune feuille », et du slave novo dans hosorpadz novo-gradů « nouvelle ville » (\$ 257). Je ne puis non plus voir une voyelle de liaison dans l'o des mots comme ριζο-τόμος, ήμερο-δρόμος, δικο-γράφος; cet ο (= sanscrit a) est l'affaiblissement ou l'abréviation de l'ā ou de l'n de la première déclinaison (= sanscrit à)². Une abréviation pareille a lieu en sanscrit dans les composés comme priya-bâryâ « chère épouse », où le thème féminin priyâ est devenu semblable au thème masculin-neutre priya.

\$ 968. De la voyelle finale du premier terme, en slave. — Modifications diverses subies par le premier terme, en grec.

Le slave présente cette ressemblance remarquable avec le grec qu'il affaiblit, au commencement des composés, son féminin a (= sanscrit  $\hat{a}^{5}$ ) en o (= sanscrit a, grec  $o^{4}$ ). On a, par exemple, soaonocz vodo-nosŭ «hydria» (littéralement «portant l'eau»), pour voda-nosŭ.

Cependant, le grec souffre aussi des voyelles longues à la fin du premier membre de ses composés : ainsi  $\sigma \varkappa i\bar{\alpha} - \gamma \rho d\varphi_0$ ,  $\varkappa \varkappa n - \varphi \delta \rho o$  ressemblent aux composés sanscrits comme  $\hat{c}ay\hat{a}$ -kará-s «porteur de parasol» (littéralement «faiseur d'ombre»).  $\Gamma \varepsilon \omega - \gamma \rho d\varphi_0$ -s a commencé par changer  $\gamma \varepsilon \alpha$  en  $\gamma \varepsilon o$ , puis il a de nouveau allongé la voyelle;  $\varkappa \varepsilon n - \gamma \varepsilon \varkappa n \delta$ ,  $\lambda \alpha \mu \pi \alpha \delta - n - \varphi \delta \rho o \delta$  ont n = a au lieu de o = a, ce qui est l'inverse de ce que nous avons vu pour  $\delta \iota \varkappa o - \gamma \rho \alpha \varphi o \delta$  (\$ 967).

<sup>1</sup> Buttmann, \$ 120, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$\$ 4 et 118.

<sup>3</sup> Voyez \$ 92 .

<sup>\*</sup> Voyez \$ 257.

Les formes comme aiy-i-πουs, νυκτ-i-6ιοs (= νυκτ-ό-6ιοs) peuvent être comparées aux formes latines comme noct-i-color. Je vois aussi une voyelle de liaison dans les composés comme μελεσ-i-πlερο-s «cigale», dont on peut rapprocher les composés latins tels que fæder-i-fragus. Dans δρειβάτης, la diphthongue ει s'explique par la chute du σ, tandis que dans les noms latins opifex, munificus, vulnificus (pour oper-i-fex, etc.)², non-seulement le r, qui représente le σ grec, mais encore la voyelle précédente paraissent avoir été supprimés 3. On peut de même expliquer horr-i-ficus, terr-i-ficus comme des mutilations pour horrôr-i-ficus, terrôr-i-ficus (comparez sopôr-i-fer, honôr-i-ficus).

Nous avons vu qu'en latin la voyelle finale du premier meinbre s'affaiblissait presque toujours en i : en grec, outre les précités ἀρχι et τερπι, citons encore ἀργι dans ἀργι-πους, ἀργι-όδους; χαλκι dans χαλκι-ναος. χαλκι-οικος; μυρι dans μυρι-πνοος, et Φοξι dans Φοξι-χειλος.

§ 969. Le premier terme des composés gothiques.

Le gothique n'emploie jamais de voyelle de liaison dans ses composés. Il n'en a pas besoin, parce qu'il a peu de thèmes finissant par une consonne.

Les thèmes en n, qui sont les plus nombreux, suppriment, comme en sanscrit (§ 139), leur n au commencement d'un composé. On a, par exemple, smakka-bagms « figuier », au lieu de smakkan-bagms 4; auga-daurô « fenêtre » (littéralement « ocu-

Littéralement vayant des ailes de chant». Voyez \$ 128. Buttmann explique ces composés autrement (Grammaire grecque, \$ 120, remarque 11).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez fæder-i-fragus.

<sup>3</sup> Nous avons donné plus haut pour opifex une explication quelque peu différente (\$ 922).

<sup>1</sup> Thème smakkan «figue», nominatif smakka.

lorum porta »), au lieu de augan-dauro 1, comme plus haut nous avons eu en sanscrit rága-putrá-s, au lieu de rágan-putrá-s 2.

Les thèmes en r évitent la rencontre désagréable avec une autre consonne en opérant la métathèse : ainsi brôthra-lubô ou brôthru-lubô « amour fraternel ». Fidur « quatre » (= sanscrit éatur³) supporte au contraire la combinaison avec dôga « jour » (\$ 911); de là fidur-dôgs « qui dure quatre jours ».

Comme les thèmes gothiques en a et en i suppriment leur voyelle au nominatif et à l'accusatif singuliers, ils ont l'air d'être terminés par une consonne, de sorte que quand l'a ou l'i reparaît en composition, on est tenté de le prendre pour une voyelle euphonique. Mais je ne puis pas plus admettre une voyelle de liaison pour ces noms germaniques que pour les noms grecs et latins de la première et de la seconde déclinaison. Le rapporte

- ¹ On a de même en latin homi-cida, sangui-suga (pour homin-i-cida, sanguin-i-suga). En grec, le τ du suffixe ματ (pour μαν, \$801) est souvent supprimé; d'ordinaire, l'a précédent s'affaiblit alors en o (exemple : σπερμο-Φόρος, pour σπερματ-ο-Φόρος). Le thème ονοματ, au contraire, garde son a dans les composés comme ονομα-πλυτος: ce dernier mot, transporté en sanscrit, ferait nâma-śrulá-s. Le latin garde le n de nomen, sans y ajouter une voyelle de liaison, dans nomenclator.
- <sup>2</sup> Au point de vue de la grammaire gothique, le nominatif-accusatif neutre augé (\$ 141) ne nous autorise pas à admettre un thème augén (Grammaire gothique de Von der Gabelentz et Löbe, p. 129); aussi ne peut-il être question pour cet exemple d'une abréviation de la syllabe finale. Une abréviation de ce genre a lien toutefois pour les thèmes féminins inorganiques en én et en ein (\$ 142). Ainsi l'on a quina-kunds «de sexe féminin», mari-sairs «lac» (littéralement «mer-lac»), venant des thèmes quinén, marein (nominatif quiné, marei).
  - 3 C'est le thème des cas faibles et la forme usitée en tête des composés.
- ' J'ai combattu l'opinion de Grimm sur ce sujet dans ma recension de sa Grammaire allemande (Annales de critique scientifique, 1827, p. 758. Vocalisme, p. 132). Déjà dans cet article, je nie absolument l'existence d'une voyelle de liaison pour les langues germaniques, et je restreins, pour le latin, l'insertion de cette voyelle au cas où le premier membre du composé finit par une consonne (honôr-i-ficus). En grec, la voyelle de liaison s'est peu à peu étendue à la troisième déclinaison presque tout entière; mais elle est restée étrangère à la première et à la seconde, qui n'en ont pas besoin.

au thème l'a de guda-faurhts « qui craint Dieu », veina-gards « vignoble », ainsi que l'i de gasti-gôds « hospitalier », gabaurdivaurd « registre de naissances »; ces composés sont formés comme en sanscrit lôka-pâlá-s, mati-bramá-s (\$ 966). De même, dans la troisième déclinaison de Grimm, les composés comme fôtu-bandi « compedes », handu-vaurhts « fait à la main » répondent aux composés comme madu-pá-s en sanscrit, μεθυ-πλήξ en grec. Les thèmes en ô (= â, \$ 118) abrégent cette voyelle en a : de là une ressemblance fortuite avec le nominatif-accusatif. Ainsi l'on a airtha-kunds « terrestre » (littéralement « ayant une race terrestre ») en regard des composés comme darà-dará-s en sanscrit, γεο-Φόρο-s, γεο-ειδήs en grec.

L'a primitivement bref des thèmes masculins et neutres est quelquefois supprimé en tête d'un composé, notamment dans thiudan'-gardi « regis domus » (pour thiudana-gardi), guth'-blôstreis « Dei cultores » (pour guda-blôstreis), gud'-hus « Dei domus ». hals'-anga « collum » (littéralement « colli cervix »), thiu-magus « famulus » (littéralement « famulus puer », pour thiva-magus), sigis'-laun « victoriæ præmium », gut'-thiuda « Gothorum populus », midjun'-gards « terræ orbis » ¹, vein'-drunkja « vini potor ». Il faut y joindre quelques composés dont le premier membre est un adjectif ou un pronom, comme hauh'-hairts « orgueilleux » (littéralement « ayant le cœur haut »), laus-handus « ayant les mains vides », anthar'-leiks « différent » (littéralement « pareil à un autre »). Avec vein'-drunkja s'accorde, en ce qui concerne la suppression de la voyelle finale du premier membre, le latin vin'-demia (§ 965).

¹ Comme le premier membre n'est pas employé hors de composition, il est impossible de dire si c'est midjuna. Je rapprocherais midjuna, ainsi que le thème féminin midumi (nominatif midums), du sanscrit madyama «medius»; en sanscrit, la terre a entre autres noms celui de madyama-lôká-s et de madya-lôká-s, c'est-à-dire littéra-lement «le monde intermédiaire [entre le ciel et les enfers]».

Les thèmes substantifs en ja 1 qui ont devant ja une syllabe longue ou plus d'une syllabe suppriment l'a et vocalisent le j en i (\$ 135); exemples: andi-laus « sans fin » (pour andja-laus), arbi-numja « héritier, preneur d'héritage » (pour arbja-numja). Mais on a frathja-marseins « trouble d'esprit » (du neutre frathja, nominatif frathi²), vadja-bôkôs 3 « lettre de gage » (du neutre vadja, nominatif vadi). Le substantif féminin thusundjô contracte également sa syllabe finale en i, dans le composé thusundi-faths « χιλίαρχος »; il est probable que cette contraction est due à la fois au nombre des syllabes et à la pénultième qui est longue par position.

Les thèmes adjectifs en ja, même quand la syllabe pénultième est longue, n'opèrent point de contraction: ainsi l'on a hrainja-hairts « ayant un cœur pur ». Je ne connais pas d'autre exemple de cette sorte, car dans midja-sveipeins « déluge », littéralement « inondation de la terre », midja, quoique identique avec le thème adjectif midja, est pris substantivement 4. Le thème pronominal alja (= sanscrit anyd « alius »), dans alja-kuns « étranger », répond au grec àλλο dans àλλο-γενής.

\$ 970. Le premier terme des composés, en vieux haut-allemand et en lithuanien.

De même qu'en gothique, il y a en vieux haut-allemand un assez grand nombre de thèmes masculins-neutres de la première déclinaison forte qui ont conservé leur voyelle finale, soit sous la forme a, soit sous la forme affaiblie o ou e. Exemples : tagarod « aurore, lumière du jour », tage-lôn « salaire de la journée »,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seconde déclinaison de Grimm.

<sup>2</sup> Voyez \$ 153.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nominatif pluriel.

Au contraire, le sanscrit mádya, dans l'exemple précité madya-lôká-s «terre» (littéralement «monde intermédiaire»), est un adjectif.

taga-sterno ou tage-sterno «Lucifer, étoile du jour», spila-hûs, spilo-hûs, spile-hûs «maison de jeu», grape-hûs (nom de lieu, littéralement «maison des tombeaux»).

Certains thèmes en i ont également conservé cette voyelle, ou l'ont affaiblie en e : steti-got « loci genius », prûti-chamara, briute-chamara « chambre nuptiale », prûti-gëba « présent de noce », brûti-gomo « fiancé » (littéralement « nuptiarum vir »).

En lithuanien, les thèmes polysyllabiques 1, tant substantifs qu'adjectifs, rejettent leur voyelle finale, ainsi que la syllabe ia, ja 2, quand ils se trouvent en tête d'un composé. Exemples: wyn'-kalnis «vignoble» (wyna-s «vin»), wyn'-médis «cep de vigne», dyw'-darys «thaumaturge» (dywa-s «miracle»), krauleidys «qui opère une saignée» (krauja-s «sang»), grēk'-twanis «déluge» 4, auks'-kalys ou auksa-kalys «orfévre» (auksa-s «or»), barzd'-skuttis ou barzda-skuttis «rasoir» (barzda, féminin, «barbe»), did'-burnis «qui a une grande bouche, vantard» (didi-s «grand», thème didia, par euphonie didia), did'-galwys «qui a une grosse tête», wēn'-rágis «unicorne» (wēna-s «un»), saw'-redus «entêté, qui suit son propre jugement» (sawa-s «suus»).

\$ 971. Flexion casuelle conservée par le premier membre d'un composé.

Le zend, comme on l'a déjà fait remarquer, met le premier membre de ses composés au nominatif, au lieu de le présenter sous la forme nue du thème. En ancien perse, j'ai attiré l'attention sur un usage analogue 5. On ne saurait donc s'étonner si,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il faut excepter les mots en ninka-s (\$ 916), qui ne sont plus clairement sentis comme composés.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nominatif i-s, ji-s (\$ 135).

<sup>3</sup> Identique au sanscrit kravya «chair».

A Grāka-s «péché», twana-s «flot». C'est la traduction de l'allemend sundfluth; mais cette dernière expression provient, comme on sait, d'une erreur; la forme primitive, en vieux haut-allemend, est sin-fluot, sin-fluit «grand flot».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bulletin mensuel de l'Académie de Berlin, mars 1848, p. 135.

dans les langues de l'Europe, il se trouve des exemples isolés où le nominatif singulier prend la place du thème. Je n'hésite pas à expliquer comme un nominatif le Seos de Seos-Sotos (Hésiode), qu'on peut rapprocher du zend daivô (pour daivas, \$ 56 b) dans daivo-dâta « créé par les daivas » 2. Dans Θέσφατος et dans les autres composés commençant par Ses, on reconnaît aisément une contraction pour Seos. Peut-être les composés comme ναυσιβάτης (= ναυβάτης), Ναυσίθοος, Ναυσιθόη, Ναυσιμέδων contiennent-ils le nominatif ναυς suivi d'un ι comme voyelle de liaison (\$ 968). Sinon, l'explication que je préfère, c'est de considérer vavos comme un dérivé formé de vav (= sanscrit ndu) par le moyen du suffixe σι (pour τι); ce dérivé a pu sortir de l'usage comme mot simple et se conserver en composition. Je suis moins disposé à croire que vavoi soit ici le datif pluriel de vaus, et ce qui me paraît le moins vraisemblable, c'est que le  $\sigma$  soit une lettre euphonique.

Je vois un génitif dans le premier membre du gothique baurgs-vaddjus « urbis murus »; en effet, ce mot irrégulier, qui fait baurgs au génitif comme au nominatif, exprime ici la relation du génitif. Le grec nous présente un véritable génitif, mais que Buttmann ne veut pas reconnaître<sup>3</sup>, dans le composé veco-oixoi; cependant, il ne doit pas plus nous étonner que schiffs-hāuser en allemand. Enfin, je ne puis m'empêcher de voir un génitif dans la première partie de oùdev6o-wpos.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buttmann présente une autre explication (\$ 120, remarque 11).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le zend dâta ne vient pas de दा dâ "donner", mais de धा dâ "poser, faire".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Grammaire grecque développée, \$ 120, remarque 11.

### PREMIERE CLASSE.

COMPOSÉS COPULATIFS, APPELÉS DYANDYA 1.

\$ 972. Division des composés sanscrits en six classes. — Composés dvandvas, en sanscrit et en zend.

Vôpadêva partage les composés en six classes, que nous examinerons successivement dans l'ordre où elles se suivent chez ce grammairien.

La première classe comprend les composés par coordination ou dvandvas: deux ou plusieurs substantifs expriment la même relation casuelle et supposent entre eux la conjonction « et ». On distingue deux sortes de composés de cette classe <sup>2</sup>: la première laisse au dernier terme le genre qui lui appartient hors de composition, et le met soit au duel (s'il n'y a que deux substantifs dont chacun, pris isolément, représente un singulier), soit au pluriel (s'il y a plus de deux substantifs, ou si l'un des deux représente un pluriel). L'accent est ordinairement sur la syllabe finale du dernier thème. Exemple: sûrya-candramásâu « le soleil et la lune ». Toutefois, dans les Védas, il arrive très-fréquemment que chacun des deux mots réunis en dvandva garde l'accent qui lui appartient hors de composition.

Dans le dialecte védique, souvent l'un et l'autre terme du dvandva sont au duel. Du moins, je crois devoir expliquer ainsi, et non par un allongement purement phonétique, les composés comme agni-iômâu « Agni et Sôma », indrâ-váruṇâu « Indra et Varuṇa », mitrâ-váruṇâu « Mitra et Varuṇa », indrâ-viinu « Indra et Vis'ṇu ». Je regarde aussi l'â final de dyâvâ, dans dyâvâ-priivi « le ciel et la terre », comme une désinence du duel védique, la-

La dénomination sanscrite dvandva-m «paire» est une forme redoublée venant du thème dva «deux» (\$ 756 et suiv.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour la seconde sorte de composés copulatifs, voir § 974. — Tr.

quelle est venue s'ajouter à dyâu (thème fort de dyô); nous avons le même à dans le composé védique pitarâ-mâtárâu « le père et la mère ».

En zend, je regarde comme un duel le premier membre du composé copulatif מששא, אין apa-urvarê «l'eau et l'arbre» (Vendidad-Sådé; page 40)1. Il existe encore un autre dvandva au même endroit, et comme jusqu'à présent on connaît très-peu de composés de cette espèce en zend, je crois que nous ne devons pas le passer sous silence. Je cite le passage d'après le texte rectisié de Burnouf: هو المارك ال այիսորիսայա այրագաբայությա ավարության yad kerenoid anhe kisatrad ameresanta pasu-vîra anhusamanê âpa-urvarê, c'est-à-dire littéralement «ut faciat [sub] ejus dominatione non-morientes pecudes [et] homines, non-arescentes aquas [et] arbores ». Nériosengh traduit assez exactement, mais en comprenant autrement le composé pasu-vîra : yas cakâra tasya râgyê amarân pasu-vîrân asôsîni udakâni vanaspatîn, c'est-à-dire « qui fecit [in] ejus regno immortales pecudum mares, non-arescentes aquas, arbores ». Burnouf fait remarquer <sup>2</sup> que *yaḍ kĕrĕnôiḍ* signifie proprement « pour qu'il fît » : il a très-bien vu également que *pasu-vîra* peut signifier « les troupeaux et les hommes ». Mais il traduit, d'accord avec Nériosengh: «car il a, sous son règne, affranchi de la mort les mâles des troupeaux, de la sécheresse les eaux et les arbres ». J'accorde que dans ameresanta et dans vira on peut voir aussi des accu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le thème de dpa est dp. Burnouf, à qui nous devons un excellent commentaire du 1x° chapitre du Yaçna, ne s'explique pas sur le premier membre du composé copulatif dpa-urvaré. Voyez Études sur la langue et les textes zends, p. 147.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibidem, p. 145.

<sup>3</sup> Le s de ambrésanta n'a, selon moi, rien de commun avec la caractéristique du futur, ni avec celle du désidératif : c'est une addition purement phonétique, pareille à celle de certaines racines secondaires en sanscrit, qui s'adjoignent une sifflante. La forme zende se rencontre, d'une façon d'ailleurs toute fortuite, avec le lithuanien mirs-tu « je meurs» (prétérit miriau, futur mir-siu, infinitif mir-ti).

satiss pluriels<sup>1</sup>; mais le duel me paraît donner ici un sens beaucoup meilleur, car en saisant de pasu-vira un dvandva, on met sous la protection du roi Yima les hommes et les animaux, et non pas seulement les animaux mâles<sup>2</sup>.

\$ 973. Pourquoi les deux termes du dvandva peuvent être mis au duel.

Je reviens aux dvandvas védiques, pour faire remarquer que le premier terme garde la désinence du nominatif-accusatifvocatif duel, même quand l'ensemble du composé exprime une autre relation casuelle, et quand, par conséquent, le second membre finit en byam ou en os. On a, par exemple, dyava-privibyâm «au ciel et à la terre», indrâ-pûsnôh «d'Indra et du Soleil » 3. Sans doute, le langage n'avait plus conscience de la désinence casuelle attachée au premier terme : c'est ainsi que nous avons vu plus haut (\$ 971) le zend employer le nominatif singulier au lieu du thème comme premier membre de ses composés. Quand même on voudrait expliquer indrà, agni et les formes analogues par un allongement purement phonétique de l'a et de l'i, il resterait à rendre compte de pitár-a, dyav-a, půsán-â, ksám-â. Il faut remarquer aussi (c'est Benfey qui en a le premier fait l'observation 4) que, quand le premier membre du dvandva est séparé du second, le premier prend les désinences obliques du duel, et n'a la forme à qu'au nominatif-accusatif-vocatif. Ainsi dans le passage cité par Benfey 5 nous trouvons le génitif mitráyôs...várunayôs « de Mitra et de Varuna<sup>6</sup> ».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 231, où il est question des formes de pluriels neutres qui ont pénétre dans la déclinaison des noms masculins.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur a, comme désinence du duel, voyez \$ 208.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yajur-véda, xx11, 28; xxv, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dans sa recension de la Chrestomathie sanscrite de Böhtlingk (Annonces savantes de Göttingue, 1846).

<sup>5</sup> Rig-véda, IV, viii, 11.

<sup>&</sup>quot; Rig-véda, I, LxIII, 1, nous trouvons dyava séparé de pritor; mais ce sont deux

Ce pléonasme dans l'expression du nombre provient de ce qu'en nommant des êtres qui ordinairement sont joints ensemble, l'esprit associe aussitôt au premier celui qui doit venir après : de cette façon, chacun des objets nommés comprend en même temps son compagnon, et dyavd-privi signifie proprement «ciel et terre, terre et ciel». Voilà pourquoi l'un des deux objets peut aussi être passé sous silence : ainsi, dans un endroit du Sâma-véda ', le duel mitrá est employé pour désigner « Mitra et Varuna». De même, nous avons le duel rédast, qui signifie «le ciel et la terre» non-seulement dans les Védas, mais aussi dans le sanscrit classique; je crois que le thème ródas désigne simplement le ciel, quoiqu'on lui attribue aussi le sens de «terre »<sup>2</sup>. Je rappelle à ce propos ce qui a lieu dans plusieurs langues malayo-polynésiennes : en nouveau-zéelandais, par exemple, tá-ua (littéralement « toi deux », c'est-à-dire en quelque sorte le duel de la seconde personne) signifie « toi et moi » 3.

\$ 974. Composés dvandvas ayant plus de deux membres. — Dvandvas terminés par une désinence du singulier neutre.

Il ne semble pas que le zend ait eu des dvandvas composés de plus de deux substantifs : du moins, je n'en connais pas d'exemples.

accusatifs. Privi'est pour privyau, avec suppression de la désinence casuelle (voyez ci-dessus, p. 129).

- 1 II, m, 2, 8, 2 et 3.
- <sup>2</sup> Wilson sait venir rödas de la racine rud «pleurer» et du suffixe as; le ciel serait donc en quelque sorte «celui qui pleure», et les gouttes de pluie seraient représentées comme ses larmes. Cette étymologie me paraît assez vraisemblable : nous voyons bien que le nuage est appelé mégá «mingens». On peut aussi saire dériver le grec οὐρανός d'une racine signifiant en sanscrit «pleuvoir», savoir varé, vré, avec suppression de la sissante comme dans χαίρω, pour χαίροω (racine sanscrite haré, ḥré). Οὐρανός serait donc une métathèse pour Foρανός. Sur le suffixe ανο, voyez \$ 930.
- <sup>3</sup> Ta s'accorde avec le thème sanscrit tva «toi», et ua (hors de composition dúa) avec dva «deux». Voyez mon mémoire Sur les langues malayo-polynésiennes, p. 87.

En sanscrit, nous citerons: agni-vâyu-ravibyas « par le feu, l'air et le soleil » 1, gîta-vâditra-nṛtyâni « le chant, la musique [d'instruments] et la danse » 2, sidda-câraṇa-gandarvâis « par les siddas, les c'âraṇas et les gandarvas » 3. Dans ces mots, le dernier membre, quand il n'est pas par lui-même un pluriel, doit évidemment exprimer par sa désinence plurielle la somme des différentes parties du composé.

La seconde sorte de composés copulatifs met le dernier terme au singulier avec une désinence neutre; pris en eux-mêmes, les divers termes du composé peuvent exprimer une idée qui implique le singulier, le duel ou le pluriel. Cette sorte de dvandvas est surtout usitée pour marquer des oppositions, pour nommer des membres du corps, pour désigner des idées abstraites, des êtres inanimés ou des animaux d'espèce inférieure. Exemples: carâcaram (pour cara-acaram) « ce qui est mobile et ce qui est immobile » à; hasta-pâdam « les pieds et les mains » 5; anna-pânam « la nourriture et la boisson » 6; catrôpânaḥam (pour catra-upânaḥ + a) « le parasol et les souliers » 7; yûkâ-maksika-matkuṇam « les poux, les mouches et les punaises » 8.

Nous avons en grec un composé de cette sorte: c'est νυχθήμερον « nuit et jour », qui est formé d'après le même principe que le sanscrit divâ-râtram « jour et nuit », divâ-niśam (même sens) ».

```
<sup>1</sup> Manu, 1, 23.
```

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyage d'Arjuna au ciel d'Indra, 1v, 7.

<sup>3</sup> Ibidem, v, 14.

<sup>4</sup> Manu, 1, 57.

<sup>5</sup> Ibidem, 11, 90. Pada est du masculin.

Voyage d'Arjuna, 1v, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Manu, 11, 246; čatra est du neutre, upánah du féminin.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibidem, 1, 40. Matkuna est du masculin.

<sup>&</sup>quot; Voyez mon Glossaire sanscrit.

\$ 975. Dvandvas sanscrits formés d'adjectifs. — Exemples de dvandvas, en grec et en latin.

En sanscrit, on peut réunir en composés, non-seulement des substantifs, mais des adjectifs supposant entre eux la conjonction « et ». Il est vrai que les grammairiens indiens ne rangent pas ces sortes de composés parmi les dvandvas; mais des six classes de composés qu'ils ont établies, il n'en est pas qui comprenne ces mots plus légitimement. Nous citerons comme exemples : vrtta-pîna « rond et gros » ¹, ḥṛṣitaṣrag-ragôḥina « ayant des guirlandes qui se dressent et dénué de poussière » ².

En grec, on a de même λευχο-μέλας « blanc et noir ». Le composé βατραχομυομαχία contient le thème d'un dvandva de substantifs : βατραχο-μυο.

En latin, le dérivé suovitaurilia provient d'un dvandva formé de trois termes. D'après le principe qui a donné en sanscrit gîta-vâditra-nṛtyâni (\$ 974), ce dvandva aurait dû être su-ovitauri; d'après l'analogie de yûkâ-maksika-matkuṇam, le composé latin aurait sait su-ovi-taurum.

#### SECONDE CLASSE.

COMPOSÉS POSSESSIFS, APPELÉS BAHUVRÍHI 3.

\$ 976. Composés possessifs, en sanscrit, en grec, en latin et en vieux haut-allemand.

La seconde classe comprend des adjectifs ou des appellatifs désignant celui à qui appartient ce qui est exprimé par les diffé-

<sup>1</sup> Voyage d'Arjuna, 11, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nala, v, 25.

<sup>3</sup> Ce mot, qui signifie «ayant beaucoup de riz», a servi à désigner la classe tout entière, quoiqu'il ne soit en réalité qu'un exemple de la classe. C'est comme si en grec et en latin on avait appelé les composés de cette sorte wolvopos, multicomus.

rents termes du composé. Comme il faut toujours sous-entendre l'idée d'appartenance, j'appelle ces composés « possessifs ». Le dernier terme est toujours un substantif ou un adjectif pris substantivement. Toutes les parties du discours, excepté le verbe, la conjonction et l'interjection, peuvent former le premier terme. Le substantif final n'éprouve d'autre changement que celui que nécessite la distinction des genres. Ainsi le féminin câyâ « ombre » abrége son à long dans le composé vipulá-céaya «ayant une grande ombre », pour pouvoir se rapporter à des masculins et à des neutres. Nous voyons de même, en grec et en latin, les féminins σχιά, χόμη, μορΦή, coma, via, former les composés σολύσκιο-s, σολύκομο-s, αιολόμορΦο-s, multi-comu-s, albi-comu-s, multi-viu-s. Le vieux haut-allemand ne procède pas autrement, quand il prend le substantif féminin farwa ou farawa « couleur », et que, le plaçant à la fin de composés possessifs, il termine l'ensemble du mot par le suffixe pronominal de la déclinaison forte<sup>2</sup> et les désinences marquant le genre; au nominatif masculin, on a, par exemple, snio-varawar seo «mer ayant la couleur de la neige »3, au nominatif neutre golt-varawaz « ayant la couleur de l'or». Je ne crois donc pas que, pour expliquer ces composés, il faille supposer des adjectifs qui n'existent pas 4: autrement, on devrait aussi admettre en grec et en latin des adjectifs tels que xouos, comus « chevelu », et en sanscrit un adjectif *čáya-s* « ombragé ».

Dans les composés comme ωολύσκιος, ωολύκομος, le grec ne sait plus ramener à sa forme féminine l'o sorti d'un ancien α ou n. En regard des féminins sanscrits comme vipuld-écâyà « celle

¹ Avec de, par euphonie pour e, à cause de la voyelle brève qui précède.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 286 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pour *snio-varamér*. Voyez Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, III, colonne 709.

<sup>4</sup> Voyez Grimm, Grammaire allemande, II, p. 558.

qui a une grande ombre », et des féminins latins comme multicoma, albicoma, le grec nous présente les formes masculines
woλύσχιος, woλύχομος (\$ 914). De son côté, le latin a souvent
affaibli un o ou a en i¹, de sorte que le thème passe de la première ou de la seconde déclinaison dans la troisième². Exemples:
multi-formis, difformis, biformis, imbellis, abnormis, bilinguis, inermis. On a un i, au lieu d'un u, dans bicornis; dans longi-manus,
manu-s a passé de la quatrième déclinaison dans la seconde.

### § 977. Déclinaison des composés possessifs.

Le substantif neutre hrd (pour hard) « cœur » devient un masculin dans le composé possessif suhrd « ami » (littéralement « ayant un bon cœur »), et il se distingue alors du simple hrd par certains cas de sa déclinaison. Il en est de même en latin pour le thème neutre cord, dans les thèmes composés misericord s, concord, socord; ainsi les accusatifs misericordem, concordem, socordem font pendant au sanscrit suhrdam, tandis que le simple cor(d) représente le nominatif-accusatif hrd (par euphonie hrt). En gothique, le thème neutre hairtan supprime son n final et fait, par exemple, arma-hairta « miséricordieux »; le nominatif masculin est arma-hairt-s (pour arma-hairta-s, \$ 135)4, pluriel arma-hairtai. On a de même hrainja-hairts « ayant un cœur pur », hauh-hairts (pour hauha-hairts) « magnanime ».

De même, en grec et en latin, une consonne finale est quelquesois supprimée à la sin d'un composé possessif; on a, par

¹ On a vu (\$ 6) que l'i est la plus légère des voyelles.

L'e final des neutres comme difforme est l'altération d'un i (\$ 117).

<sup>3</sup> Littéralement «ayant un cœur pour les malheureux», et non «cujus cor miseret». C'est ainsi qu'en gothique arma-hairts «miséricordieux» signifie proprement «ayant un cœur pour les pauvres»; il contient le thème adjectif arma, comme miseri-cors renferme le thème miserò (affaibli en miseri, \$ 965).

<sup>1</sup> En vieux haut-allemand, arme-herzer (Notker).

exemple, δμώνυμος, ἐπλάσλομος, ἄναιμος, αύθαιμος, exsanguis¹, multi-genus. Au lieu de ce dernier, on aurait dû s'attendre à une forme multi-genor, comme corpus fait bicorpor²; mais le suffixe us, eris (= sanscrit as, asas) a été mutilé, et, en même temps, élargi par l'addition d'une voyelle. Nous avons en latin une autre forme multi-generi-s, où le thème gener a pris un i inorganique. Le grec ajoute quelquefois un o aux thèmes finissant par une consonne, par exemple à wūp dans ἄπυρο-s, Θεόπυρο-s (littéra-lement «ayant le feu de Dieu»), à ὕδωρ dans εδῦδρο-s, μελάνυδρο-s.

\$ 978. Composés possessifs, en lithuanien. — Addition d'un suffixe aux composés possessifs.

Les composés possessifs, en lithuanien, sont ordinairement employés substantivement. Comme dans presque tous les composés, le dernier terme s'adjoint le suffixe ia, nominatif is (\$ 135). On a, par exemple, did'-burnis « qui a une grande bouche » (burna « bouche » 3), did'-galwis « qui a une grosse tête » (galwd « tête »), ketur-kampis « carré » (kampa-s « coin »), tri-kōjis « trépied » (kōja « pied »). Le féminin de ces composés possessifs, ainsi que d'autres classes de composés, se termine au nominatif singulier par ē (pour ia, \$ 893): na-bagē « celle qui est pauvre » (littéralement « n'ayant point de richesse » 4), pus-mergē « demiservante » 5 (mergà « servante »).

Le sanscrit lui-même ajoute un suffixe de dérivation à quelques

Génitif exsanguis, au lieu de exsanguin-is; littéralement « ayant le sang dehors ».

Le s du suffixe en question ne s'est conservé en latin que pour le neutre (\$128); au masculin et au féminin, il est devenu r (\$932).

<sup>3</sup> Comparez le sanscrit brû «parler».

Le simple baga-s «richesse» manque. Comparez le sanscrit bága-s et bágá-s «part, richesse». Le masculin na-bagas, qui s'est abstenu du suffixe ia, est exactement formé d'après le principe sanscrit : comparez subága-s «heureux» (littéralement «bonam sortem habens»).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ce dernier est un composé déterminatif (\$ 983).

composés possessifs; il fait anguitá-mâtra-ka-s «ayant la longueur du pouce » 1, maḥōras-ka-s « qui a une large poitrine ». On a vu que ce suffixe ka est le même que le suffixe gothique ha, ga, en allemand moderne i-g (\$ 951). On peut donc rapprocher les composés allemands comme hochherzig «magnanime» des composés sanscrits comme anguitá-mâtra-ka. Au contraire, le gothique hauh-hairts se passe d'un suffixe dérivatif.

Il existe aussi en allemand moderne des composés possessifs sans suffixe de dérivation; mais ils peuvent seulement être employés comme appellatifs ou comme sobriquets. Tels sont : dreifuss «trépied», viereck «carré», rothbrüstchen «rouge-gorge», langohr «longue-oreille», gelbschnabel «bec-jaune», dickkopf «grosse-tête», gross-maul «grande-bouche».

\$ 979. Accentuation des composés possessifs, en sanscrit et en grec.

Ordinairement en sanscrit, dans les composés possessifs, c'est le premier terme qui a l'accent, et il le prend sur la même syllabe où le ton devrait se trouver, si le mot était employé hors de composition. C'est l'accentuation qui se rapproche le plus de celle qui est usitée en grec; en effet, le principe qui prévaut dans la langue grecque, pour les mots composés de toute classe, c'est que le ton doit être reculé le plus possible, quelle que soit d'ailleurs hors de composition l'accentuation de chaque terme pris en particulier. Il est certain que les mots composés acquièrent de cette façon une unité bien plus parfaite et deviennent, en quelque sorte, des mots nouveaux; au lieu que d'après le principe sanscrit, le premier terme, en gardant l'accentuation qui lui est propre, conserve aussi son individualité, et le second terme, qui est privé d'accent, lui est subordonné.

Dans les autres classes de composés, le sanscrit n'a aucun

<sup>1</sup> Nala, xiv, 9.

égard à l'accentuation des divers membres pris à l'état isolé; mais au lieu de reculer le ton, comme sait le grec, il le laisse tomber sur la syllabe sinale. Ainsi l'on a maḥâ-bâḥú-s « un grand bras », en regard de maḥâ-bâḥu-s « ayant de grands bras ». En grec, au contraire, le composé possessif μεγαλόπολις « formant une grande ville » et le composé déterminatif Μεγαλόπολις (littéralement « grande ville ») sont accentués de la même manière.

# \$ 980. Exemples de composés possessifs dans les différentes langues indo-européennes.

Dans les composés précités maḥâ-bâḥu-s et maḥâ-bâḥú-s, maḥâ est probablement une mutilation pour maḥânt « grand » (forme faible maḥât). Au commencement des composés possessifs et déterminatifs, ce mot supprime son nt, tandis que d'habitude il renonce seulement à son n, avec abréviation de l'â en a, comme dans les cas faibles.

Quoique en sanscrit toutes les parties du discours, hormis les verbes, les conjonctions et les interjections, puissent figurer comme premier terme d'un composé possessif<sup>1</sup>, ce sont pourtant, comme dans les langues de l'Europe, les adjectifs (en y comprenant les participes) qui occupent le plus souvent cette place. Je fais suivre encore quelques exemples tirés du Mahâbhārata: câru-lôcana-s «ayant de beaux yeux», baḥú-vida-s «ayant beaucoup de sortes» (vidá-s ou vidá «sorte»), tanú-madya-s «ayant la taille mince», virûpa-rûpa-s «ayant un aspect difforme» (rûpá-m «aspect»), tîkṣṇá-daṅṣṭra-s «ayant des dents pointues» (dáṅṣṭrà «dent»), lambá-gaṭara-s «ayant un corps allongé», spurád-ôṣṭa-s «ayant les lèvres tremblantes» (spurāmi, classe 6, «je tremble»), gáyad-raia-s (nom propre) «ayant un char victorieux», gitá-krôda-s «ayant une colère domptée», gatá-vyaia-s «ayant un chagrin parti», c'est-à-dire «libre de chagrin».

<sup>1</sup> Voyez \$ 976.

En zend, nous avons: a śriraukśan «ayant de beaux bœufs» (de śrira et ukśan), kereśaukśan «ayant des bœufs maigres» (kereśa = sanscrit kṛśa)¹, kereśaspa (nom propre) «ayant des chevaux maigres» (de kereśa et aspa), about wayant de brillants ensants».

Voici des exemples tirés du grec : μεγά-θυμος, μεγα-κύδης, μεγα-κλεής, λευκό-πίερος, δολιχό-σκιος, λευκ'-όΦθαλμος, βαθύ-σίερνος, πολύ-χρυσος, τανύ-πεπλος, μελάμ-δωλος, μελαν-ό-κομος, κλυτό-παις, κλυτό-δουλος.

En latin, nous citerons: magn'-animus, multi-caulis, longi-pes, atri-color, acu-pedius<sup>2</sup>, versi-color, fissi-pes, flex'-animus.

Le gothique nous présente: laus'-quithr'-s «ayant le corps vide, à jeun » (pour lausa-); laus'-handus « ayant les mains vides »; lausa-vaurds « ayant des paroles vides, vaines, disant des choses inutiles » (de lausa et du neutre vaurda « parole », nominatif vaurd); hrainja-hairts « ayant le cœur pur » (\$ 977).

En vieux haut-allemand: lang-lipér « ayant une longue vie » 3, lanch-muetér « qui a de la longanimité », milt-herzér « qui a un cœur doux ».

En ancien slave 4, nous trouvons: MMAOCEPAZ milo-serdü « mi-séricordieux », littéralement « ayant un cœur aimant »; черноокый cerno-okūj « qui a des yeux noirs »; бълоглавый belo-glavūj « qui a la tête blanche » 5.

- <sup>1</sup> Burnouf, Yaçna, p. 323, note 185.
- <sup>3</sup> Ce composé, cité par Festus, devrait saire acu-pes (thème acu-ped). L'addition de ió est analogue à ce qui a lieu pour les composés lithuaniens (\$ 978). En sanscrit, on aurait un thème déú-pdd. En grec, nous avons ἀκύ-πους, ἀκύ-ποδος. Le premier membre du composé latin est intéressant en ce qu'il nous montre un thème adjectif en « qui ne s'est pas élargi par l'addition inorganique d'un i (\$ 923).
- <sup>3</sup> Graff admet sans nécessité un adjectif lib «vivant» (Dictionnaire du vieux hautallemand, II, colonne 46). Mais le substantif lip, lib «vie» suffit pour rendre compte du composé.
  - 4 Sur les composés possessifs en lithuanien, voyez \$ 978.
  - <sup>5</sup> Ces deux derniers exemples ont le pronom annexe de la déclinaison définie.

Nous passons aux composés possessifs qui ont pour premier terme un substantif. En sanscrit, on a, par exemple : bandú-kâma-s «ayant de l'amour pour sa famille», tyáktu-kâma-s «ayant le désir d'abandonner» , bâla-putra-s «ayant un enfant pour fils» , mâtṛ-śaśṭa-s «ayant leur mère pour sixième [compagnon]» . En grec : κυν-ό-φρων, κυν-ο-θαρσής, βου-κέφαλος, ἀνδρ-ό-δουλος. En latin : angui-comus, angui-pes, ali-pes, pudor-i-color. En lithuanien : śuk'-dantis «brèche-dent» (śukē «trou, brèche»), śun-galwis «tête de chien», ou plutôt «ayant une tête de chien» (§ 978).

Avec un nom de nombre pour premier terme, nous avons en sanscrit : dvi-pād a qui a deux pieds n, tri-cakrá a qui a trois roues n, cátuś-pâd a quadrupède n. En zend : sluyes, bi-sanhra a qui a deux pieds n, tecamente un catru-cásman a qui a quatre yeux n, sup a gente késtas-asi a qui asix yeux n, sup a gente késtas-asi a qui asix yeux n, sup a gente un haṣanhrô-gausa a qui a mille oreilles n. En grec : δίπους, διπότα-μος, δίπορος, τρίπους, τετράχυκλος. En latin : bipes, bidens, bicorpor, tripes, tripectorus 5, quadrupes, quadr'-urbs, quinquefolius. En lithuanien : wēn'-ragis ayant une corne n (ragu-s acorne n, \$ 978), dwi-kōjis ayant deux pieds n, tri-kōjis atrépied n, tri-kampis atriangulaire n, tri-galwis ayant trois têtes n, ketur-kōjis aquadrupède n. En slave : κεμμορογα jedino-rogū ayant une corne n, четверонога cetrero-nogū aquadrupède n (noga apied n).

<sup>1</sup> Voyez \$ 851.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Savitri, 11, 8.

<sup>3</sup> La mort de Hidimba, 1, 1.

Aux cas faibles, dri-pdd. Dans les composés de cette sorte, le nom de nombre n'a l'accent que sous certaines conditions: généralement c'est la syllabe finale du mot entier qui reçoit le ton. Voyez Ausrecht, De accentu compositorum sanscritorum, pages 12 et 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Avec élargissement du thème pector (comparez bicorpor), à l'aide d'une voyelle. Le même élargissement a lieu, comme nous l'avons vu (\$ 977), dans les formes grecques telles que Θεόπυρος.

En gothique: haihs «borgne » 1. En vieux haut-allemand: ein-hantêr «manchot », ein-ougêr «borgne », zui-ekkêr «qui a deux angles », feor-fuazzêr «quadrupède ».

Avec un pronom pour premier terme, on a, en sanscrit, les composés possessifs: svayám-praba-s «ayant de l'éclat par soimème »², tád-âkdra-s «ayant un tel aspect », mád-vida-s « de ma sorte » (littéralement «ayant la sorte de moi »). En grec: αὐτό-βουλος, αὐτόδικος, αὐτοβάνατος, αὐτόκομος, αὐτομήτωρ, αὐτόμοιρος.

Avec un adverbe, en sanscrit : tátâ-vida-s « ainsi fait » (litté-ralement « ainsi sorte ayant »), sadâ-gati-s « rapide », littéralement « toujours marche ayant » (surnom du vent). En grec : ἀείχαρπος, ἀειπαθης, ἀεισθενής.

L'a privatif (an devant les voyelles) se trouve très-souvent en sanscrit an commencement des mots de cette classe : l'accent tombe alors sur la syllabe finale du thème. Exemples : a-malá-s «sans tache» (littéralement «non tache ayant»), a-påd «sans pied », a-bald-s « sans force », a-bayú-s « sans crainte », an-antú-s « sans fin ». Avec ces composés s'accordent, abstraction faite de l'accentuation, les mots grecs comme άπαις, άπους (génitif αποδ-οs = sanscrit a-pád-as), αφοδος, ανοικος. Le latin, quiconserve la nasale de la particule privative même devant les consonnes, nous présente des composés comme inops, iners, inermis, insomnis, imberbis, imbellis. On a de même en vieux norrois: ô-hræsi (pour on-hræsi) «sans gloire» (hros «louange»); ô-mâli « enfant », littéralement « qui ne parle pas » (mâl « parole »). En vieux haut-allemand : un-fasel « insecte », littéralement « sans semence » (fasel « semence » 3). Un exemple zend de cette classe de mots est anagra « sans commencement », de an et de agra -

<sup>1</sup> Voyez \$ 308, Remarque.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De svayám «soi-même» (\$ 341) et de prabă «éclat».

<sup>3</sup> Grimm, Grammaire allemande, II, p. 775 et suiv.

sanscrit **un** ágra « pointe, commencement ». De même, en arménien : an-ah « sans peur » (ah « peur », thème ahi); an-bav « sans fin » (bav « fin »); an-hair « sans père » ( supp hair « père »); ambi « sans tache » <sup>2</sup>.

L'arménien présente aussi de nombreux composés possessifs ayant pour premier terme un adjectif ou un substantif. Comme en zend (\$ 971), ce premier terme se présente sous la forme du nominatif, mais avec suppression fréquente de l'une des voyelles, si la forme est polysyllabique, ou avec affaiblissement de £ ê en i, si elle est monosyllabique. Quand le second terme du composé commence par une consonne, on insère ordinairement entre les deux parties un a comme voyelle de liaison. On a déjà donné (\$ 307 b) des exemples de composés ayant pour premier terme un adjectif. Nous en faisons suivre quelques-uns commençant par un substantif: mard-a-kerp 3 « ayant forme humaine », ward-a-guin 4 « qui est couleur de rose », hair-anun 5 « qui porte le nom de son père », egbair-a-sêr 6 « qui a de l'amour pour son frère », dster-a-gir ? « fille adoptive » (littéralement « qui a ses lettres de fille »).

- 1 Ce mot est indéclinable.
- <sup>2</sup> ph<sup>3</sup>-bi<sup>2</sup> (thème bi<sup>2</sup>) atachen. En ce qui concerne le changement de n en m, quand la particule privative se trouve devant une labiale, on peut rapprocher les composés latins comme imberbis, imbellis, impotens. Mais en arménien, cette modification euphonique n'est pas constante : ainsi l'on' a eu plus haut anbar, et non ambar.
- <sup>3</sup> 44 pui kerp (thème kerpi) est probablement apparenté avec le zend këhrp (nominatif kërëf-z «corps» (\$ 40).
  - \* Sur guin «couleur», voyez \$ 307 b.
- <sup>5</sup> Sur anun «nom», voyez \$ 183<sup>5</sup>, 1, et sur hair «père» (thème har ou kôr), voyez plus haut, t. II, p. 37, note 1.
  - Ser camour; sur egbair, instrumental egbar-b, voyez \$ 183 b, 1.
- <sup>7</sup> Gir "littera" a ici le sens de "déclaration, reconnaissance". Deter est une contraction de duster :-- sanscrit duhitér, duhitr.

\$ 981. Autres exemples de composés possessifs. — Mots exprimant la privation ou la possession d'un objet.

Dans le même sens que la particule privative a, on emploie aussi au commencement des composés possessifs certaines prépositions marquant la séparation. En sanscrit, nous avons, par exemple : ἀpa-bi-s «sans crainte» (άpa «de, loin» et bi «crainte»). En grec : ἀπόθυμος, ἀπόθριξ. En latin : abnormis. En gothique : af-guds «sans Dieu, impie» 1. En arménien : apa-sên «sans arme» (sên «arme»), apa-iuin «sans venin» (F-nju tuin «venin»).

dans nir-mala-s « sans tache », littéralement « ayant les taches hors [de soi] ». Sont formés d'après le même principe, en latin : exanimis, exsanguis, expers. En gothique : us-vênu (thème us-vênan) « sans espérance » <sup>2</sup>. En vieux haut-allemand : ur-hêrzêr « excors », ur-luzêr (pour ur-hluzêr) « exsors », ur-môt « sans courage », ur-wâfan « inermis ».

La préposition sanscrite sa « avec », qui n'est employée que comme préfixe 3, exprime le contraire des prépositions privatives, c'est-à-dire qu'elle sert à marquer que les personnes ou les choses sont pourvues de l'objet exprimé par le substantif qui suit. Exemples : sá-kāma-s « avec son vœu », c'est-à-dire « pourvu de ce qu'il a désiré, ayant son vœu exaucé »; sú-ruý « avec maladie, malade »; sú-rôga-s (même sens) 4; sú-varna-s « semblable », littéralement « concolor » (várṇa-m « couleur »); sá-yarva-s « orgueilleux »; sá-daya-s « ayant pitié » (dayá « pitié »). Nous avons

- 1 C'est l'opposé de ga-guds «pieux», littéralement «avec [soi] Dieu [ayant]».
- <sup>2</sup> De vén(i)s (féminin) «espérance».

<sup>3</sup> Hors de composition, on emploie sahá; comme prélixe verbal, sam. Le premier de ces mots figure aussi dans le composé sahádéva-s (nom propre) et le second dans quelques composés nominaux.

A Ruć et roga signifient tous deux «maladie».

de même en latin : concors, consors, concolor, conformis, confinis, commodus, communis (de con et munus, comparez immunis). En grec : σύνορος, σύντα ζος, συντελής, σύνορχος, σύνοπλος, σύνομδρος, σύνοικος, σύνοδος, σύγγονος, σύνθρονος, σύμμορφος, συγγάλακτος. Ce dernier composé a élargi le thème du substantif par l'addition d'un o (\$ 977). Au sanscrit sa se rattache le grec à (pour à venant de σα) dans les composés comme àγάλακτος. άγαλαξ, άδελφός, άλοχος. J'ai déjà rapproché ailleurs de la préposition sanscrite sa la première syllabe du grec σαφής (littéralement « avec lumière, pourvu d'éclat ») : en sanscrit, bás « éclat », combiné avec sa, aurait régulièrement donné sá-bâs, dont le sens eût été également «brillant, clair». En gothique, nous avons dans cette classe de mots ga-guds « pieux » (littéralement « avec Dieu ») 1, ga-liugs « faux » 2, ga-daila « participant », gahlaifa « compagnon, celui qui partage le pain »3. Si j'ai eu tort de rapprocher plus haut (\$ 416) les formations gothiques en leik'-s des formations sanscrites en dréa-s, il faudrait les rapporter à la classe de composés dont il est présentement question, et voir dans leur partie finale le substantif leik'-s « corps »; galeik'-s «semblable» signifierait alors littéralement «ayant le corps, c'est-à-dire l'aspect en commun avec un autre », et il répondrait par le sens au latin conformis, au grec σύμμορφοs, au sanscrit sá-rúpa-s 4. L'adjectif anthar-leik'-s « différent » 5 correspondrait au grec άλλόμορφος et au sanscrit anyá-rûpa-s6.

- 1 C'est le contraire du précité af-guds rimpier.
- <sup>2</sup> Littérelement «avec mensonge». Ce mot suppose un substantif perdu lings » mensonge».
  - 3 Sur ces deux derniers composés, voyez \$ 926.
- 4 De sa « avec» et rúpa » forme». On a de même ánu-rúpa-s « semblable», de ánu » après».
- <sup>b</sup> Il n'existe pas d'exemple de cet adjectif; mais on a le substantif anthar-leikai rdifférence qui en derive.
  - \* Såma-véda, II, vIII, 1, 4, 1.

\$ 982. Composés possessifs ayant pour premier terme su «bien» ou dus «mal».

Placés en tête d'un composé possessif, les préfixes sanscrits su et dus 1, ainsi que leurs congénères grecs ev et dus, ont la valeur d'adjectifs. Su perd son accent : c'est la syllabe finale du thème, ou, quand celui-ci est formé avec les suffixes as ou man; c'est la pénultième qui est accentuée. Exemples : su-pésas (nominatif masculin-féminin su-pésas) « qui a une belle forme », su-mánas (nominatif su-mánàs) « qui a un bon esprit », et d'autre part, su-gilivá-s « ayant une belle langue » 2, su-parná-s « ayant de belles ailes ». Avec dus, dur « mal » sont formés, par exemple : dúr-díman (nominatif dúr-dímà) « ayant une méchante âme », dúr-buddi-s « ayant un mauvais entendement », dúr-bala-s « ayant une mauvaise force » 3, dúr-mana-s (nominatif dúr-manàs) « ayant un mauvais esprit ».

Avec ce dernier composé s'accorde, si l'on fait abstraction de l'accent, le grec δυεμεννίε (§ 146), de même que εύμεννίε s'accorde avec sumánâs. Nous citerons encore : εύμελνίε, εύμεγέθηε, εύμορ-Φος, εύμηλος, δύεμορΦος, δύεμοιρος, δυεπρόσωπος, δύελεκτρος.

En zend, nous avons: eglesse hu-kërëp « ayant un beau corps » (nominatif eglesse hu-kërëf-s d), specse hu-giti « ayant une bonne vie » (§ 109 b, 2), hu-puira (féminin hu-puiri) « ayant de beaux enfants », supur dus-manas « ayant un mauvais esprit », specse dus-skyauina « ayant de mauvaises actions, agissant mal », supur dus dus-vacus « ayant, tenant de mauvais discours ».

Devant les lettres sonores, dur (\$ 917).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De gihvă (féminin) «langue».

<sup>3</sup> C'est-à-dire "faible".

<sup>4</sup> Voyez \$ 40.

#### TROISIÈME CLASSE.

COMPOSÉS DÉTERMINATIFS, APPELÉS KARMADHÂRAYA.

\$ 983. Exemples de composés déterminatifs, en sanscrit, en zend et en arménien.

Dans les composés de cette classe, le terme final est un substantif ou un adjectif qui est déterminé ou décrit par le premier terme. Toutes les parties du discours peuvent figurer comme premier membre du composé, hormis les verbes, les conjonctions et les interjections; la combinaison la plus fréquente est celle d'un adjectif précédant un substantif. Si le substantif final est du féminin, l'adjectif précédent, quand même il aurait un thème spécial pour le féminin, prend néanmoins la forme du thème masculin-neutre. L'accent est ordinairement sur la dernière syllabe du thème composé. Exemples : divya-kusumá-s « divinus flos », priya-barya (et non priya-barya) « cara uxor », saptarsayas «les sept rishis», á-baya-m<sup>1</sup> «la non-crainte, l'intrépidité», á-drsta-s « invincible », án-rta-s « non-vrai, faux », súprita-s « trèsaimé », sú-pûrna-s « très-plein », dúr-dina-m « tempête » (littéralement « mauvaise journée »), sú-nîti-s « bonne conduite », sâmi-bukta-s « à moitié mangé », prá-vîra-s « homme excellent » (littéralement «præ-vir»), údi-pati-s «seigneur» (littéralement « super-dominus »), ví-sadrk « dissemblable », gána-syâma-s « noir comme un nuage, syêni-patra (thème syêni-patran 2) « volant comme un faucon ».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au commencement des composés de cette classe, les adverbes et prépositions inséparables prennent ordinairement l'accent; il en est de même pour les substantifs désignant l'objet avec lequel on compare la personne ou la chose à laquelle se rapporte le composé. Toutefois, cette classe renferme, en ce qui concerne l'accent, de nombreuses exceptions: par exemple, les composés décrits au \$ 917, comme sulábla-s r facile à obtenir, dur-lábla s r difficile à obtenir.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thème faible syéná-patran.

En zend, nous avons: emcheles pereno-mão « pleine lune », mp. mp. akarsta « non-labouré », especial al dus dus dus vareste m « male factum, mauvaise action », especial al dus matem « mauvaise pensée », especial al dus dus dus dus dus dus parole », especial hu-matem « bonne pensée ».

En arménien, on trouve: an-gêt « ignorant » (gêt « sage »), kisa-mard « semivir »², mig-or « midi », kaîn-atamn « dent de lait ».

\$ 984. Exemples de composés déterminatifs, en grec, en latin, dans les langues germaniques et slaves.

A cette classe de composés appartiennent en grec : μεγαλ'- έμπορος, μεγαλο-δαίμων, μεγαλο-μήτηρ, Ισύ-πεδον, εὐρυ-κρείων, ἄ-γνωτος, ἀν-ήμερος, εὕ-δηλος, εὐ-άνοικτος, δυς-άγγελος, δυς-άπισΤος, ἡμι-κύων, ἡμί-κενος, πρό-θυμα, ἔξ-οδος, ἔφ-οδος.

En latin, nous citerons: merî-dies (littéralement « la moitié du jour », pour medi-dies 3), albö-galerus 4, sacri-portus, quinque-viri, decem-viri 5, pæn-insula, neg-otium, in-imicus, semi-deus, semi-dies, semi-mortuus, bene-dicus, male-ficus (§ 914), in-felix, in-sulsus (§ 7), in-sipidus (§ 6), dif-ficilis, dis-similis, pro-avus, pro-nepos, ab-avus, ante-pes, ante-loquium, con-serva, inter-rex, inter-regnum, per-magnus, præ-celer, præ-dulcis, præ-durus.

En allemand, cette sorte de composition est encore en pleine vigueur avec toutes les variétés qu'elle comporte. Nous avons : grossvater « grand-père », grossmatter « grand'mère », grossmacht « grande puissance », grosshändler « marchand en gros », weissbrod

<sup>1</sup> C'est la forme du thème.

² 45w kés ademin affaiblit en composition son é en i (\$ 183°, 4). Voyez pour cette classe et pour la suivante (\$ 985) ce qui a été dit des composés possessifs (\$ 980).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez SS 17 et 20. Medi-dies est pour medii-dies, comme tibi-cen est pour tibii-cen, qui vient lui-même de tibia-cen (\$ 965).

<sup>4</sup> Voyez \$ 965.

<sup>5</sup> Comparez le précité saptáriayas «les sept rishis» (\$ 983).

« pain blanc », schwarzbrod « pain noir », vollmond « pleine lune », halbbruder « demi-frère » (frère utérin ou consanguin), haushock « haut comme une maison », federleicht « léger comme une plume », himmelblau «bleu d'azur», dunkelblau «bleu foncé», unschuld «innocence», unverstand «inintelligence», unreif «non mûr», uneben «inégal», übermacht «supériorité de force», abweg «chemin de côté », ausweg « chemin pour sortir », beigeschmack « goût mélangé», unterrock « vêtement de dessous, jupon », vorhut « vedette, avant-garde, schwarzgelb «jaune mêlé de noir», vorrede « préface », vorgeschmack « avant-goût », vormittag « avantmidi », nachgeschmack « arrière-goût », miterbe « cohéritier », mitschuld «complicité», abgott «faux dieu», abbild «copie». En vieux haut-allemand, je mentionnerai seulement les composés avec sâmi, qui manquent en allemand moderne, et qui forment le pendant du sanscrit sâmi-bukta-s «à demi mangé», du grec ήμίχενος, du latin sėmi-mortuus. Ce sont : sami-heil «à demi sain, sâmi-quec «à demi vivant», sâmi-wtz «à demi blanc»2. En gothique, nous avons : junga-lauths «jeune homme », silbasiuncis " qui voit par lui-même, autonins ", afar-dage a l'autre jour, le jour suivant, anda-vaurd « parole en retour, réponse, anda-vleisn 5 « visage », ufar-gudja « grand-prêtre, ἀρχιερεύς », ufar-fulls « trop plein ».

Comme exemples lithuaniens, on peut citer : pirm-gimimas « premier-né », pus-dēwis « demi-dieu », pus-sesu « demi-sœur »,

<sup>1</sup> Voyez \$ 983.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette expression est employée pour traduire le latin «subrufus».

<sup>\*</sup> En supposant que le dernier membre ait été usité comme mot indépendant. Mais il se pourrait aussi que le mot tout entier sut dérivé d'un substantis sibo-siens « l'action de voir par soi-même, autobla».

<sup>\*</sup> En sanscrit, on a un substantif masculin et neutre aparață (pour apara-ață) qui signific «l'après-midi»; mais le sens littéral est «l'autre jour» (l'autre partie du jour).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vleien n'est pas employé hors de composition.

pus-gywis « demi-mort » (littéralement « demi-vivant »), pus-salë « presqu'île », san-kareiwis « rival », san-tewonis « cohéritier », pry-butis « ayant-maison ».

En ancien slave: нουογραμα novo-gradů « nouvelle ville », διετελαβημικ vise-slavnůj « tout à fait célèbre », διετελαγμικ viseblagůj « tout à fait bon », διετιμαρα vise-zarů « σαμβασιλεύς », ταννοδιαμέμα samo-videzů « voyant par lui-même, αὐτόπ? ης ».

#### QUATRIÈME CLASSE.

COMPOSÉS DE DÉPENDANCE, APPELÉS TATPURUSHA 1.

\$ 985. Exemples de composés de dépendance.

Cette classe forme des composés dont le premier membre dépend du second ou est régi par lui, de sorte que le premier exprime toujours une relation de cas oblique.

Pour le génitif, nous avons donné des exemples sanscrits au \$ 966. On a de même en zend : Δορομομίως nmânô-paiti-s « loci dominus », 16 μο 1 μο 1 nmânô-paini « loci domina », ωρομομομος santu-paiti-s « urbis dominus ». En arménien : mard-a-tiv <sup>2</sup> « hominum turba », mard-a-mah « homicide ». En grec : οἰκό-πεδον, σ1ρατό-πεδον, οἰνο-θήκη, οἰκο-Φύλαξ, Θησαυρο-Φύλαξ. En latin : auri-fodina, auri-fur, mus-cerda <sup>3</sup>, su-cerda, imbri-citor, Marti-cultor. En gothique : veina-gards « vigne » (littéralement « clos de vin »), aurti-gards « jardin potager », veina-basi « raisin » (littéralement « grain de vin »), heiva-frauja « maître

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tatpurusa signifie «hujus famulus» et est un exemple de cette sorte de composés. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ph. iv (thème iovo) «nombre, soule» est probablement de la même samille que le védique tuví «beaucoup», táras «sorce» (racine tu «grandir»), et que le latin tu-mulus, le gallois tyœu «grandir», etc.

<sup>3</sup> Voyez \$ 967.

de la maison », smakka-bagms « figuier » 1 (littéralement « arbre de figues »), daura-vards « gardien de la porte », daura-varda « gardienne de la porte », sigis'-laun « prix de la victoire » (pour sigisa-laun). En lithuanien, on a : wyn'-ûgē « raisin », littéralement « grain de vin » (ûga « grain » ²); wyn'-śakē « cep », littéralement « branche de vin » (śakā = sanscrit śākā « branche »). En ancien slave : домостронтель domo-stroiteli « intendant de maison », скътодавец з svēto-davez « donneur de lumière », богородица bogo-rodiza « mère de Dieu », пътлоглашение pētlo-glasenie « gallicinium » 3.

On a donné plus haut (\$\$ 914 et 920) des exemples de composés de dépendance où le premier membre exprime la relation de l'accusatif. Un exemple arménien est mard-a-kêr « ἀνδρόφαγος », dont la partie finale (45p kêr, thème kêra) n'est pas usitée comme mot indépendant, mais répond par sa racine et par son suffixe au zend -gara « qui dévore » 4. En slave, on peut citer водоносх vodo-nosũ « hydria », littéralement « qui porte l'eau ».

La relation de l'instrumental est souvent exprimée en sanscrit par le premier terme d'un composé, quand le second est un participe passif en un. Le premier membre garde alors l'accent qu'il a quand il est employé comme mot indépendant. On a, par exemple, páti-guista « a marito dilecta ». Nous pouvons rapprocher bes composés zends comme applible problem saratustro-frokta « annoncé par Zoroastre », appus son masda-dâta « créé par Mașda (Ormuzd) ». En grec, on a : Seb-Soros, Seb-

<sup>1</sup> Voyez \$ 969.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 978.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dobrowsky, Institutiones linguæ slavicæ, p. 458.

De la racine sanscrite gar, gr. «dévorer», à laquelle se rattache probablement aussi le latin -vorus (pour -quorus), par exemple dans carnivorus. Voyes Glossaire sanscrit, gr.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sauf pour l'accentuation, qui nous est inconnue en zend.

τρεπίος. En gothique: handu-vaurht'-s « fait à la main, χειροποίητος». En slave: ρπκοτκορεννωϊ runko-tvorennüj (même sens, de runka «main», \$ 968).

On trouve la relation dative exprimée par le premier terme de pitr-sadréa-s «semblable au père » et héranya-sadréa-s «semblable à l'or » 1. En arménien : waraṣ-a-nman «semblable à un sanglier ». En grec : Эгогіхгдоs. En gothique : gasti-gôds «hospitalier », littéralement «bon à l'hôte ou aux hôtes ». En russe : богоподобный bogo-podobnüt «semblable à Dieu », бого-послупный bogo-posluénüt «obéissant à Dieu ».

La relation ablative est exprimée par le sanscrit nábas « ciel » dans le composé nabas-cyutá-s « tombé du ciel ».

C'est un locatif que nous représente, quant au sens, le nâu du précité nâu-siá-s « se tenant dans le vaisseau ».

## \$ 986. Composés allemands comme singvogel, springbrunnen.

Aux composés de dépendance je rattache les formations allemandes comme singvogel « oiseau chanteur », springbrunnen « fontaine jaillissante », ziehbrunnen « puits » (littéralement « fontaine à tirer »), schreiblehrer « maître à écrire », singlehrer « maître à chanter », fahrwasser « eau navigable », esslust « envie de manger », lesezimmer « cabinet de lecture », scheidekunst « chimie » (littéralement « l'art de l'analyse »), trinkglas « verre à boire », trinkspruch « devise à boire », kehrbesen « balai pour nettoyer », lehrmeister « professeur » (« maître à apprendre »), lebemann « viveur » (« homme de vie »), lockvogel « appeau » (littéralement « alliciens avis »). Les composés en question ont ceci de remarquable que le premier terme n'existe pas comme mot indépendant; mais ce n'est pas une raison, selon moi, pour en faire un verbe 2. J'y

<sup>1</sup> Combiné avec sadría et pratirúpa «semblable», le premier terme garde son accent.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez ce qui a été dit plus haut (\$ 965) des composés grecs comme desou-dalpars.

vois un substantif abstrait, encore bien que dans quelques composés de cette sorte le sens du participe présent ait l'air de mieux convenir : car singvogel est bien un oiseau chantant, spring-brunnen une fontaine jaillissante; mais ziehbrunnen est une fontaine pour tirer et non une fontaine qui tire, trinkglas est un verre pour boire et non un verre qui boit, schreiblehrer est un maître d'écriture et non un maître écrivant, et tanzlehrer un maître de danse et non un maître dansant. Conséquemment, singvogel doit être entendu dans le sens de gesangvogel et ziehbrunnen dans celui de zugbrunnen. Si beaucoup de substantifs employés de cette façon à la tête d'un composé sont inusités comme mots indépendants, cela n'a rien de plus surprenant que de voir certaines classes d'adjectifs employées uniquement ou principalement à la fin d'un composé 1.

Les substantifs qui figurent en tête de ces composés nous offrent la même formation que le thème du présent dans les verbes correspondants. Quand c'est un verbe fort, la syllabe caractéristique manque ordinairement en tête du composé. Quelquefois, cependant, elle est maintenue. Nous la trouvons, par exemple, dans le vieux haut-allemand trag-a-stuol chaise à porteurs n (littéralement chaise pour le transport n), qu'on peut rapprocher de trag-a-mês nous portons n; nous avons de même trag-a-betti clitière n (littéralement clit de transport n), trag-a-diorna porteuse n (littéralement servante pour le transport n). D'autres fois, la voyelle caractéristique est e 3; exemple : web-e-hûs catelier de tisserand n (littéralement chaise sanscrite contractent en vieux haut-allemand leur syllabe caractéristique ja

<sup>1</sup> Voyez \$\$ 907 b, 909, 910 ct 914.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le gothique ne fait pas encore usage de cette sorte de composés.

<sup>1</sup> Voyez \$ 109 , 1.

<sup>4</sup> Voyez \$ 1094, 2.

( ya) en i: le seul exemple que je connaisse est hef-i-hanna « sage-femme ». Comme wasku « je lave » et slifu « je repasse » n'appartiennent point à cette classe, on peut regarder l'i de wask-i-wazar « eau à laver » et slip-i-stein « pierre à repasser » comme l'affaiblissement d'un ancien a. Le ja de la première conjugaison faible est également contracté en i¹, et cet i est fréquemment affaibli en e ou supprimé tout à fait; on a, par conséquent, wez-i-sten, wezz-e-sten, wez-stân « pierre à aiguiser ». Il ne s'est point conservé d'exemple, en vieux haut-allemand, de substantifs présentant la caractéristique de la seconde et de la troisième conjugaison faible.

Avec le temps, cette classe de composés est devenue de plus en plus nombreuse : c'est aujourd'hui celle qui est le plus largement représentée en allemand.

Comme toute la conjugaison faible correspond, ainsi que je crois l'avoir démontré<sup>2</sup>, à la dixième classe sanscrite, c'est le cas de rappeler qu'il existe aussi en sanscrit et en zend des substantifs présentant la caractéristique de la dixième classe. Je veux parler des accusatifs en ayâm, dont il a été question au \$ 619, et des infinitifs zends en ayam.

#### CINQUIÈME CLASSE.

COMPOSÉS COLLECTIFS, APPELÉS DVIGU 3.

§ 987. Exemples de composés collectifs.

Les composés de cette classe sont des collectifs dont le second membre est un substantif et le premier un nom de nombre qui le détermine. Le terme final, quel que soit d'ailleurs son genre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grimm, Grammaire allemande, I, p. 681.

<sup>2</sup> Voyez \$ 109 4, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur l'origine de cette expression, voyez la Remarque du présent paragraphe.—Tr.

hors de composition, devient un neutre (ordinairement en a) ou un féminin en î. L'accent se place sur la dernière syllabe du thème composé. Exemples: tri-guṇā-m « les trois qualités » (guṇā masculin), catur-yugā-m « les quatre âges du monde » (yuga neutre), pańcêndriyā-m « les cinq sens » (indriyā neutre), tri-kaṭvā-m ou tri-kaṭvā' « trois lits » (kāṭvā féminin), tri-rātrā-m « trois nuits » (rātra au lieu de rātri, nom féminin usité hors de composition), pańcâgnī « les cinq feux » ¹, tri-lôkī « les trois mondes ».

En zend, nous avons: [] was, byâre « biennium » (pour bi-yâre ²), celuguand de tri-ksapare-m « trinoctium », assumed app cairu-mâhya « quatre mois » ³, celuguand anna hava-ksapare-m « neuf nuits », assume appen panca-mâhya « cinq mois », -wanad celuguand ksvas-ksapare-m « six nuits ».

Avec ces noms, surtout avec les neutres, s'accordent en latin: tri-viu-m, bi-viu-m, ambi-viu-m<sup>5</sup>, quadri-viu-m, bi-duu-m, tri-duu-m. Ces deux derniers composés font supposer l'existence d'un mot simple duu-s, ou dua, ou duu-m comme dénomination du jour: tous les trois, d'après le principe sanscrit, donneraient duu-m en composition. En sanscrit, divâ désigne le jour dans les composés divâ-karâ-s « soleil » (« faisant le jour »), divâ-mani-s « soleil » (« joyau du jour »), divâ-madyâ-m « midi » (« milieu du jour »). Ces trois composés ne peuvent s'expliquer par l'adverbe divâ « pendant le jour ». Du thème divâ, après suppression de l'i, le latin aurait tiré une forme dua. Les mots bi-noct-iu-m, tri-noct-iu-m, quinqu'-ert-iu-m<sup>6</sup>, bi-enn'-iu-m sont devenus infidèles

Il s'agit du soleil et de quatre feux allumés dans la direction des quatre points cardinaux, auxquels s'expose le pénitent.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur &, voyez \$ 30.

<sup>3</sup> Accusatif cairu-mahim (\$\$ 42 et 312).

Accusatif panéa-mahim.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L'i de ambi est l'affaiblissement de la voyelle finale du thème, lequel ferait au nominatif singulier, si le singulier était possible, ambu-s.

<sup>6</sup> Voyez \$ 6.

à l'ancien mode de composition, en ce qu'ils se sont adjoint un suffixe.

ll en est de même pour les composés grecs comme τριημερία, τριοδία, τετραοδία, τετραόδιον «quadrivium», τετρανυκτία, τρινύκτιον «trinoctium». La forme féminine du suffixe est plus usitée en grec que la forme neutre. Cependant τέθριππον et τριώδολον sont faits sur le même modèle que catur-yugá-m.

Du reste, le sanscrit peut aussi se servir du suffixe neutre ya pour tirer des dérivés de ses composés collectifs: le sens de ces mots ne s'en trouve pas changé. Ainsi à côté des mots précités tri-guṇā-m et tri-lôté on trouve trâiguṇ'-ya-m, trâilôté'-ya-m; à côté de catur-varṇā-m « les quatre castes » on a câturvarṇ'-ya-m. Ce sont donc là, si l'on fait abstraction du vriddhi, les vrais modèles des formes latines comme tri-enn'-iu-m, quadri-enn'-iu-m, et des formes grecques comme τρι-όδ'-ιο-ν, τρι-νύπτ-ιο-ν,

Remarque. — De certains composés rangés par les grammairiens indiens au nombre des composés collectifs. — La dénomination de composés collectifs que nous avons donnée à cette classe serait impropre, si l'on y faisait entrer, d'après l'exemple des grammairiens indiens, des adjectifs tels que pańcagava-dana «ayant cinq bœufs pour richesse, riche de cinq bœufs». Mais je ne vois pas pourquoi on retirerait ces adjectifs de la classe des composés possessifs, à moins qu'on ne fasse de la présence d'un nom de nombre à la tête du composé le critérium essentiel et suffisant de notre classe. Pour moi, je ne voudrais y faire entrer que les noms collectifs ayant un nom de nombre pour déterminant.

Le mot dvigu, qui a servi aux grammairiens indiens comme modèle de cette sorte de composés, n'est pas lui-même un collectif: c'est un adjectif possessif. Il présente seulement cette particularité qu'il devrait signifier ayant deux bœufs, tandis qu'il a pris le sens de «acheté pour deux bœufs»; toutesois, la signification première a été probablement «possédant la valeur de deux bœufs».

Quand gô forme avec un nom de nombre un vrai collectif, il élargit son

¹ Sur l'ω de -ωδολον, voyez \$ 911, Remarque.

thème par l'addition d'un a; exemple : paice-gavé-m «cinq bœuss». On peut comparer l'élargissement qui a lieu en latin et en grec dans les composés comme multi-colôr-u-s, tri-pector-u-s, Seó-mup-o-s.

#### SIXIÈME CLASSE.

COMPOSÉS ADVERBIAUX, APPELÉS AVYAYÎBHÂVA 1.

\$ 988. Composés adverbiaux, en sanscrit, en latin et en grec. — Comparaison avec le vieux haut-allemand.

Dans les composés de cette classe, le premier membre est ou bien une préposition (c'est le cas le plus fréquent), ou la particule privative a, an, ou bien l'adverbe ydià « comme ». Le dernier membre est un substantif qui prend toujours la forme d'un nominatif-accusatif neutre, quel que soit d'ailleurs son genre hors de composition. Ainsi le féminin śraddā « foi, confiance » devient śraddam dans le composé yaiā-śraddām² « conformément à la confiance », littéralement « comme confiance ». Comme autres exemples, nous citerons : yaiā-vidi « comme prescription, conformément à la prescription », du substantif féminin vidi-s; a-sańśayá-m « non doute, indubitablement », du neutre sańśaya-m; anu-kśaṇá-m « instantanément », de ánu « après » et kśaṇa (masculin et neutre) « instant »; ati-mātrá-m « démesurément », de áti « sur, par-dessus » et mâtra-m « mesure »; praty-aḥām « jour-nellement », de práti « contre » et áḥan (neutre) « jour » ³.

En latin, admodum, præmodum, obviam, affatim sont des composés de cette sorte. Seulement, le latin laisse au dernier terme le genre qui lui appartient hors de composition, tandis que, d'après le principe sanscrit, il faudrait obvium, affate.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Avyaya, en terme de grammaire, veut dire indéclinable: avyayibdra désigne, par conséquent, les composés passés à l'état indéclinable. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'accent tonique est ordinairement sur la syllabe finale.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le n final du thème áḥan a été supprimé.

En grec, nous avons ἀντιβίην, ἀντίβιον, ὑπέρμορον, παράχρημα. Il y a quelque ressemblance entre ces composés et le tour employé par le vieux haut-allemand pour former des superlatifs adverbiaux. Il construit des accusatifs neutres avec une préposition qui d'ordinaire gouverne le datif¹; exemples : az jungist « tandem », az lâzôst « demum », zi furist « primum ». En allemand moderne, on écrit en un seul mot : zuerst « primum », zuvörderst (même sens), zuletzt « postremum », zunāchst « proxime », zumeist « plerumque », etc.

Il existe aussi une certaine ressemblance entre les composés de cette classe et les adverbes grecs σήμερον, τήμερον<sup>2</sup>, dans lesquels ήμέρα a pris la forme neutre de la même façon que le sanscrit śraddá dans l'exemple précité.

<sup>1</sup> Grimm, Grammaire allemande, III, p. 106 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vovez \$ 345.

# INDÉCLINABLES.

#### ADVERBES.

\$ 989. Adverbes revêtus d'une flexion casuelle.

Si l'on fait abstraction des composés adverbiaux qui viennent d'être décrits, le sanscrit forme ses adverbes de deux manières:

- 1° A l'aide de suffixes spéciaux. Les plus importants de ces suffixes ont été déjà examinés 1.
  - 2° A l'aide de formes casuelles.

C'est surtout l'accusatif neutre des adjectifs qui remplit l'office d'adverbe <sup>2</sup>. Exemples : madurám « agréablement », sigrám « rapidement », ksiprám (même sens), úsú (même sens), nityam « toujours » (nitya-s « sempiternus »), cirám « longtemps », praiamám « d'abord », dvitiyam « pour la seconde fois », baḥú « beaucoup », bûyas « plus », bûyisiam « le plus ».

De même, en latin, commodum, plerumque, potissimum, multum, primum, secundum, amplius, recens, facile, difficile.

En slave, les adverbes en o sont identiques avec l'accusatif neutre<sup>3</sup> de l'adjectif correspondant; exemples: MANO malo « peu », MHOTO mnogo « beaucoup », AONTO dolgo « longuement, longtemps ».

En gothique, nous avons, comme formation analogue, filu « beaucoup, très ».

Notez aussi l'emploi adverbial d'adjectifs neutres en grec,

<sup>1</sup> Voyez \$ 420 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je dis l'accusatif neutre, quoique la même forme serve aussi pour le nominatif, parce que les cas obliques se prêtent bien mieux que le nominatif à l'expression d'une relation adverbiale.

<sup>3</sup> La même forme sert aussi pour le nominatif neutre.

tant au singulier qu'au pluriel : μέγα, μεγάλα, μικρόν, μικρά, καλόν, ωλησίον, ταχύ, ήδύ. Ce sont là, évidemment, des accusatifs. Nous ne trouvons pas d'adjectif employé à côté de δηρόν « longtemps »; je rattache ce mot, ainsi que δολιχός, au sanscrit diréa (pour daréa ou draéa « long »), d'où l'adverbe diréam.

Quelques adverbes sanscrits sont, par leur forme, des instrumentaux pluriels, venant de thèmes adjectifs en a. Exemples: uċċāïs « hautement, à haute voix », venant de uċċā; nīċāis « bassement », de nīċā; śanāis « lentement », de l'inusité śana.

Le lithuanien, qui de ses thèmes en a ou en ia tire des instrumentaux pluriels en ais, eis (pour iais)<sup>1</sup>, présente cet accord frappant avec le sanscrit qu'il a aussi des adverbes à désinence d'instrumental pluriel. Exemples : pulkais « fréquemment », de pulka-s « multitude »; kartais « quelquesois », de karta-s « soir »; nakti-mis « de nuit »; pētu-mis « à midi ».

L'instrumental singulier se rencontre également en sanscrit dans quelques formes regardées comme des adverbes : dáksiné-n-a « au sud », de dáksina; áćiré-n-a « bientôt », littéralement « après un [temps] non-long ».

Nous avons un datif dans le sanscrit aḥnâya « bientôt », littéralement « au jour ».

Les adverbes à désinence de datif pluriel, comme en vieux haut-allemand luzzikém « peu à peu », en anglo-saxon middum « in medio », miclum « magnopere », en vieux norrois löngum « longe », fornum « olim » ², rappellent les adverbes à désinence d'instrumental pluriel que nous venons de citer pour le sanscrit et pour le lithuanien.

Comme ablatifs adverbiaux, nous avons en sanscrit : paśćát « après », ârât « près » (signific aussi « loin »), ádastât « dessous ».

<sup>1</sup> Par exemple dewais = sanscrit déváis (\$ 2h3).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grimm, Grammaire allemande, III, p. 94.

purástát « devant », venant des thèmes perdus pasca, âra, etc. Mentionnons aussi ácirát « rapidement », venant de ácira « non-long ».

Nous avons déjà rapproché de ces ablatifs les adverbes grecs en ωs (pour ωτ)<sup>1</sup>. Ces adverbes enrichissent en quelque sorte d'un cas la déclinaison des adjectifs. Comme le fait déjà observer Buttmann<sup>2</sup>, ws peut encore être regardé comme une désinence appartenant à la flexion de l'adjectif. Mais nous ne pouvons le suivre quand il ajoute «cette simple règle que la désinence « nominative ou génitive os se change en ws. » Comment croire que ws, tout en étant une désinence casuelle ayant son existence indépendante, se forme tantôt d'un nominatif (il faudrait même dire du nominatif masculin) et tantôt d'un génitif? Si l'accentuation est la même pour σοφώς et pour le nominatif σοφός, pour sidéus et pour le génitif sidéos (de sidús), cela vient de ce qu'en grec, comme en sanscrit, l'accent reste ordinairement sur la même syllabe où il se trouve dans le thème ou au nominatif: en sanscrit, le thème samá « semblable » fait au nominatif samá-s, à l'accusatif samá-m et à l'ablatif samá-t, comme, en grec, le thème δμό donne naissance aux formes δμό-s, δμό-ν, δμώ-s.

En latin, on peut citer comme exemples d'adverbes à forme ablative : continuo, perpetuo, raro, primo, secundo.

En gothique, nous avons, avec signification ablative: kva-thrô « d'où? », tha-thrô « de là » ³. D'autres formations ont la même origine, mais ont perdu, comme les adverbes grecs en ωs et les adverbes latins en ô, leur signification ablative; tels sont: sinteinô « toujours », sniumundô « précipitamment » 4.

Un adverbe sanscrit à forme génitive est cirásya « enfin »,

<sup>1</sup> Voyez \$ 183\*, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Grammaire grecque développée, \$ 115, h.

<sup>3</sup> Voyez \$ 183 4, 3.

<sup>1</sup> Ibidem.

littéralement « du long ». De même, en grec, δμοῦ, ποῦ, ἄλλου. En gothique, allis « tout à fait », gistra-dagis « hier » 1.

On regarde comme un adverbe à désinence locative le sanscrit prâme « au matin », quoiqu'on puisse très-bien aussi y voir un locatif ordinaire, car la signification n'a pas dépassé, comme cela arrive souvent pour les adverbes, les limites du cas employé. On sait que le locatif est tout à fait à sa place pour exprimer l'idée de temps. Ce qui est particulier, toutefois, au mot prâme, c'est qu'on en a tiré, comme si c'était un thème, le dérivé prâmetana-s 2 « matutinus ».

En latin, nous avons rapporté au locatif les adverbes de la seconde déclinaison: nous rapprochons, par exemple, du sanscrit návê «dans le nouveau», l'adverbe novê, ce qui ne nous a pas empêché de voir aussi dans le génitif novî un ancien locatif (\$ 200)<sup>3</sup>.

En lithuanien, les thèmes en a se terminent au locatif par  $e^{2}$ ; mais comme le lithuanien représente aussi quelquefois par ai la diphthongue sanscrite  $\ell$  (= ai), quand elle est le résultat d'un gouna 5, on peut être tenté de voir d'anciens locatifs dans ceux des adverbes lithuaniens en ay, ey qui proviennent de thèmes en a, ia. On sait que la prononciation ne fait point de différence entre ay, ey et ai, ei 6. Comme exemples, nous citerons :  $g\bar{e}ray$  « bien » ( $g\bar{e}ra-s$  « bon »),  $zin\bar{o}may$  « sciemment » ( $zin\bar{o}ma-s$  « connu »), pirmay « d'abord » (pirma-s « premier »),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans le texte gothique (Matthieu, v1, 30), il est employé par erreur pour signifier «demain». — Sur les adverbes au comparatif, voyez \$ 301, Remarque. Sur les génitifs adverbiaux en vieux haut-allemand, voyez Grimm, Grammaire allemande, III, p. 93 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur le suffixe tana, voyez \$ 958.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voir ci-dessous, Remarque 1. — Tr.

<sup>4</sup> Voyez \$ 197.

Voyez \$ 745 \*.

<sup>&</sup>quot; Kurschat, Mémoires pour servir à la connaissance de la langue lithuanienne, II, p. 7.

tenay « là » (borussien tan'-s « il », pour tana-s, accusatif tenna-n), didey « très » (didis « grand », thème didia, par euphonie didia).

Ruhig fait observer qu'en lithuanien des adverbes peuvent être tirés de verbes, en ajoutant la syllabe nay à l'infinitif. J'ai peine à croire que tel ait été le procédé employé par la langue, et que, pour former, par exemple, l'adverbe laupsin-tinay « d'une manière louangeuse, elle ait ajouté nay à l'infinitif laupsinti «louer». Je suppose plutôt que le lithuanien a eu des thèmes abstraits en tina, et que ce suffixe pouvait se joindre à la racine ou au thème verbal de la même manière que le suffixe infinitif ti. Il y a donc eu des noms abstraits comme laupsintina-s « l'action de louer, mylētina-s «l'action d'aimer», et de ces noms sont dérivés les adverbes laupsin-tinay, mylē-tinay de la même manière que gēray « bien » de gēra-s « bon ». J'identifie ce suffixe tina avec le suffixe secondaire tvana qui, dans le dialecte védique, forme des noms abstraits<sup>1</sup>. En ce qui concerne la perte du v, comparez le rapport du lithuanien sápna-s « sommeil » avec le sanscrit svápna-s.

Je rapporte également au suffixe védique tvana (locatif tvané) les infinitifs ou gérondifs en tanay de l'ancien perse, si Oppert, comme je le crois, a raison de rattacher au suffixe le t de cartanay et de tastanay<sup>2</sup>; car-tanay s'explique alors par la racine sanscrite car, qui signific non-seulement «ire», mais encore « facere, agere, committere», et tas-tanay vient de tah, que Rawlinson<sup>3</sup> rapproche de la racine sanscrite vių śans « dire»<sup>4</sup>. Mais si cette

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 850, Remarque. [Comparez ci-dessous la remarque 2. — Tr.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benfey rapporte à la racine le t de cartanay «faire», et il regarde ana comme le suffixe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Journal de la société asiatique de Londres, t. I, p. 176.

Le s de tans, qui dans d'autres formes est devenu h, se serait maintenu dans tastanay, grâce à la lettre t dont il était suivi. Je pensais autrefois (Glossaire sanscrit, éd. 1847, p. v) à une parenté de l'ancien perse lah avec le sanscrit éaké. De son côté, Renfey rapporte tastanay (l'écriture des inscriptions permet aussi de lire lastanaya)

manière de diviser est juste, il y a une ressemblance frappante entre car-tanay, tas-tanay, et les adverbes d'origine verbale que nous venons d'observer en lithuanien. Dans laupsin-tinay, mylétinay, que Ruhig traduit par «d'une manière louangeuse, d'une manière aimante», je crois qu'il faut voir d'anciens infinitifs ou gérondifs signifiant «in laudando, in amando».

Remarque 1. — Les adverbes latins en é sont-ils des locatifs ou des ablatifs? — De la forme unique en son genre facilumed (au lieu de facillimê) on a voulu tirer la conclusion que les adverbes en é, venant d'adjectifs de la seconde déclinaison, ont perdu un d et sont originairement des ablatifs. Il faudrait admettre alors que tous ces adjectifs ont passé de la seconde déclinaison dans la troisième. La chose est certaine pour facilume-d, qui est formé comme navale-d (\$ 181); c'est aussi à la troisième déclinaison que Mommsen 2 rapporte la forme osque, également seule de son espèce, imprufid «improbé». Enfin, le passage de la seconde déclinaison à la troisième, ou, en d'autres termes, l'affaiblissement de l'o final du thème en i, a été constaté pour les composés latins comme imbelli-s, exanimi-s 3. Mais je ne vais pas jusqu'à supposer que le même fait a eu lieu pour tous les thèmes adjectifs en  $\delta$ , composés ou non, qui ont produit des adverbes en  $\hat{e}$ . Il ne me paraît pas vraisemblable que sans aucune raison ces thèmes aient affaibli leur ŏ en i, uniquement pour donner naissance à des ablatifs en e-d et subsidiairement (par la suppression du d et l'allongement de la voyelle précédente) à des adverbes en é. Je persiste dans mon ancienne opinion que rârô et rârê sont deux cas différents d'un seul et même thème en ŏ (= sanscrit a) : rârô est l'ablatif, rârê est le locatif, cas sorti de l'usage ordinaire, dont l'ê (=a+i) correspond à l'ê sanscrit et à l'ei des locatifs osques de la seconde déclinaison (\$ 200).

Remarque 2. — Des adverbes lithuaniens en tinay. — Je reviens aux

à la racine sanscrite cess «s'efforcer». Mais il n'y a pas d'autre exemple d'un i ayant remplacé en ancien perse un c sanscrit: on trouve, au contraire, des exemples où le  $\bigvee\bigvee$  i de l'ancien perse répond à une sifflante sanscrite.

i Sénatus-consulte des Bacchanales.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Études osques, p. 41.

<sup>3</sup> Comparez \$\$ 6, 966 et 976.

adverbes lithuaniens en tinay dont il a été question plus haut (\$ 989). De même qu'à côté des noms abstraits en συνη le grec possède des adjectifs en συνος, par exemple μαντόσυνος à côté de μαντοσύνη , de même qu'en sanscrit le suffixe tva², qui forme principalement des noms abstraits, sert aussi dans le dialecte védique à former des participes futurs passifs (\$ 832), de même en lithuanien, à côté des noms abstraits en tina-s, que nous avons rétablis par conjecture, nous trouvons des adjectifs à signification de participes futurs passifs, comme bar-tina-s «vituperandus», bijō-tina-s «timendus», wes-tina-s «ducendus» (wedù «je conduis», \$ 103). Je rattache également ces formations au suffixe sanscrit tvana, et au cas où le lithuanien, qui d'habitude remplace par des masculins les substantifs neutres sanscrits, n'aurait pas eu de noms abstraits en tina-s, je rapporterais à ces adjectifs les adverbes précités en tinay.

\$ 990. Adverbes sans principe de formation déterminé.

Il y a aussi en sanscrit plusieurs adverbes qui ne se rattachent à aucun principe de formation déterminé. Nous citerons particulièrement les particules négatives a (comme préfixe) et na (\$ 371); les adverbes de temps saná' « toujours » 4, adyá « aujourd'hui » 5, śvas « demain » 6, hyas « hier », parút « l'an dernier » 7. sadyás « tout de suite » 8; les préfixes su « bien » et dus « mal ».

- <sup>1</sup> Voyez \$ 850, Remarque, et Aufrecht, dans le Journal de Kuhn, I, p. 482.
- <sup>2</sup> G'est à ce suffixe que Pott rapporte le grec συνη (Recherches étymologiques, 1<sup>rr</sup> édition, II, p. 490).
  - 3 Voyez \$ 989.
- <sup>4</sup> Probablement du thème démonstratif sa (comparez sa-dă, \$ 422, et voyez mon Glossaire sanscrit, édition 1847, p. 367).
  - <sup>5</sup> Voyez Abrégé de la Grammaire sanscrite, \$ 617.
  - 6 Latin cras (\$ 20).
- <sup>7</sup> Composé de par, pour para «l'autre» (\$ 375) et de ut, probablement une contraction de la syllabe vat dans vatsará. Pott (Recherches étymologiques, II, p. 305) rapproche avec raison le grec wepóoi, et Windischmann l'arménien farme herm (au sujet du changement de p initial en h, opéré par l'arménien, comparez hair « père»).
  - Probablement de sa «ce» et dyas (pour divas) «jour».

#### CONJONCTIONS.

\$ 991. Origine des conjonctions. — La conjonction dass, en allemand.
 — Conjonctions signifiant « mais ».

Les différents idiomes indo-européens s'accordent à tirer leurs vraies conjonctions des racines pronominales <sup>1</sup>. Mais dans le choix des pronoms il règne une grande diversité. Ainsi la même relation est rendue en sanscrit par yat, yáiâ, en latin par quod, ut, en grec par δτι, ώς, ἵνα, ὅπως, en lithuanien par jōg, kad, en russe par kto, en allemand par dass <sup>2</sup>.

Le vieux haut-allemand daz, d'où vient la conjonction dass, n'est pas autre chose que le neutre de l'article, et la différence orthographique qu'on fait aujourd'hui entre les deux mots n'a point de raison d'être organique; en effet, le s qu'en allemand moderne on met au neutre des pronoms et des adjectifs forts représente toujours un ancien z, et devrait plutôt être écrit s. Graff regarde la conjonction daz comme le neutre du pronom relatif, et la rattache au gothique thatei ; mais le sens démonstratif convient mieux, selon moi, à la conjonction dass que le sens relatif. Quand on dit : ich weiss, dass er krank ist «je sais qu'il est malade», cela équivaut à ich weiss dieses : er ist krank «je sais ceci : il est malade». Aussi ai-je appelé déjà dans mon premier ouvrage la conjonction dass l'article des verbes. On ne peut placer un verbe ou une phrase dans la relation de l'accu-

<sup>1</sup> Voyez \$ 105.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La seconde partie du russe kto renferme le même thème pronominal que l'allemand dass (\$ 343).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dictionnaire du vieux haut-allemand, V, colonne 3g. — On a vu (§ 365) que la particule ei donne aux pronoms démonstratifs le sens relatif.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Système de conjugaison de la langue sanscrite, p. 82.

satif sans les faire précéder d'une conjonction, c'est-à-dire d'un pronom, et c'est sur ce pronom qu'on marque la relation casuelle où est employée la phrase.

En sa qualité de neutre, dass est également nominatif et accusatif. Il est au nominatif dans cette phrase : es ist erfreulich, dass er wieder gesund ist « cela est heureux qu'il soit guéri »; c'est comme s'il y avait das wiedergesundsein desselben ist erfreulich «le être guéri de lui est heureux ». Avec dass, qu'il soit employé comme accusatif ou comme nominatif, la phrase est achevée au point de vue grammatical; ich weiss dass..., ou es ist erfreukch dass... forme un cadre grammatical complet : ce qui vient après en est le contenu logique. On a vu que les adverbes à l'accusatif peuvent encore exprimer les relations d'autres cas obliques; c'est ainsi qu'en sanscrit les accusatifs tat et yat, pris adverbialement, remplacent quelquesois les instrumentaux téna, yéna et marquent la relation d'instrument ou de cause : tat signifie alors « à cause de cela » et yat « parce que ». De même, en allemand, dass peut tenir lieu de damit 1, par exemple dans cette phrase : nimm diese arzenei, dass (damit) du wieder gesund werdest « prends cette médecine, que (avec laquelle) tu te guérisses ».

L'allemand aber « mais », littéralement « aliud » ³, est toujours employé au nominatif dans les phrases de ce genre : er befindet sich nicht wohl, aber er wird doch kommen « il est indisposé, mais il viendra néanmoins ». Avec aber commence l'autre chose qui doit être dite, en opposition à ce qui précède ³. Il en est de même pour les conjonctions équivalentes d'autres langues. En grec, ἀλλά, malgré la différence d'accentuation, est évidemment identique avec le pluriel neutre ἄλλα. En arménien, ωμ ail

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans damit, la préposition mit tient lieu de la désinence instrumentale qui manque.

<sup>2</sup> Voyez \$ 350.

<sup>3</sup> Voyez \$ 375.

« alius » signifie, en tant que conjonction, « mais », et il doit être pris alors comme un nominatif singulier. Le sanscrit emploie tú, qui, ainsi que le grec &, n'est jamais placé au commencement d'une phrase, et qui est, à ce que je crois, un affaiblissement du thème ta; nous avons rapporté plus haut (§ 350) à ce même thème pronominal la conjonction &. Le sanscrit a aussi la conjonction kintu « mais », composée de kim « quoi? » et du précité tú: kim n'est là que pour servir de support à tú, de même que yádi « si » dans afeat yádivà et le latin si dans sive; en effet, yádivà et sive signifient « ou », acception que và et ve ont déjà par eux-mêmes.

# \$ 992. Conjonctions signifiant «si».

Le sanscrit yádi « si » 1, dont il vient d'être fait mention, provient évidemment du thème relatif ya. Je rattache au même thème la conjonction gothique ja-bai « si » 2. Un autre mot sanscrit signifiant « si »,  $\frac{1}{2}$   $\acute{e}t$ , se compose de la particule  $\acute{e}a$  et de it:it appartient au thème démonstratif i, et n'est pas autre chose que le neutre, inusité hors de composition, de ce thème. Il est donc identique avec le latin id 3.

Nous n'examinerons point si le gothique iba, dans n'-iba « nisi », est une contraction pour ja-ba, ou si son i appartient au même thème que le sanscrit it. Au thème démonstratif i se rattache certainement le gothique i-th « mais, si » (\$ 420).

Le latin si vient évidemment, comme se-d et si-c, du thème réfléchi (comparez si-bi).

Le grec el pourrait être regardé comme étant pour ési; il

<sup>1</sup> En zend, Sport yesi, secreto yesidi (\$\$ 39, 41, 42 et 520).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vovez \$ 383.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 360, et Abrégé de la grammaire sanscrite (3° édition), \$ 247, remarque 1.

<sup>1</sup> Comparez thauh-jaba.

répondrait alors au sanscrit **etc yádi**, avec lequel il serait à peu près dans le même rapport que *Oépeu* avec *bárati* « il porte ».

L'allemand wenn est originairement identique avec wann; la signification conditionnelle est encore étrangère aux adverbes de temps hwanne, hwenne en vieux haut-allemand. Pour rendre les relations exprimées en latin par «si» et par «an» le vieux hautallemand se sert de ibu, ipu (en moyen haut-allemand obe, ob, en allemand moderne ob) 1. L'allemand moderne n'a laissé à ob que le sens du latin «an»; il lui a retiré celui de «si». Conséquemment, ob exprime toujours la relation de l'accusatif, comme en latin num et utrum, qui sont des accusatifs aussi par leur forme. Le changement du gothique iba et du vieux haut-allemand ibu, ipu en obe, ob, présente cette particularité que l'i s'est transformé en la voyelle plus pesante o; cela est remarquable, car les altérations que subissent les langues dans le cours des siècles consistent bien plutôt en affaiblissements qu'en renforcements<sup>2</sup>. Comme le vieux haut-allemand i-bu, i-pu, les conjonctions yádi et el réunissent le sens de «an» à celui de « si ».

La forme gothique est iba, la forme anglaise if.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A côté de l'explication que nous avons donnée (\$ 383, Remarque) des conjonctions gothiques jaba, jabai, iba, ibai, ainsi que des adverbes en a-ba, dérivés d'adjectifs forts, nous pouvons encore proposer un autre essai d'interprétation. Peut-être ba se rattache-t-il au sanscrit pa, qui a servi à tirer des thèmes démonstratifs a et u les prépositions á-pa, ú-pa. Dans les suffixes formatifs et dans les désinences, une ténue primitive placée entre deux voyelles devient souvent une moyenne en gothique, tandis qu'à la fin des mots elle se change plutôt en aspirée (\$ 91, 2 et 3). L'existence de la préposition af (= sanscrit á-pa) ne doit donc pas nous empêcher de reconnaître aussi dans les conjonctions ja-bai, n'-i-ba, et dans les adverbes comme fréda-ba, le suffixe sanscrit pa, qui se trouve, par exemple, dans a-pa, u-pa, pratipa, sami-pa (= latin pe, dans pro-pe, nem-pe, quip-pe, sæ-pe). Si l'on admettait cette explication, il faudrait l'appliquer aussi, en lithuanien, aux adverbes pronominaux tai-pō, tai-p «ainsi», kitai-p «autrement», kai-pō, kai-p «comment ?», katrai-p «de quelle sacon?», antrai-p «d'autre sacon», et à la conjonction joi-b «afin que».

Le lithuanien jey «si» nous présente la même diphthongue ey que les adverbes précités en ay, ey (\$ 989). Le thème est identique à celui du sanscrit yddi (\$ 383). Dans la syllabe gu de jey-gu¹ «si quelquefois», je crois reconnaître la particule annexe \(\mathbb{t}\) ia = védique \(\hat{g}a\), \(\hat{g}d\), \(\hat{h}d\), grec \(\gamma\) (\$ 326); dans la syllabe gi de jey-gi «si vraiment, quoique» je vois la particule \(\mathbb{t}\), qui, en sanscrit, est explétive, ou a le sens de «donc», et qui n'est jamais employée au commencement de la phrase².

#### \$ 993. Conjonctions signifiant "que" et "comme".

Du thème relatif ya dérivent aussi, en sanscrit, les conjonctions yát et yátá « que »: la première a le sens du latin « quod », et est, comme celui-ci, le neutre du pronom relatif; la seconde équivaut au latin « ut » et a signifié originairement « comme » 3. Dans le dialecte védique, il existe une particule yát qui, employée en qualité de conjonction, signifie « que », et, en qualité d'adverbe, « comme ». Cette particule, qui d'ailleurs s'emploie rarement, est très-intéressante en ce qu'elle nous fournit un ablatif formé d'après la déclinaison ordinaire 4; on a vu que la déclinaison pronominale exige yásmát à l'ablatif (\$ 166). Comme corrélatif de yát, le dialecte védique possède aussi l'adverbe démonstratif tát « ainsi », qui est, en quelque sorte, le frère jumeau du grec τώs. Nous trouvons, dans un passage du Rigvéda 5, yát « comme » et tát « ainsi » réunis en un seul vers.

<sup>1</sup> On trouve aussi jei-g.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 391, où il est aussi fait mention du grec γάρ.

<sup>3</sup> C'est aussi le sens primitif de « ut». Sur yá-id, voyez \$ 4 a 5, et comparez les conjonctions li id « que» en persan moderne, Pt id ou b Pt éid « que» en arménien. Sur les conjonctions zendes paye yad et abaye yada, qui s'emploient de la même façon qu'en sanscrit yat et yaid, voyez \$\$ 725 et 972.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C'est Kuhn qui, le premier, a reconnu comme conjonction et qui a expliqué cette forme. Journal de Höfer, II, p. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> IV, v1, 12. Voyez Benfey, Glossaire du Sama-véda, p. 75.

\$ 994. Conjonctions corrélatives de «si».

Dans cette phrase allemande: wenn er gesund ist, so wird er kommen « s'il est bien portant, il viendra », so a le même droit que wenn d'être considéré comme conjonction: en effet, l'un et l'autre mot ouvre une proposition et est, en quelque sorte, l'article du verbe dont il est suivi. Le mot so, ainsi construit, est intraduisible dans les langues qui n'ont pas éprouvé le besoin d'une opposition de ce genre.

Le sanscrit, dans sa période plus moderne, emploie de la même façon tadá, dont le sens primitif est «alors » 1. Nous trouvons tadá opposé à yádi «si » dans cette phrase : yady éia mama bârya bavati tada givâmi, no cên 2 marisyami «si celle-ci devient mon épouse, alors je vis; sinon, je mourrai » 3.

Le lithuanien, pour le même usage, met son article neutre tai; le slave se sert de la forme équivalente to to = grec tó, sanscrit tát «ceci » 4. Un exemple lithuanien est : jey émonêms atléisite jû nusidējimus, tai atléis ir jums jusû tēwas dangujensis «si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre père céleste vous pardonnera aussi » 5.

<sup>1</sup> Voyez \$ 422.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Par euphonie pour bet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lassen, Anthologie, p. 7.

<sup>\*</sup> Dobrowsky, Institutiones linguæ slavicæ, p. 447.

<sup>5</sup> Matthieu, v., 14.

## PRÉPOSITIONS.

\$ 995. Origine pronominale des prépositions primitives. — Les prépositions sanscrites áti «sur» et adás «sous».

Toutes les vraies prépositions peuvent être ramenées, avec plus ou moins de certitude, à des pronoms. Il en est de même pour ceux d'entre les adverbes qui, par leur forme et leur sens, sont apparentés à des prépositions. La signification de ces mots s'explique par des antithèses analogues à celle qui existe entre «hic » et «ille », entre «hinc » et «illinc »; ainsi « sur » et « sous », « devant » et « derrière », « dans » et « hors » peuvent être considérés comme signifiant « ici » et « là », ou vice versa (\$ 293).

C'est la préposition sanscrite âti « sur » qui révèle le plus clairement son origine pronominale, car elle est formée du thème démonstratif a comme âti « ainsi » l'est du thème i. Toutesois, c'est à l'occasion des adjectifs á-dara-s « inserior », a-dáma-s « insimus », que j'ai constaté d'abord la nature pronominale des prépositions primitives 1. Ce n'est que plus tard que j'ai montré aussi dans la préposition a-dás « sous » (comme adverbe « dessous ») un dérivé du thème démonstratif a 2. En latin, inserus, insimus correspondent à á-dara-s, a-dáma-s (\$ 293)3.

Dans mon mémoire Du pronom démonstratif et de l'origine de quelques signes casuels. Mémoires de l'Académie de Berlin, 1826, p. 91 et suiv. [Bopp explique dalaras, adâmas comme étant pour staras, atamas, comparatif et superlatif du thème pronominal a. — Tr.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans mon mémoire De quelques thèmes démonstratifs et de leur rapport avec diverses prépositions et conjonctions (1830), p. g. Compares C. G. Schmidt, De propositionibus gracis (1829).

Vossius fait dériver inferus de infero. D'un autre côté, la grammaire indienne rattache avanas à la racine verhale ar raider , suivie d'un suffixe ams : la même

Si l'on divisait de cette façon: á-da-ra-s, a-dá-ma-s, il faudrait rapporter ces adjectifs à a-dá-s, dont le s aurait été supprimé: c'est ainsi que áva-ra-s, avá-ma-s viennent évidemment de la préposition áva « du haut de ». Même en admettant cette explication, l'origine pronominale des deux adjectifs n'en subsisterait pas moins, car adás est dérivé du thème démonstratif a, à l'aide du suffixe das (modification de tas).

# \$ 996. Congénères de áti. — La préposition dvrí.

Au sanscrit dti « sur », en zend acta aiti, correspond, à ce que je crois, le latin at dans at-avus (\$ 425)¹. En lithuanien, nous avons à la fois ant « sur » avec insertion d'une nasale², et at « vers, en arrière » sans nasale, mais avec changement de signification, et seulement comme préfixe; exemples : at-eimi « advenio », at-důmi « reddo ».

J'ai autrefois expliqué le grec ἀντί et le latin ante comme des dérivés de áti; mais comme nous avons en grec la particule ἄντα, qu'on ne peut séparer de ἀντί, l'explication en question me paraît aujourd'hui douteuse: en effet, il est difficile d'admettre que ἀντα vienne de ἀντί, tandis qu'un a peut très-bien s'affaiblir en i. Je regarde donc ἄντα comme la forme primitive: j'en rapproche le sanscrit चाना ánta « fin »; la fin étant l'opposé du commencement, c'est-à-dire de ce qui est devant, on ne peut être surpris que le sanscrit ánta soit d'origine pronominale.

Thiersch a déjà rapproché du grec àvi l'allemand ant, dans antwort « réponse » (littéralement « parole en retour ») : le

explication est également donnée pour adámas. Voyez Böhtlingk, Les suffixes undai, V, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez ab-avus, pro-avus, et voyez les Annales de critique scientifique, 1830, p. 792. Cette explication a été approuvée par Pott, Recherches étymologiques (1<sup>re</sup> édition), II, p. 315, et par Corssen, Nouvelles annales de philologie et de pédagogie, LXVIII, p. 480.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 293.

gothique anda-vaurd témoigne aussi en faveur de ăvia comme forme primitive. Nous retrouvons la même préposition dans les mots gothiques anda-nahti « soir » (littéralement « avant-nuit » ou « temps allant à la rencontre de la nuit »), anda-numfts « acceptation », anda-nêms « agréable » (comparez and'-nima « j'accepte »). Hors de composition, et même dans la plupart des composés, la préposition gothique a perdu sa voyelle finale. C'est cette préposition que nous retrouvons sous la forme ent, en allemand moderne, dans entsagen « renoncer », entsprechen « correspondre », etc. Le thème substantif sanscrit ánta « fin » a donné en gothique andja « fin » (nominatif andeis) et andi (nominatif andis); l'allemand moderne ende est resté à l'abri de la seconde substitution de consonnes 1, qu'ont subie, au contraire, ant (antwort) et ent (entsprechen).

Le dialecte védique possède un adverbe dnti «près», qui reparaît aussi dans le sanscrit plus moderne?. Déjà dans la première édition de mon Glossaire sanscrit, sans avoir connaissance de ce fait, j'avais supposé l'existence d'une telle forme, à laquelle j'ai rapporté le substantif antiká-m «proximité». Il est probable que ce un ánti provient du thème démonstratif and, avec suppression de l'a final; le suffixe est le même que dans á-ti. On peut regarder le substantif un ánta «fin» comme le congénère de un ánti «près»: la racine pronominale est la même, et les suffixes sont proches parents. Il n'y a point de racine verbale qui explique d'une manière satisfaisante le mot ánta «fin»: au moins la racine am «aller», que proposent les grammairiens indiens 3, ne me paraît pas une rivale dangereuse du thème démonstratif and.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 87, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Benfey, Glossaire du Sâma-véda, s. v.

<sup>3</sup> Böhtlingk, Les suffixes unddi, III, 85.

## \$ 997. La préposition sanscrite ádi.

Dans which ddi a sur, vers », le suffixe ha di répond bien au  $\theta_i$  grec des adverbes locatifs comme ab- $\theta_i$ ,  $\delta$ - $\theta_i$ , oùpavb- $\theta_i$ . En latin, je crois devoir rapprocher de ddi la préposition ad. En gothique, on pourrait rapporter ici und a jusqu'à » (ancien saxon unti, unt). Les prépositions passent avec une si grande facilité d'un sens à un autre, et leur forme est soumise à de telles modifications, qu'il nous est difficile ici de présenter des rapprochements tout à fait sûrs. Pour la préposition gothique at a près de, vers », le sanscrit ne nous offre également, comme terme de comparaison, que la préposition ddi. Ce qui correspondrait parfaitement au gothique at, selon la loi de substitution des consonnes, c'est le latin ad; mais il n'y a point de lien de parenté spécial entre les langues germaniques et le latin.

## \$ 998. Les prépositions sanscrites ápa et ápi.

La préposition sanscrite  $\neg u$  a-pa « de » dérive du thème démonstratif a, grâce au même suffixe que nous retrouvons dans  $\neg u$  a-pa. En grec, a- $\pi o$  répond au premier, a- $\pi o$  au second de ces mots; en latin, nous avons de même a-b et su-b; en arménien, a-pa; en gothique, a-f<sup>2</sup>: en anglais, o-f; en allemand moderne, a-b.

On peut rapporter également au thème démonstratif a la préposition was d-pi « sur » (dans dpi-dâ « couvrir », littéralement « mettre sur »). Comme conjonction, dpi signifie « aussi ». Je ne connais pas, en sanscrit, d'autre mot formé à l'aide de cette syllabe finale pi. Il y a le même rapport, quant à la forme, entre d-pa et d-pi qu'en grec entre dv-τα et dv-τι. Avec dpi comparez le grec êπι, ainsi que le lithuanien ap, dont le sens se rap-

<sup>1</sup> Vovez \$ 992.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 87, 1.

proche davantage de la préposition sanscrite; nous avons, par exemple, ap-auksinu «je dore» (littéralement «je sur dore»), ap-denkiu «je couvre», ap-dumōju «je réfléchis sur», ap-galu «je prends le dessus, je surmonte» (galu «je peux»), ap-si-imu «je prends sur moi», ap-beriu «je surcharge», ap-twystu «j'i-nonde», api-pjaustau «je circoncis»<sup>1</sup>.

### \$ 999. Les prépositions sanscrites abi et ava.

Je rapporte également au thème démonstratif a la préposition what abi « vers » (comparez l'adverbe abi-tas « auprès »). La désinence bi est de la même famille que les désinences casuelles et adverbiales commençant par un b en sanscrit, par un b en zend et en latin, par un φ en grec. Je rappelle, en grec, les adverbes de lieu αὐτό-φι, Θύρη-φι; en latin, les datifs ti-bi, si-bi, et les adverbes i-bi, u-bi, utru-bi². De même qu'à côté du sanscrit white ubâu (thème ubâ) « tous deux » nous trouvons en grec et en latin des formes qui ont inséré une nasale, ἀμφω et ambo, de même, en regard de what abi, nous avons le grec ἀμφι le latin amb-, le vieux haut-allemand umbi (en allemand moderne, um).

Au sanscrit abi se rattachent aussi la préposition allemande bei « auprès » et le préfixe be, en vieux haut-allemand bi, bi, en gothique bi. La voyelle initiale a été supprimée. C'est ainsi qu'en sanscrit on trouve plus fréquemment employée comme préposition la forme tronquée pi que la forme pleine api 3.

Nous avons rapproché tout à l'heure du sanscrit abi le présixe latin amb; mais cela ne doit pas nous empêcher de rapporter

¹ Au sujet de cette préposition, Nesselmann (Dictionnaire de la langue lithuanienne) fait remarquer qu'au lieu de ap on a quelquefois api devant des racines commençant par un p, mais rarement devant d'autres. Je laisserai donc indécise la question si c'est l'i primitif qui a été conservé ou si c'est une addition cuphonique.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$ 217 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez \$ 998. En gothique, pi aurait plutôt fait attendre une forme fi que bi.

aussi à la même origine la préposition latine ob: il est arrivé souvent qu'une seule et même forme s'est scindée en plusieurs. Au lieu de amb, on trouve aussi am¹ (am-plector, am-icio) et an (an-fractus). Le zend nous présente également la préposition en question sous deux formes:

La préposition we dva « de, du haut de » contient également le thème démonstratif a. En zend, ava est encore employé comme pronom démonstratif et a sa déclinaison complète (\$ 377). C'est le borussien qui, parmi les langues de l'Europe, a le plus fidèlement conservé la préposition áva : elle est restée dans cette langue sous la forme du préfixe au. Exemples : au-mû-sna-n (ac-cusatif) « ablution » ², au-lau-t « mourir » ³. En ancien slave, áva est représenté à la fois par oy u et o o 4; exemples : oypesatu u-résati « abscindere », oyaaanth u-daliti « elongare », oytacuth u-gasiti « exstinguere », oymaanth u-maliti « minorare, diminuere », oyforz u-bogǔ « pauvre » (littéralement « non-riche »), омыти o-mūti « abluere », оставити o-staviti « dimittere », опровер-гати o-provergati « dejicere, abjicere ».

\$ 1000. Congénères des prépositions abi et ava.

La préposition slave o, qui représente quelquesois dva (\$ 999), répond d'autres sois au sanscrit abi. En polonais, elle prend les sormes obe, ob et o<sup>5</sup>. Exemples : obe-zna-c « faire connaître » (sanscrit abi-ghà « savoir » 6), obe-léwa-c « blasphémer » (léy-c,

- 1 C'est ainsi qu'en allemand umbi est devenu um.
- <sup>2</sup> Comparez le russe moio moju «je lave».
- <sup>3</sup> Voyez \$ 787, Remarque, et comparez le sanscrit lú «abscindere, evellere», et le lithuanien lawonas «cadavre».
- A Il ne faudrait pourtant pas rapporter toujours le préfixe 0 o au sanscrit éva; voyez \$ 1000, et Dobrowsky, Institutionss lingue slavice, p. 401.
- 5 Cette dernière forme est la plus fréquente. Voyez Bandtke, Grammaire polonaise, 5 210.
  - Le simple g´n´a a le même sens.

même sens), obe-lgna-é « coller tout autour », ob-cowa-é « fréquenter » (littéralement « aller autour de quelqu'un »), ob-iazd « l'action de chevaucher autour », o-kaza-é « montrer de côté et d'autre », o-garnia-é « entourer » 1, o-gryéa-é « ronger à l'entour ».

Je ne crois pas qu'on doive rapporter à la préposition **va** dva la syllabe au dans les verbes latins aufugio, au-fero; je m'en tiens à l'explication habituelle, qui fait venir au de ab<sup>2</sup>. Mais d'accord avec Weber<sup>3</sup>, je vois dans aver-nu-s le congénère du sanscrit dvara-s «inferus», lequel dérive de dva à; en ce qui concerne l'addition du suffixe no, on peut comparer infer-no (à côté de infero = sanscrit ádara, \$293).

Je serais encore tenté de reconnaître un parent de la préposition sanscrite dva dans l'à privatif du vieux haut-allemand 5. Aussi bien que la préposition un dpa « de » et les formes correspondantes des langues européennes ont été employées pour exprimer la négation 6, aussi bien la préposition dva pouvait-elle servir au même office. Le v étant tombé, les deux a devaient se contracter en une voyelle longue. Grimm présente une autre explication 7: il suppose que cet à est primitivement identique avec le vieux haut-allemand ur « hors de », en gothique us 8. En

¹ En sanscrit gṛḥ-ṇā-mi, pour graḥ-ṇā-mi, venant de grab-ṇā-mi «je prends, je saisis».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On ne pouvait assimiler le *b* à la lettre suivante *f*, de manière à avoir *af-fero*, *af-fugio* (comme on a *of-fero* pour *ob-fero*), parce que la forme *af* avait déjà été affectée à la préposition *ad*. Comparez Pott, Recherches étymologiques (1<sup>re</sup> édition), II, page 153.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Journal de Kuhn, II, p. 80.

<sup>\*</sup> Voyez \$ 995. Il est probable qu'il faut rapporter à la même origine l'arménien wair (i wair « sous »), dans lequel la voyelle initiale s'est perdue. Comparez \$ 1005.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Grimm, Grammaire allemande, II, p. 704 et suiv.

<sup>\*</sup> Voyez \$ 981. Rapprochez aussi l'emploi de apa, au commencement des composés, en arménien (ibidem).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Grammaire allemande, II, p. 705.

<sup>•</sup> Comparez \$ 981.

admettant cette explication, c'est le sanscrit sivis qui me paraîtrait avoir le plus de droits à la paternité de la préposition germanique<sup>1</sup>: sivis s'emploie en sanscrit dans le sens de « manifestement, d'une façon visible »; mais je suppose que l'acception primitive est « hors de, en sortant de ». Ainsi sivir-bitta, qui, en parlant de la lune, veut dire « levée », et sivis-kṛta, qu'on traduit par « révélé », signifient littéralement, à ce que je crois, « sorti de, dégagé ». Si sivis est en effet une préposition, on pourrait aussi y rapporter le latin ex et le grec ex, qui auraient durci le v en k (\$ 19).

#### \$ 1001. La préposition slave oti.

Du thème démonstratif a vient en sanscrit l'adverbe á-tas « de là », qui marque l'éloignement. Cet adverbe á-tas aurait pu être employé comme préposition au même droit que a-dás « sous » : il aurait alors signifié « de, hors de, loin de ». C'est ce sens qu'a en slave la préposition orz o-tu, que je n'hésite point à identifier avec le sanscrit átas. On a vu que le z u slave représente très-souvent la désinence sanscrite as 2 : ainsi nouz novu répond au sanscrit náva-s, essoms ves-o-mu à váh-â-mas.

Miklosich <sup>3</sup> rapproche, au contraire, le slave o-tù de la préposition sanscrite áti « sur » (\$ 995). Je n'aurais point d'objection à faire au sujet du sens, car la signification des prépositions est extrêmement variable; mais je ne connais pas de désinence où un z ù slave réponde à un i sanscrit ou lithuanien. C'est toujours un n i ou un li que le slave oppose à ces lettres; nous avons, par exemple, AACH da-si « tu donnes » = sanscrit dádâ-si, AAML da-mi « je donne » = sanscrit dádâ-mi, Toma to-mi « dans celui-là » = sanscrit tá-smin.

<sup>1</sup> On peut aussi rattacher à la même origine la préposition irlandaise « » hors de ».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On a vu (\$ 92 m) que le s final devait nécessairement tomber.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Radices linguæ slovenicæ, p. 60.

#### \$ 1002. La préposition sanscrite upa.

Du thème démonstratif indéclinable  $u^1$ , qui s'appuie comme enclitique à d'autres pronoms², viennent probablement les prépositions  $u^2 u'-pa$  «vers » et  $u^2 u'-t$  «sur, en haut »; u'-pa a la même formation que u'-pa (\$ 998), et il est à peu près au grec u'-n'6 ce que u'-pa est à u'-n'6. On pourrait, il est vrai, concevoir des doutes à cause de l'esprit rude, d'autant plus qu'en latin nous avons u'-b; mais ces scrupules tomberont, si l'on considère qu'en regard du grec u'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le sanscrit up'-n'6 et du latin supe-r nous trouvons pareillement le san

A ú-pa correspond le gothique uf « sous ». Le vieux hautallemand o-ba « sur » a fait prendre au sens de la préposition la direction contraire <sup>3</sup>; de o-ba vient l'allemand moderne ob, dans obliegen « incomber », obdach « abri », obhut « surveillance », et dans l'adverbe oben « en haut ».

Le stave, le lithuanien et le borussien ont perdu la voyelle initiale 4. De là, en ancien slave, le préfixe pa ou (plus souvent) po, par exemple dans памать pa-manti « memoria », поминати po-minati « meminisse », помазати po-mașati « ungere », полагати po-lagati « ponere », подати po-dati « impertiri », постлати po-stlati « sternere ». De по po paraît aussi être venu пода po-dü « sous » 5.

Le zend uiti «ainsi» est formé du thème u comme le sanscrit iti (même sens) l'est du thème i (\$ 425). Sur l'épenthèse de l'i, dans uiti, voyez \$ \( h\_1 \).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez mon Glossaire sanscrit, au mot u.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Grimm, Grammaire allemande, III, p. 253.

<sup>&#</sup>x27; C'est ainsi que ápi, en sanscrit, devient souvent pi (\$ 998).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Comparez надз na-dù ~sur~, venant de na. Sur le suffixe дз dй == zend da, voyez \$ /120.

## § 1003. Les particules lithuaniennes pō, pa. — Le sanscrit paść át.

En lithuanien, pō, employé comme préposition indépendante, a entre autres sens celui de « sous »; exemple : pō dangumi « sous le ciel ». D'autres fois, pō signifie « après », par exemple dans pō pétū « après midi »; il est possible qu'il soit alors d'une autre origine, et qu'il doive être rattaché à la famille de l'adverbe sanscrit paśćůt.

Passát est un ablatif du thème passá, dont il ne reste point d'autre cas: passá se compose de pas (comparez le persan moderne pes «après») et de éa, comme uééá «haut» est formé de ut «en haut», et nî-éa «bas» de ni «en bas». Avec la première partie de passá on peut comparer le latin pos-t; toutefois, le t n'a rien de commun avec le éa sanscrit¹: il est pour ti, comme on le voit par l'adjectif pos-ticus.

Le lithuanien paskuy «après » est peut-être un datif du thème primitif paska<sup>2</sup>. En borussien, pans-dan signifie «après »: la nasale de pans a été insérée comme dans la désinence du datif pluriel mans = sanscrit byas, lithuanien mus (\$ 215, 2). Quant au suffixe dan, il est le même que présente aussi pirs-dan « devant »<sup>3</sup>. Sans suffixe, pas signifie en lithuanien «auprès », et se construit avec l'accusatif.

Le préfixe lithuanien pa vient peut-être, dans certains composés, du sanscrit ápa « de »; par exemple dans pa-bēgu « je me sauve », pa-gaunu « j'enlève ». D'autres fois, il est possible qu'il se rattache au sanscrit úpa « vers »; exemples : pa-darau « j'apprête » (darau « je fais »), pa-giru « je loue » (comparez le borussien

<sup>1</sup> On a vu (§ 399) que ca est pour une plus ancienne sorme ka.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez wilkui «lupo» (\$ 177).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pirs représente le sanscrit purás (pour paras) «devant» (\$ 1007).

gir-twei «louer», po-gir-sna-n «louange»<sup>1</sup>), pa-žintis «con-naissance».

\$ 1004. Prépositions dérivées des thèmes pronominaux ana et na.

Nous avons déjà parlé (\$ 373) des prépositions qu'on peut rattacher au thème and « celui-ci ». Je pensais autrefois à une parenté de la préposition in en latin et en germanique, év en grec, avec le thème démonstratif i. Mais l'i latin, l'e grec peuvent très-bien être regardés comme l'affaiblissement d'un a primitif; c'est ainsi que le latin inter correspond au sanscrit antdr. Aussi me paraît-il préférable aujourd'hui de rapporter ces prépositions au thème and. L'adverbe gothique inna-thrô « du dedans » 3 s'explique beaucoup mieux par le thème and que par le thème i 4.

Par l'affaiblissement de l'a final en u, nous obtenons la préposition **ug** dnu «après», qui est avec and dans le même rapport que le thème interrogatif ku avec ka<sup>5</sup>. Le slave na et na-dü
«par-dessus» <sup>6</sup>, le borussien na, no «sur», le lithuanien nü,
nüg <sup>7</sup> «de», me paraissent avoir perdu une voyelle initiale:
nous avons conjecturé une suppression analogue dans po, podü,
pa (SS 1002 et 1003).

La dernière partie du thème composé aná, savoir na (§ 369), par l'affaiblissement de son a en i, nous donne la préposition  $ni \ll sous n$ . De là vient le vieux haut-allemand ni-dar, en

- <sup>1</sup> C'est un accusatif.
- <sup>2</sup> Dans mon mémoire intitulé Sur le pronom démonstratif et sur l'origine des désinences casuelles. Dans le Recueil de l'Académie de Berlin, 1826.
  - 3 Sur les adverbes gothiques en thro, voyez \$ 183 , 2.
  - Avec redoublement de la liquide. Comparez \$ 877.
  - 5 Voyez \$ 386.
- Comparez le grec dird. En ce qui concerne le suffixe AZ dü, voyez ci-dessus, page 395, note 5.
- Je regarde le g comme provenant d'une enclitique (\$992); & (pronoucez ouo) représente souvent un d long, par exemple dans dêmi «je donne» dédâmi.

allemand moderne nie-der 1. Je crois retrouver aussi la préposition sanscrite ni dans l'adverbe slave nuzz ni-su « en bas » : su est probablement un suffixe qui est venu s'ajouter à la préposition. C'est le même suffixe que nous avons peut-être dans nuzz i-su « hors de » (lithuanien ii, borussien is). En supposant que i-su ait perdu un n initial (comme nua iman = sanscrit naman), on pourrait le rapprocher d'une préposition sanscrite de même signification, savoir ni-s. Au moins la comparaison s'appliquerait-elle aux thèmes des deux prépositions.

Le sanscrit ni-s est évidemment formé de ni par l'adjonction de la lettre s, qui vient s'ajouter souvent à des prépositions sans en modifier le sens. Il est vrai que nis a pris en sanscrit une signification particulière; mais en zend, nis peut s'employer dans la même acception que ni. Ainsi nis-had² est synonyme du sanscrit ni-sad³; exemple: yad ahmi nmânê... nâirika... nis-hadâd⁴ «si à cette place une femme s'assied».

ll serait possible aussi qu'au temps où les idiomes letto-slaves se séparèrent du sanscrit, le suffixe **u** da<sup>5</sup> se fût déjà affaibli en **u** ha, et que les deux formes existassent l'une à côté de l'autre. On pourrait alors rattacher 22 sũ, dans les formes nuaz ni-sũ, nuaz i-sũ, au suffixe ha<sup>6</sup>, et A<sup>5</sup> dũ, dans les formes comme noaz po-dũ, à da<sup>7</sup>.

De la préposition sanscrite finale, l'arménien a perdu la voyelle, et présente la sifflante finale sous la forme d'un  $\geq \hat{s}$  ou d'un  $\neq \hat{s}$ , selon la nature de la lettre qui suit. Le  $\neq \hat{s}$  se trouve dans le mot unique en son espèce nédeh « étranger», littérale-

- 1 Voyez \$ 295.
- <sup>2</sup> On trouve aussi nis-had et nis-hid.
- <sup>3</sup> Par euphonie pour ni-sad. Dans les temps spéciaux, on a ni-sid.
- \* Vendidad-Sådé, p. 440.
- <sup>5</sup> Sur ce suffixe, qui sert à former des adverbes de lieu, voyez \$ 420.
- · Comparez 437 așu «je», lithuanien at, au sanscrit abim.
- 7 On a vu (\$ 420) que c'est la forme plus ancienne de qui s'est conservée en zend.

ment « exsul », c'est-à-dire « ex solo » : deh représente le sanscrit danhu, danhu « pays, province » 1. Parmi les mots assez nombreux qui, en arménien, commencent par ¿ s, il n'y en a point où le sens de la préposition ressorte clairement 2. De même, la préposition sanscrite ni « sous », qui a perdu en arménien sa voyelle, ne fait plus sentir sa présence dans le verbe nstim 3 « je m'assieds » (sanscrit ní-śtdâmi).

La préposition sanscrite **ag** dnu se montre encore en arménien sous la forme d'un simple n, les deux voyelles ayant été supprimées; exemple : n-karem «je peins, je représente, je colore, je forme», littéralement «je fais d'après»; on peut comparer le sanscrit dnu-karômi «je fais d'après, j'imite».

\$ 1005. Le sanscrit upári «sur» et ses congénères.

Du précité úpa (\$ 1002) est dérivé le sanscrit upá-ri « sur », par l'adjonction, à ce qu'il semble, du suffixe ri; en gothique, nous avons ufa-r (même sens), en vieux haut-allemand uba-r, oba-r, en allemand moderne ūbe-r, en anglais ove-r, en grec vné-p, en latin supe-r. Le même suffixe qui se trouve dans le gothique ufa-r a servi à former plusieurs adverbes de lieu dérivés de thèmes pronominaux, notamment hva-r « où? », tha-r « là », jaina-r « là-bas », alja-r « ailleurs », hê-r « ici ». Si l'on voulait rattacher également au sanscrit úpa le gothique iup « sur » (en vieux haut-allemand úf, en allemand moderne auf), il faudrait admettre que l'ancienne ténue n'a pas subi la substitution de consonne 4, et que l'u a pris le gouna sous sa forme la plus

¹ Comparez l'arménien deh-pet « gouverneur de province» (en zend deinhu-paiti). Voyez Windischmann, Éléments de l'arménien, p. 21, et Bötticher, Journal de la société orientale allemande, IV, p. 353. — Sur les formes prises en zend par la préposition nis, voyez \$ 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez dans les dictionnaires les composés en question.

<sup>3</sup> Voyez \$ 737. On trouve aussi la forme active natem.

<sup>\*</sup> C'est ce qui est arrivé pour le gothique slépa (en sanscrit scap).

faible 1. Le vieux haut-allemand éf aurait remplacé le gouna par l'allongement, et l'allemand moderne aurait régulièrement changé é en au (\$ 76). Il est impossible de rattacher par une autre voie la préposition germanique au sanscrit.

Dans le grec  $\delta \pi - \sigma \iota$ , le suffixe  $\sigma \iota$ , qui est pour ti, est le même que dans les prépositions sanscrites d-ti « sur », prd-ti « contre » (en grec  $\varpi \rho o - \tau \ell$ ,  $\varpi \rho o - s$ ), et dans l'adverbe pronominal t-ti « ainsi ». Remarquez que le suffixe ti qui sert à former des noms abstraits s'est également changé en  $\sigma \iota$  toutes les fois qu'il est précédé d'une labiale; comparez, par exemple,  $\tau e \rho \pi - \sigma \iota - s$  au sanscrit  $ti \rho - ti - s$  (pour  $tar \rho - ti - s$ ) « satisfaction ».

En arménien, la préposition sanscrite updri a perdu ses voyelles initiale et finale, et le p a été changé en <u>u</u> w ou en <u>u</u> g : on a donc wer, ger<sup>2</sup>. L'a des composés comme wer-a-berel «élever, hausser», ger-a-bun « surnaturel, sublime » est identique avec la voyelle de liaison mentionnée plus haut (\$ 980).

### \$ 1006. La préposition ut «sur».

La préposition sanscrite út « sur, en haut » pourrait, d'après sa forme, être regardée comme le nominatif-accusatif neutre du thème u; c'est ainsi que nous avons tá-t, yá-t, anyá-t, etc. 3. En grec, υσ-τερος, υσ-τατος se rattachent à ce út , qui a également en sanscrit servi de point de départ à des formes de comparatif et 'de superlatif, savoir út-tara-s « altior » et ut-tamá-s « altissimus »; dans út-tara-s on a en quelque sorte le modèle de υσ-τερο-s 5.

<sup>1</sup> On a vu (\$ 27) qu'en gothique le gouna existe sous la double forme a et i.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le g de la seconde forme est très-probablement le durcissement du w (== sans-crit  $\overline{a}$  v). Voyez Windischmann, Éléments de l'arménien, p. 7.

<sup>3</sup> Voyez \$\$ 155 et 156.

<sup>\*</sup> Sur le changement de t en s, voyez \$ 102.

Sont formés de la même manière en latin : in-timus, ex-timus, ul-timus, op-timus (\$ 291). Optimus provient probablement d'une préposition sortie de l'usage, qui

En gothique, ût «hors de» (vieux haut-allemand ûz, allemand moderne aus, anglais out) pourrait être rapproché de la préposition sanscrite út : la longue serait alors inorganique ou sans raison légitime, comme le gouna dans iup « sur » (§ 1005). Si l'on compare ût avec ûta « dehors » et ûtana « du dehors », on obtient une sorte de déclinaison du thème ûta : ût serait le nominatif-accusatif neutre (comparez, par exemple, vaurd «parole »), ûta le datif (comme vaurda) et ûta-na l'accusatif masculin d'après la déclinaison pronominale (comme tha-na «le», hi-na « celui-ci » 1). Du thème ûta dérive aussi un thème secondaire âta-thra, dont nous avons un ablatif âta-thrô «du dehors» (comparez inna-thrô « du dedans » et autres formations analogues 2). Si les formes gothiques ût, ûta, etc. sont effectivement apparentées au sanscrit út, elles n'ont pas fait subir de substitution à l'ancien t; je rappellerai, à ce sujet, le rapport qui existe entre le gothique slépa et le sanscrit svápimi «je dors » (\$ 89), ainsi que celui des neutres pronominaux comme tha-ta « celui-ci, ce » avec les neutres sanscrits comme ta-t (\$ 155).

En zend, le t de la préposition en question s'est changé en so, ou bien (surtout devant les consonnes sonores) en 5 s; exemples : non us-i-hista « lève-toi », nom 5, us-dâta « élevé », non 5, us-vasaiti « il soulève ».

\$ 1007. Dérivés de ápa. — Les mots ápara, pára et leurs congénères. — Le préfixe pra.

De la préposition ápa « de » vient très-probablement le sanscrit ápa-ra-s « l'autre » (§ 375), comme áva-ra-s « inferior » vient

était avec le sanscrit ápi «sur, au-dessus» (en grec éni, \$ 998) dans le même rapport où ob se trouve avec 冠印 abí (\$ 999). Op-timus signifierait donc «le plus élevé».

<sup>1</sup> De cet accusatif hi-na vient l'adverbe de lieu hin «là-bas».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 1834, 2.

de áva (\$ 995), et comme le zend upa-ra « superior, altus » 1 est tiré de upa. En ce qui concerne la signification, on peut rapprocher le gothique fram « de » qui a donné naissance à framatheis (thème frama-thja) « alienus ».

De ápara-s est venue par aphérèse la forme plus usitée pára-s. La nature pronominale de ces deux mots, ainsi que celle de anyá-s «l'autre», et celle de alius, alter en latin, ressort déjà de cette circonstance qu'ils suivent la déclinaison des pronoms. Il y a d'ailleurs une évidente affinité de signification entre ces deux idées : «celui-là» et «l'autre». De pára dérivent, à ce que je crois, les prépositions suivantes : prá, práti, párâ, purás, pári.

Le préfixe inséparable prá signifie « devant, avant, en avant». La syncope de para en pra doit être extrêmement ancienne. En zend, nous trouvons fra ou frâ², en grec æpo, en latin prô. En lithuanien, on a le préfixe inséparable pra « devant»; exemples : pra-dêmi « je donne du fourrage », pra-dêmi « je commence », pra-neśu « j'expose », pra-raka-s « prophète », pra-stoju « j'abandonne » ³, pra-śōk-ti « je perds [mon argent] en dansant », pra-girti « je perds [mon argent] en buvant ». En slave, nous avons пра pra- et про pro-; exemples : прадъд рта-dêdű « proavus », правноук з pra-vnuků « pronepos », прамати pra-mati « grand'- mère », провидъти pro-vidêti « providere », проповъдати pro-po-vêdati « prædicare », пролити pro-liti « profundere », проводити pro-voditi « deducere ».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par exemple dans le composé possessif uparô-kairyô «ayant un corps élevé» (Burnouf, Études sur la langue et les textes zends, p. 182). — Comparez, en vieux haut-allemand, oba-ro(n) «superior».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez S 47. Si l'on regarde frd comme la forme primitive, on y peut voir un instrumental : de même pour le sanscrit pra (\$ 158). Je rappelle qu'en sanscrit on trouve employés comme prépositions des instrumentaux sur lesquels il ne peut y avoir aucun doute, comme páréna « par-dessus », venant de pára.

<sup>3</sup> Stömju «je suis debout» (\$ 524). En sanscrit, le préfixe pra donne à sid le sens de «s'en aller».

En gothique, il faut peut-être rapprocher fru-1 (vieux haut-allemand fra, par métathèse far, for, fir, fer; en allemand moderne, ver). Exemples: fra-lêtan « mettre en liberté, relâcher »; fra-kunnan « mépriser » (kunnan « connaître »); fra-qviman « consumer, employer » (littéralement « saire s'en aller », de qviman « venir »); fra-bugjan « vendre » (bugjan « acheter »); fra-qvithan « maudire » (qvithan « dire »); fra-vaurkjan « pécher » (vaurkjan « faire »). Fri, dans fri-sahts « image, exemple » ², est un affai-blissement pour fra. Peut-être le pri lithuanien et slave est-il également une forme affaiblie pour pra.

## \$-1008. La préposition práti «contre».

Quoiqu'on puisse faire dériver la préposition prâti « contre n de pra, je crois plutôt qu'elle vient directement de pâra, et qu'elle est une forme mutilée pour para-ti. Il faut que la mutilation soit antérieure à la séparation des idiomes, car en grec nous avons sport (crétois sopri) et spôs 3. Le suffixe ti est identique à celui de i-ti « ainsi » et de á-ti « sur ». A côté de sport et de spôs, nous avons en grec une forme sort, qui a perdu la semi-voyelle. Il en est de même en zend pour paiti, qui, hors de composition, signifie non-seulement « contre », mais « sur, par-dessus »; exemple : barésnusu paiti gairinanm « sur les sommets des montagnes ». Combiné avec vac « parler », paiti signifie « contre »; paiti-vac veut dire « répondre ».

En lette, nous avons pretti, prett' « contre » avec l'accusatif, quelquefois aussi avec le génitif; en slovène, proti « contre » avec le datif; en lithuanien, prēś (même sens) avec l'accusatif.

En latin, je crois devoir rapprocher por-, pol-, pos- dans

<sup>1</sup> Comparez \$ 1009.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De sakan «faire des reproches, prohiber»; comparez in-sakan «annoncer, dé-signer».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voyez \$ 152.

por-rigo, pol-liceor, pos-sideo. Ces formes viennent, à ce que je pense, par assimilation de pot  $(=\varpi o\tau t)$  ou pod 1. Peut-être præ, pour prai, vient-il également de prati. En ce qui concerne la suppression  $\mathfrak{Au}\ t$ , on peut rapprocher, en persan moderne, la préposition pei, par exemple dans pei-mûden « mesurer » (sans-crit prati-mû)<sup>2</sup>.

L'arménien, qui a changé la préposition  $\pi$  prá (persan moderne fer) en hra<sup>3</sup>, a fait de  $\pi$  práti (ancien perse pati, zend paiti) pat. Exemple: pat-ker (thème pat-kera) « image »; le persan moderne fait يمكر peiker, l'ancien perse pati-kara, le sanscrit prati-kṛti<sup>4</sup>.

## \$ 1009. Le préfixe sanscrit párá.

Le préfixe inséparable pdrâ est peu usité en sanscrit. Il signifie « en arrière, au loin ». Exemples : pdrâ-vart, pdrâ-vṛt « revenir » (vart, vṛt « aller »); pdrâ-ḥan « repousser »; pdlây (pour pdrây) « reculer, fuir » (ay « aller »); pdrâ-karś, pdrâ-kṛś « entraîner »; pdrâ-pat « s'envoler »; pdrâ-bû « périr » (bû « être, devenir »). Ajoutez-y l'adjectif pdrâńć (pour pdrâ-ańć), aux cas faibles pdrâć, « tourné en arrière » (de ańć « aller »).

En lithuanien, le préfixe inséparable par signifie « en arrière » et « en bas ». Exemples : par-eimi « je reviens », par-wadinu « je rappelle », par-pūlu « je tombe », par-daužiu « je me précipite ».

En zend, la préposition para, qui s'emploie hors de com-

- <sup>1</sup> Comparez Pott, Recherches étymologiques (1<sup>re</sup> éd.), I, p. 92. Ag. Benary, Phonologie romaine, p. 185.
- <sup>2</sup> Comparez les formes grecques telles que Φέρει = sanscrit bárati «il porte» et l'espagnol cantais (pour le latin cantatis). Voyez \$ 456.
- <sup>3</sup> Au sujet du changement de p en h, voyez plus haut, t. II, p. 37, note 1, et comparez encore hraman «ordre» (thème hra-mana) avec le sanscrit pramana (même sens) et avec le persan moderne fermana. La racine d'où viennent ces mots est ma «mesurer» (persan moderne fermuden «commander»).
- <sup>4</sup> Pour *prati-karti*. On aurait pu s'attendre aussi à une forme *prati-kâra*, d'après l'analogie de anu-kâra.

position avec l'ablatif, exprime une idée de durée et signifie « avant » 1.

En grec, la préposition correspondante est wapa.

En slave, on pourrait rapporter ici le préfixe inséparable pre, qui signifie habituellement «à travers, par-dessus, de l'autre côté ». Mais il est possible aussi qu'il se rattache à पार pârá «le rivage opposé» (comparez le grec σέραν) ou à π pra, ou que, selon ses divers sens, il provienne de différentes sources. Je fais suivre quelques exemples tirés du slovène 2 : pre-bdeti « pervigilare », pre-beći « déborder », pre-bernuti « renverser », pre-bersnuti «jeter dessus», pre-biti «fracasser», pre-bosti «transpercer», pre-bresti « passer à gué », pre-buditi « éveiller » (sanscrit prá-bud', même sens), pre-bulati « remplir trop », pre-hod « passage », prepád «abîme», pre-páditi «périr», pre-pis «copie», pre-pláviti «inonder», pre-poditi «expulser, chasser»3. En russe, cette préposition inséparable est пере pere. Exemples : перебірашься чрезъ ръку pere-biratj-sja ćres' rjeku «traverser un fleuve»; перебішый pere-bitüt « pêle-mêle »; перебрасы vaю pere-brasūvaju «je jette de l'autre côté»; перебътъ pere-bjeg' «l'action de déborder»; перечалъ pere-val' «le passage en bateau [d'une rive à l'autre]»; переморачимаю pere-voracivaju «je retourne»; переглады va o pere-glad üvaju «je parcours des yeux».

Le lette pâr et le lithuanien par ont perdu la voyelle sinale de la préposition. Mais l'ancien a de la première syllabe s'est conservé; il a même été allongé dans le lette pâr 4, qui s'emploie, soit seul, soit en composition. Exemples : sakkis pâr zettu tekk «le lièvre traverse la route»; pâr-kâpt «surmonter»; pâr-lâkôt

¹ Voyez Grammatica critica linguæ sanscritæ, p. 253. A en juger par leur forme, le sanscrit púrá et le zend para sont des instrumentaux.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je les emprunte au dictionnaire slovène-allemand d'Antoine Janezic'.

<sup>3</sup> Voyez Dobrowsky, Institutiones linguæ slavicæ, p. 417.

<sup>\*</sup> Pour indiquer la longue, on écrit communément pahr.

«parcourir des yeux»; pâr-dôt «vendre, livrer»; pâr-eet «revenir, retourner ». La signification «en arrière » est commune au lette pår et au lithuanien par. Mais pour exprimer les idées «à travers, par-dessus, de l'autre côté », le lithuanien a une préposition per, qui s'emploie aussi comme préfixe avec des significations variées. Exemples : pér titan ważoti «traverser le pont»: pér naktin « la nuit durant »; pér butan « à travers la maison » 1; pér-dalyju «je partage»; pér-galiu «je surmonte»; pér-eiti «dépasser, surpasser »; pér-guliu «je passe la nuit »; pér-kalbu «je persuade » 2. Je ne doute pas que l'e du lithuanien pér et du russe pere ne soit l'altération d'un ancien a, et j'identifie ces deux prépositions avec le lette pâr. Mais il me semble difficile de décider s'il faut voir dans le sanscrit parâ « en arrière, au loin n la source commune des particules en question, ou s'il ne faut point les rapporter, malgré leur identité de forme, à des origines différentes. Selon le sens où ces prépositions se trouvent employées, on pourrait songer tantôt à परा para, tantôt à पार pârd « le rivage opposé ». Ce dernier mot, auquel se rapporte le grec σέραν, σέρην, vient probablement de pára-s «alius». Il y a encore en sanscrit les prépositions param « de l'autre côté, derrière, après » 3 et parás « sur, par-dessus, au delà » 4, auxquelles peuvent se rattacher les particules à forme et à sens analogues que nous trouvons dans les langues de l'Europe.

En latin, nous devons rapprocher per, qui offre surtout une ressemblance frappante avec le pér lithuanien. Nous avons déjà mentionné peren-, dans perendie, comme une forme sœur de pdra «alius» (\$ 375). Le latin re-, devant les voyelles red-5,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Nesselmann, Dictionnaire de la langue lithuanienne, p. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez le Glossaire du Manuel lithuanien de Schleicher.

<sup>3</sup> C'est l'accusatif neutre de para «alius, remotior, ulterior».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De là l'adverbe paras-tât « de l'autre côté, là-bas ».

<sup>5</sup> Comparez pro- et prod-.

peut être regardé comme un reste de un párà. Il en est de même pour ra- en ossète 1. Il est si ordinaire de voir une préposition dissyllabique perdre l'une de ses syllabes, que deux langues ont bien pu se rencontrer fortuitement dans la mutilation du même mot.

\$ 1010. Congénères de para dans les langues germaniques.

En gothique, le préfixe inséparable fair peut, si l'on ne considère que sa forme, se rattacher aussi bien à pári «autour» qu'à párà. En tous cas, l'i de fair est l'affaiblissement d'un a; quant à l'a qui lui est préposé, c'est une voyelle euphonique (\$ 82). Si l'on considère le sens de fair ou l'acception qu'il donne au verbe avec lequel il est combiné, il répondra plutôt à ut párà 2 qu'à ut pári3. Peut-être fair, faur, faura et fra ne faisaient-ils qu'un à l'origine, et doivent-ils tous être rapportés à párà : au moins le sens de párà « en arrière, au loin » convient-il aussi bien et quelquesois mieux que celui de pra pour les composés gothiques cités précédemment (\$ 1007), et pour toutes les combinaisons où entre l'allemand moderne ver. Ainsi dans verkommen « dépérir », verfallen « tomber, tomber en ruines », verleiten « séduire », verführen (même sens), verirren « égarer »,

¹ Voyez Pott, Recherches étymologiques, 1° éd. II, p. 156. — L'infinitif gurin (\$ 874) veut dire en ossète « parler»; ra-gurin signifie « répondre». On trouve aussi ar, qui est peut-être une métathèse pour ra, ou qui provient de (p)ar(d). Exemples : ra-tzawin, ar-tzawin « arriver», ra-vadun « cesser», ra-dtun « livrer», ra-¿daschus « céder». Parmi les mots précités, je rapporte gurin au sanscrit gir (pour gar) « voix». Ra-tzawin, ar-tzawin ont pour opposé a-tzawin « s'en aller», dont l'a doit être également le reste d'une préposition sanscrite plus complète, probablement ápa (comparez le latin ab, a). On a de même ar-chasin « apporter», dont l'opposé est a-chasin « emporter». — Voyez G. Rosen, Grammaire ossète, p. 39, ct Sjögren, Dictionnaire ossète.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez mon Glossaire sanscrit (éd. 1847), p. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Du gothique fair vient l'allemand moderne ver, quand il ne se rattache pas, comme nous l'avons vu plus haut (\$ 1007), à fra.

vergeben « pardonner », verschenken « aliéner par donation », verscheuchen « éloigner par la crainte », verjagen « chasser », verachten « mépriser », verthun « dissiper », ver serait très-bien rendu en sanscrit par la préposition párâ 1: l'idée commune à l'une et à l'autre particule est celle de séparation, d'éloignement 2.

#### \$ 1011. Autres congénères de párâ.

Le sens du zend para « avant » est représenté en gothique par faura, faur. L'u est un affaiblissement de l'a, comme dans le sanscrit purás « avant ». Quant à l'a qui, dans faura, faur, précède l'u, c'est la même voyelle euphonique que nous trouvons, par exemple, dans baurans « porté », pour burans, venant de la racine bar (= sanscrit bar, bṛ « porter ») 3. Au gothique faura, faur, qui signifie non-seulement « avant », mais encore « pour », se rattachent en allemand moderne les deux prépositions vor et fūr. En vieux haut-allemand, où l'on trouve fora, foro, for, furi, fori, fore, etc., les deux sens ne sont pas encore nettement séparés dans la forme 4. Je regarde l'i de furi comme un affaiblissement de l'a de fora.

Comme en latin une gutturale tient assez souvent la place d'une labiale, par exemple dans quinque (pour pinque, \$313), dans coquo (pour poquo = sanscrit paé « cuire », venant de pak), on pourrait aussi voir dans le c de côram le représentant d'un p; ce mot rentrerait alors dans la famille de ceux qui, en sanscrit, en zend et dans les langues germaniques, signifient « devant ». L'ò latin tient habituellement, comme l' $\omega$  grec, la place d'un ancien  $\hat{a}$  (\$4): côram supposerait donc en sanscrit une forme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous avons fait observer plus haut (\$ 1009) que párá n'est que d'un usage relativement rare en sanscrit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Grimm, Grammaire allemande, II, p. 853 et suiv.

<sup>3</sup> Voyez \$ 82.

Voyez Graff, Dictionnaire du vieux haut-allemand, III, colonne 612 et suiv.

pâram ou, au féminin, pârâm (comparez le grec ωέραν, ωέρην), qui n'est pas usitée comme préposition, mais qui est l'accusatif du substantif précité pârá « la rive opposée » (§ 1009). On sait d'ailleurs que l'allongement d'un a est fréquent en sanscrit dans les mots dérivés.

### \$ 1012. La préposition pári. — La préposition vi.

Le sanscrit ut pári « autour », en zend sing pairi, poling pairis, peut être regardé comme étant pour apari; il y faut voir alors un dérivé de ápa, avec lequel il est dans le même rapport que upá-ri avec úpa (\$ 1002). Ou bien, ce que je suis moins incliné à croire, pári peut être considéré comme venant d'un thème par dont il serait le locatif. Ce qui semble certain, c'est que pári a la même origine que d'autres prépositions commençant par une labiale. En grec, nous avons sepl; en latin, il faut probablement rapporter ici pari-es¹, où pari, qui ne s'est maintenu que dans ce mot, a gardé son ancien a.

Il y a encore une autre préposition sanscrite qui ne survit en latin que dans un seul composé dont le sens étymologique s'est obscurci : nous voulons parler de la préposition vi², que nous avons dans vi-dua = sanscrit vi-davâ « veuve ». Le mot sanscrit signifie littéralement « sans mari » : le simple dava-s « mari, époux » est rare, mais dans le composé signifiant « veuve » il se retrouve dans presque toutes les langues indo-européennes. La forme gothique est vi-duvô³ (thème viduvôn), celle de l'ancien slave blace vi-dova. Dans les dialectes slaves modernes, la voyelle de cette préposition a disparu. Il en est de même dans l'arménien w-nasem « je péris » (= sanscrit vi-nasyâmi) 4; comme le verbe

<sup>1</sup> Voyez \$ 910.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est la préposition à laquelle se rattache le vieux haut-allemand wi-dar, en allemand moderne wi-der « contre» (\$ 295).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Une fois Ulfilas a vidôvô (Luc, VII, 12).

<sup>4</sup> On peut admettre qu'en arménien l'i a disparu toutes les fois qu'il était primi-

simple n'existe plus en arménien, wnasem et les formes qui s'y rattachent ont l'air de provenir d'une racine wnas.

L'origine de la préposition  $\mathbf{a}$  vi peut s'expliquer, selon moi, de deux manières : ou bien c'est le thème va, contenu dans le composé a-va (\$ 377), qui s'est affaibli en vi, de même que ni ren bas n est très-probablement apparenté avec la partie finale de aná (\$ 369); ou bien vi appartient au thème démonstratif u, qui a donné au zend l'adverbe uit a ainsi n<sup>1</sup>.

#### \$ 1013. Autres prépositions congénères de pard.

Parmi les dérivés possibles du sanscrit pára, il nous reste à mentionner encore la préposition gothique fram « de » (en ancien saxon, anglo-saxon et vieux haut-allemand fram, en anglais from). Je regarde fra-m comme une forme mutilée pour fra-ma, d'où dérive le thème déjà cité ² fra-ma-thja « étranger, ἀλλότριος ». De la même famille que fram est le comparatif adverbial framis « ulterius » (\$ 301). On pourrait traduire fram en sanscrit par l'accusatif uça páram, qui est employé comme adverbe dans le sens « au delà » ³; mais le m du gothique fram, framis n'a rien de commun avec le signe de l'accusatif : il appartient au même suffixe dérivatif qui, de pára « alius, remotus », a tiré en sanscrit paramá-s « eximius, altissimus, summus » 4. J'ai également rapproché de paramá-s le gothique fru-ma (thème fruman) « prior, primus », le lithuanien pir-ma-s « primus » et le latin primus 5.

tivement final. Ainsi b'árami « je porte» devient berem, b'áram « tu portes» fait beres. Comparez à cet égard ce qui s'est passé en gothique et, en général, dans les langues germaniques (\$ 7 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour u-ti (\$ 41). Comparez le sanscrit i-ti «ainsi», venant du thème démonstratif i (\$ 425).

<sup>2</sup> Voyez \$ 1007.

<sup>3</sup> Voyez \$ 1009.

<sup>4</sup> Rien, dans la forme, n'aurait empêché paramá-s de prendre aussi le sens de remotissimus.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voyez Glossaire sanscrit (éd. 1847), p. 209.

Le comparatif adverbial framis est avec le thème positif frama dans le même rapport que, par exemple, hauhis «altius» avec hauha. Comme faur, la préposition fram a la forme d'un nominatif-accusatif neutre; mais il y faut voir, bien entendu, un accusatif adverbial.

\$ 1014. Prépositions provenant du thème pronominal sa.

Les prépositions provenant en sanscrit du thème démonstratif sa (\$.345) signifient toutes «avec». Ce sont : saḥā, sam, sa, sākām, samām et sārdām.

Sahá a le même suffixe que i-há « ici » (pour i-dá, \$ 420) et se trouve aussi dans le dialecte védique sous la forme sadá. Le zend me fournit ici une preuve solide à l'appui de la théorie d'après laquelle les prépositions dérivent de racines pronominales 1. Il ne traite point comme préposition le mot na preuve hada, qui correspond au védique sadá: il en fait un adverbe pronominal signifiant « ici ». Au contraire, ha-ira, qui est dérivé du thème ha à l'aide d'un suffixe formant des adverbes de lieu², est employé tantôt comme préposition dans le sens de « avec », tantôt comme adverbe avec la signification primitive « ici, là ».

Sam est ordinairement employé en sanscrit comme préfixe. Sa ne l'est jamais autrement<sup>3</sup>. En zend, on trouve aussi le féminin than usité comme préposition gouvernant le génitif<sup>4</sup>. Au sanscrit sam se rattachent l'arménien ham et han<sup>5</sup>, le grec

<sup>1</sup> Voyez \$ 105.

<sup>2</sup> Voyez \$ 420.

<sup>3</sup> Voyez \$\$ 962 et 991.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vendidad-Sadé, page 230, ويواناها ويون hann nairinann «avec des femmes». Voyez les Annales de critique scientifique, 1831, p. 817.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ham n'est employé que devant les labiales et devant la voyelle de composition a; partout silleurs, nous avons han. Je regarde, en effet, l'a des nombreux composés tels que ham-a-gorç « coopérateur» (gorç « œuvre, travail»), ham-a-marmin « qui a le même corps» (marmin « corps», \$ 183 b, 1), comme identique avec la voyelle

criv, le borussien sen. En lithuanien, nous avons san-dans san-döra « contrat », san dans les composés tels que san-tewonis « co-héritier », san-darbininka-s « coopérateur », et su comme préposition gouvernant l'instrumental. En ancien slave, cz su. En vieux haut-allemand, sin-, par exemple dans sin-fluot « déluge ».

A la forme sa- correspond le grec d-,  $\sigma\alpha$ - dans les composés comme  $d\delta \epsilon \lambda \varphi ds$ ,  $\sigma\alpha \varphi ds$  ( $\delta 981$ ).

A sâkâm, dont je ne connais que des exemples empruntés au dialecte védique 1, on pourrait rattacher le latin cum, en admettant la suppression de la première syllabe. On pourrait supposer la même origine au gothique gn- « avec » (\$ 981) 2; il n'est guère possible de rapporter le gothique ga- au thème a sa, parce qu'il n'y a pas d'autre exemple d'une sissante primitive qui, dans les langues germaniques, se soit dureie en gutturale. Il y aurait plutôt moyen de ramener cum, par l'intermédiaire du grec biv, au sanscrit sam.

Je regarde sârdám (ou sârddám) « avec » comme un composé adverbial s formé de sa « avec » et de árda, árdda « moitié »; la signification du second terme a donc été complétement absorbée par le premier.

Je rapporte aussi au thème pronominal, ou, ce qui revient au même, à la préposition sa l'adverbe védique sáćā « simul »; j'y vois l'instrumental d'un thème adjectif **un** sa-ća, formé de sa comme nî-ćā « bas » l'est de ni, et uć-ćā « haut » de ut. En ancien perse, haćā est employé comme préposition signifiant « de, hors de » et gouvernant l'ablatif; de même, en zend, nous avons

de composition a dont il a été question plus haut (\$\$ 980 et 1005). Comme exemples sans voyelle de composition je citerai ham-berel «patienter, supporter» (berel «porter»), han-guin «de même couleur» (guin «couleur»).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Benfey, Glossaire du Sâma-véda.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il y aurait dérogation à la loi de substitution des consonnes; mais des dérogations de même sorte ont été citées aux \$\$ 91 et 820.

<sup>3</sup> Voyez \$ 988.

haća, qui signifie «de, hors de» quand il est suivi de l'ablatif ou de l'instrumental, et «pour» quand il est construit avec l'accusatif.

\$ 1015. Prépositions formées des thèmes pronominaux ma et ka.

En zend, pue mad signifie « avec » et gouverne l'instrumental<sup>2</sup>; je vois dans cette préposition l'accusatif neutre d'un thème démonstratif ma que nous avons aussi dans le pronom composé i-ma (neutre pue i-mad « ceci »)<sup>3</sup>. La signification primitive de mad est donc la même que celle de सम sa-m, समम sa-md-m, etc. On peut rattacher au thème ma le με du grec με-τά: quant au suffixe formatif τα, nous le retrouvons dans κα-τά.

Cette dernière préposition renferme le thème pronominal ka, qui a pu aisément changer en sens démonstratif sa signification interrogative, et qui, dès lors, devenait propre à fournir des prépositions. C'est ainsi que le vieux haut-allemand hin-tar « derrière » (en allemand moderne hinter) se rattache au thème hi, qui est démonstratif en gothique, mais qui représente le thème interrogatif ki du sanscrit 4. Il en est de même pour l'adverbe hi-na « là », qui est un accusatif masculin du thème hi 5.

Nous avons déjà rapproché du zend ma-d le gothique mi-th « avec » (en allemand moderne mit), ainsi que les prépositions

- ¹ Voyez des exemples de l'ablatif, \$\$ 180 et 756; des exemples de l'instrumental et de l'accusatif dans Brockhaus, Glossaire du Vendidad-Sâdé, p. 403. Dans les passages où Benfey fait gouverner l'instrumental à l'ancien perse haéd (Les inscriptions cunéiformes, glossaire), je ne saurais voir que des ablatifs : comme l'ancien perse supprime régulièrement le t final, l'ablatif des thèmes en a est devenu semblable à l'instrumental. Sur la forme aniyand «hoste», voyez le Bulletin mensuel de l'Académie de Berlin, mars 1848, p. 133.
  - <sup>2</sup> On sait que déjà par lui-même ce cas exprime la relation «avec».
  - 3 Voyez \$ 368.
  - 4 Voyez \$\$ 295 et 396.
- Nous avons aussi rattaché au thème interrogatif ki le pronom démonstratif latin hi-c (\$ 394).

de même sens qui, dans d'autres dialectes germaniques, commencent par un v ou un w. D'après la loi exprimée au paragraphe 86,  $2^b$ , il faut que la dentale du gothique mi-th et de l'allemand mi-t ait été primitivement suivie d'une voyelle. Je suppose que le gothique mi-th a d'abord été mi-da et je vois dans la syllabe da le congénère du suffixe da que nous avons dans le zend ha-da « ici » = sanscrit sa-ha (pour sada) « avec »; le même suffixe se trouve aussi dans les prépositions slaves po-du, na-du, pré-du. Si cette hypothèse est fondée, le th de mi-th est identique avec celui de la conjonction gothique i-th « mais » (§ 420).

\$ 1016. Prépositions dérivées de la racine verbale tar «traverser».

Je ne connais qu'une seule racine verbale qui, avant la séparation des idiomes indo-européens, eût déjà donné naissance à des prépositions. C'est la racine at tar, att, à laquelle nous avons rattaché aussi le suffixe comparatif tara. Le sens de cette racine est « traverser », c'est-à-dire « aller au delà, aller à travers », de sorte que déjà par elle-même elle unit une idée de préposition à l'idée verbale de mouvement. En sanscrit, tár-a-ti nadim signifie « il traverse le fleuve, il va au delà du fleuve ».

De tar provient la préposition tirás, fréquemment employée dans les Védas. Elle gouverne l'accusatif et signifie « par-dessus, à travers »². L'i est évidemment un affaiblissement de l'a: je regarde tirás comme l'accusatif neutre (employé adverbialement) d'un adjectif formé de la même manière que tavás « fort », mahás « grand » (§ 931, c). La forme correspondante en zend est hape tarô, qui a conservé l'a; exemple: tarô haranm « par-dessus la montagne »³. L'irlandais nous présente les prépositions tar, tair

<sup>1</sup> Voyez \$\$ 420 et 1004.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Frédéric Rosen, Rig-véda, I, xvII, 7, note. Benfey, Glossaire du Sâma-véda.

<sup>3</sup> Burnouf, Commentaire sur le Yaçna, p. 83. Mais ce savant explique le as de

- an dela, par-lessus, a travers a mana universa para la anna troma es le gralique dure-le en allemanti moderne duren sont de la même famille i mais se sont des formations indépendantes. Trans est pour serma compara termonal que la forme, d'est un participe presental. Le pridique mare-a rentre dres la classe de mots qui presentant le suffice du 8 pay et sun. On pour-rait aussi rattacher à la même ranne le substantif neutre dure-le thème than-lem and certure, trois [d'une aquille]—, en sorte que le sens primitif serait passage—, comme pour le grec avocs, diodos. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que les langues germaniques ne comprennent plus cette racine, dont elles ont sculement gardé quelques derivés.

turis et de queliques autres perpositions comme une descence d'abland unerla termisupposeraient abres un tèrme une per

- · Voyez \$ 1-5.
- 2. On pourrait aussi nooscierer le « ne mess recome une insertion cophenique : c'est ainsi que le latin esses recresçond un sanstrit seus requer. Dans cette hypothèse, trans serait pour terra, et d'accorderant assez d'acctement avec le rend terd, pour terras (5.00).

EIN DE QUATRIÈME ET DERNIER VOLUME.

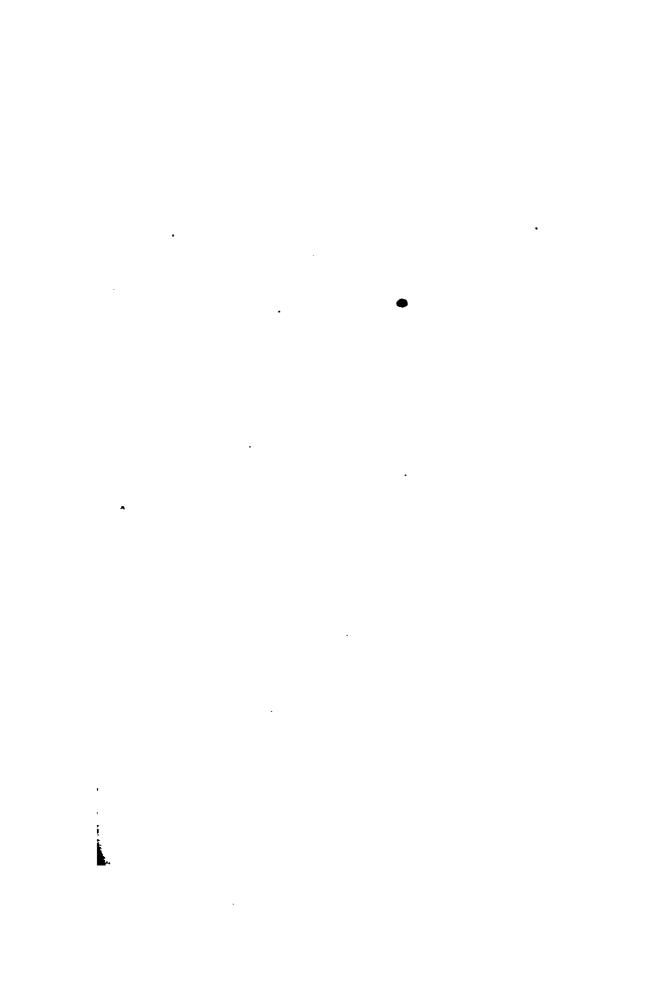

# TABLE DES MATIÈRES.

|                 | Pa                                                                                                                     | ges.       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Introdu         | CTION                                                                                                                  | 1          |
|                 | FORMATION DES MOTS.                                                                                                    |            |
|                 | Ordre suivi dans le présent ouvrage                                                                                    | 1          |
| ₹ 779∙          | Formation du participe présent. — Le suffixe nt, en sanscrit, en zend, en grec, en latin, en gothique et en lithuanien | 9          |
| 5 780.          | Élargissement du suffixe nt, par l'addition d'un i, en horussien et en                                                 |            |
|                 | latin                                                                                                                  | 3          |
| \$ 781.         | Féminin du participe présent. — Le participe présent du verbe subs-<br>tantif                                          | 4          |
| \$ 78a          | De la voyelle qui précède le suffixe nt                                                                                | 5          |
| •               | Le participe présent en ancien slave                                                                                   |            |
| o 700.          | Remarque. — Le participe présent en arménien                                                                           | 11         |
| 5 - 84          | Le participe futur dans les langues letto-slaves                                                                       | 19         |
|                 | L'aoriste premier et l'aoriste second du participe, en grec. — Accen-                                                  | 13         |
| a 705.          | tuation du participe présent, en sanscrit et en grec                                                                   | 13         |
| 5 <b>~9</b> 6   | Formation du participe parfait actif. — Le suffixe vâns (formes faibles                                                | 13         |
| a 700.          | vat et us), en sanscrit et en lithuanien                                                                               | 15         |
| : a8a           | Déclinaison du participe parfait, en lithuanien et en zend                                                             | 16         |
| 3 707.          | REMARQUE. — Restes du participe parfait en borussien                                                                   | 17         |
| : _00           | Reste du participe parfait en gothique : le mot bérusjos « parents »                                                   | 19         |
|                 | Le participe parfait en grec : suffixe or. — Restes du participe parfait                                               | -9         |
| a 70 <b>y</b> . | en latin. — Le suffixe ôsô                                                                                             | 19         |
| \$ 200.         | Le participe parfait en ancien slave                                                                                   | 90         |
| . 7900          | Remarque. — Examen d'une opinion d'A. Kuhn. — Le s du suffixe                                                          |            |
|                 | vans est-il primitif ou tient-il la place d'un t?                                                                      | 22         |
| 5 701           | Formation des participes moyens et passifs, en sanscrit et en grec.                                                    | 22         |
| . /91.          | Le suffixe mâna ou âna. — Restes de ce suffixe en lithuanien et en                                                     |            |
|                 | borussien                                                                                                              | 24         |
|                 | REMARQUE. — Le participe borussien enimumne                                                                            | <b>2</b> 4 |
|                 | vinnandon re har trethe not nesten commande                                                                            | -0         |

|              | THE PER MILITINGS.                                                           | ages |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| \$ 792.      | Accentuation des participes moyens et passifs, en sanscrit et en grec.       | 3(   |
| \$ 793       | Le participe présent passif, en ancien slave. — Suffixe mu                   | 2    |
| \$ 793       | Reste du participe présent moyen, en gothique : le mot lauhmôni              |      |
| s <i>l</i> . | «foudre»                                                                     | 28   |
| 5 79ª.       | Le participe moyen et passif, en zend. — Suffixe mans ou mna. — Suffixe dina | _    |
| 8 - 0 5      | Le suffixe man, man. — Thèmes substantifs masculins formés en sans-          | 2    |
| . 7gs.       | crit à l'aide de ce suffixe                                                  | 30   |
| <b>5</b> 706 | Thèmes substantifs neutres formés avec le suffixe man, en sanscrit et        | 3(   |
| 790.         | en zend                                                                      | 3:   |
| \$ 797.      | Thèmes adjectifs formés en sanscrit avec le suffixe man. — Les suffixes      |      |
|              | μον, μεν, μων, en grec. — Les suffixes mon, monia, monio, en                 |      |
|              | latin. — Étymologie de homo                                                  | 3    |
| \$ 798.      | Suffixe grec $\mu i \nu$ , $\mu i \nu o$                                     | 3    |
| 5 799.       | Thèmes substantifs masculins formés avec le suffixe man, en gothique         |      |
|              | et en vieux haut-allemand                                                    | 3(   |
| 8 8oo.       | Thèmes substantifs formés avec le suffixe man, en lithuanien, en ancien      |      |
|              | slave et en arménien                                                         | 3    |
| 801.         | Thèmes substantifs neutres formés avec le suffixe man, en latin et en        |      |
| _            | grec                                                                         | 38   |
| 802.         | Thèmes substantifs neutres formés avec le suffixe man, en ancien slave       |      |
|              | ct en gothique                                                               | 40   |
| 803.         | Élargissement du suffixe man à l'aide d'une dentale. — Le suffixe            | ,    |
| . 0 - 1.     | mentő, en latin                                                              | 4:   |
|              | Origine des suffixes mans, man et nt                                         | 4:   |
|              | Le suffixe ma, en sanscrit, en grec et en lithuanien                         | 4:   |
|              | Le suffixe féminin md, en grec, en lithuanien et en slave. — Les suf-        | 4.   |
| , 00 /.      | fixes ba, bē, bni, en lithuanien, en slave et en gothique                    | 46   |
| 808.         | Les suffixes mulő en latin, mhuil en irlandais                               | 48   |
|              | Les participes latins en ndő (docendus, populabundus)                        | 50   |
|              | Le suffixe târ (en grec τηρ, τορ). — Accentuation des noms en târ            | 54   |
|              | Le suffixe tdr affaibli en tr                                                | 55   |
|              | Le suffixe târ (grec τηρ, latin ter). — Les noms de parenté comme pitâr      |      |
|              | «père», mâtár «mère»                                                         | 56   |
|              | Remarque. — Le thème napat «petit-fils» et sa forme affaiblie napt           |      |
|              | (en sanscrit napti, en latin neptis)                                         | 58   |
|              | Age de la double forme târ et tar                                            | 50   |
|              | Formations en târ, tṛ, gouvernant l'accusatif                                | 50   |
|              | Origine du suffixe ttr                                                       | 61   |
|              | Le suffixe neutre tra (en grec τρο, θρο, en latin trò). — Le suffixe         |      |
|              | Sáminin tad (au anns ann Ann)                                                | 6.   |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                               | 419<br>Pages. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| \$ 816. Le suffixe neutre tra, en zend                                            | . 65          |
| Remarque. — Le nom zend quira                                                     | . 66          |
| \$817°. Le suffixe tra dans les langues germaniques                               | 67            |
| \$ 817 b. Le suffixe féminin tra (en gothique thlo, thro, en grec τλη, θλη).      | . 70          |
| \$ 817°. Le suffixe ta. — Accentuation des participes sanscrits en ta et des a    |               |
| jectifs verbaux grecs en 10                                                       | . 71          |
| \$ 818. Jonction du suffixe ta à la racine                                        | . 72          |
| \$ 819. Adjectifs latins en idus, comme pallidus, fervidus                        | 74            |
| 8 820. Participes en ta des verbes de la dixième classe. — Comparaison av         | ec            |
| le latin, le grec et le gothique                                                  |               |
| \$ 821. Le suffixe ta, en lithuanien                                              |               |
| \$ 822. Le suffixe participial lo, en ancien slave                                |               |
| \$ 823. Le suffixe to, en ancien slave                                            |               |
| Remarque. — Réponse à une objection de Schleicher. — Le suffixe                   |               |
| changé en la dans les idiomes modernes de l'Inde                                  |               |
| \$824. Ta, employé comme suffixe secondaire, en sanscrit, en latin et             |               |
| grec                                                                              |               |
| § 825. Ta, suffixe secondaire, en slave et en lithuanien                          |               |
| \$ 826. Le suffixe féminin ta, en sanscrit, en latin et en gothique               |               |
| \$ 827. Le substantif gothique junda «jeunesse»                                   |               |
| \$ 828. Le suffixe féminin sa, en ancien slave                                    |               |
| \$829. Le suffixe tâti, dans le dialecte védique et en zend. — Origine de suffixe | ce            |
| § 830. Le suffixe tati, en gothique. — Noms abstraits comme ajukdu                |               |
| *éternité*                                                                        |               |
| Remanque. — Le suffixe tâti servant à former en sanscrit des no                   | •             |
| d'agent                                                                           |               |
| 5 831. Le suffixe secondaire tva, en sanscrit, en ancien slave et en gothique     |               |
| \$ 832. Tra, employé comme suffixe primaire, dans le dialecte védique.            | -             |
| Comparaison avec le vieux haut-allemand et l'ancien slave                         |               |
| \$ 833. Le suffixe na, en sanscrit, en grec et en latin                           |               |
| \$ 834. Le suffixe na, en gothique et dans les langues letto-slaves               | •             |
| \$ 835. Le suffixe secondaire na, en sanscrit, en grec, dans les langues germ     |               |
| niques et letto-slaves                                                            |               |
| \$ 836. Le suffixe secondaire na, en latin                                        |               |
| \$ 837. Féminins formés à l'aide du suffixe secondaire sa, en sanscrit, en g      |               |
| et en latin                                                                       |               |
| \$ 838. Féminins formés à l'aide du suffixe secondaire na, en lithuanien,         |               |
| ancien slave et en vieux haut-allemand                                            |               |
| \$ 839. Substantifs abstraits formés à l'aide du suffixe primaire na, en sanscr   |               |
| en grec, en latin et dans les langues germaniques                                 |               |
| \$ 8/10 Le suffixe mi. en sanscrit. en lithuanien, en slave et en gothique        |               |

.

|                | TABLE DES MATIÈRES.                                                          | 421    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| \$ 861.        | Génitif des noms abstraits en tu, employé comme infinitif Affaiblis-         | rages. |
|                | sement de la voyelle radicale dans les instrumentaux en tva                  |        |
|                | REWARQUE Accentuation des génitifs et datifs de mots-racines em-             | •      |
|                | ployés comme infinitifs                                                      | 160    |
| \$ 862.        | De la syllabe radicale dans les formes comme yoktum et yuktva                |        |
|                | Genre des noms en tu                                                         | 161    |
|                | REMARQUE. — Examen de diverses opinions de Benfey                            | 164    |
| \$ 863.        | Comparaison du supin latin et de l'infinitif sanscrit en tum                 | 165    |
|                | Le supin lithuanien et lette. — Infinitif borussien en tun et en twei        | 167    |
|                | Infinitif borussien en t (dat a donner »)                                    | 170    |
|                | Infinitif slave en tu                                                        | 171    |
|                | Le supin latin en tû                                                         | 172    |
|                | Le supin latin en tû et l'infinitif sanscrit en tum ont-ils le sens passif?. | 175    |
|                | Emploi de l'infinitif sauscrit Exemples où il peut être traduit par          | •      |
|                | un infinitif passif                                                          | 176    |
| \$ 870.        | Tour employé en sanscrit pour rendre les phrases comme vinci potest.         | •      |
|                | — Comparaison avec la tournure latine amatum iri                             | 178    |
|                | Remarque. — Réponse à une observation de Lassen                              | 179    |
| \$ 871.        | Tour employé en gothique pour rendre l'infinitif passif                      | 180    |
|                | Infinitif avec skulds Infinitif employé avec le sens passif, en              |        |
| -              | gothique                                                                     | 181    |
| \$ 873.        | L'infinitif employé avec le sens passif, en vieux haut-allemand et en        |        |
| •              | allemand moderne                                                             | 184    |
| \$ 874.        | Le suffixe ana servant à former l'infinitif germanique. — Comparaison        |        |
| ·              | avec l'arménien                                                              | 186    |
| \$ 875.        | L'infinitif indoustani                                                       | 188    |
| ·              | REMARQUE 1. — Caractéristiques de la conjugaison conservées, en in-          |        |
|                | doustani, devant le suffixe infinitif                                        | 190    |
|                | REMARQUE 2. — Des différentes formes de l'infinitif indoustani               | 191    |
| \$ 876.        | De la syllabe an dans le gothique bindan                                     | 193    |
| \$ 877.        | Redoublement de $n$ à l'infinitif de certains dialectes germaniques          | 193    |
| \$ 878.        | L'infinitif avec la préposition $du$ , en gothique                           | 194    |
| \$ 879.        | L'infinitif sans la préposition du, en gothique                              | 195    |
|                | La construction dite proposition infinitive, en gothique                     | 196    |
| \$ 881.        | L'infinitif dans les constructions comme ich sah ihn fallen «je l'ai vu      |        |
| •              | tomber»                                                                      | 200    |
|                | Les infinitifs grecs en mevas, emevas, vas, esp                              | 202    |
| <b>\$</b> 883. | Origine de l'infinitif grec. — Le suffixe man, dans le dialecte védique,     |        |
|                | en zend et en celtique                                                       | 203    |
| \$ 884.        | La sorme d'infinitis en usua est-elle originairement distincte de la         |        |
|                | forme en μεν?                                                                |        |
| <b>\$ 885.</b> | Continuation du même sujet                                                   | 207    |

| 422             | TABLE DES MATIÈRES.                                                       | Pages.      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>\$</b> 886.  | Explication des infinitifs grecs comme λέγεσθαι                           | 208         |
|                 | Le gérondif sanscrit en ya                                                | 212         |
|                 | Le suffixe ya, servant à former des noms abstraits, en latin et en grec.  |             |
| <b>\$</b> 889.  | Ya, suffixe secondaire formant des noms abstraits, en sanscrit, en go-    |             |
| ·               | thique, en latin et en grec                                               | 213         |
| <b>\$</b> 890.  | Le suffixe secondaire ya, dans les langues slaves                         | 214         |
|                 | Le suffixe secondaire ya, en lithuanien                                   | 215         |
| \$ 892.         | Le suffixe primaire yd, formant des noms abstraits féminins, en sanscrit  |             |
|                 | et en gothique                                                            | 215         |
| <b>\$</b> 893.  | Le suffixe féminin yd, en slave et en lithuanien                          | 216         |
| \$ 894.         | Le suffixe féminin yd, en latin et en grec                                | 917         |
| \$ 895.         | Le suffixe féminin ya, en vieux haut-allemand et en slave. — Les noms     |             |
|                 | latins en tión, sión                                                      | 218         |
| \$ 896.         | Le suffixe yd, formant des noms abstraits, dans les langues germaniques.  | 220         |
| \$ 897.         | Le suffixe ya, formant des participes futurs passifs, en sanscrit et en   |             |
|                 | zend. — Comparaison avec le gothique                                      | 333         |
| <b>\$ 8</b> 98. | Restes du participe futur passif formé avec le suffixe ya, en lithuanien, |             |
|                 | en latin et en grec                                                       | 225         |
| <b>\$</b> 899.  | Ya, suffixe secondaire formant des adjectifs, en sanscrit, en zend et en  |             |
|                 | grec                                                                      | 226         |
| \$ 900.         | Ya, suffixe secondaire formant des adjectifs, des appellatifs et des noms |             |
|                 | propres, en latin                                                         | 228         |
| \$ 901.         | l'a, suffixe secondaire formant des adjectifs et des substantifs, en go-  |             |
|                 | thique. — Ya, suffixe primaire formant des adjectifs et des subs-         |             |
|                 | tantifs, en gothique, en sanscrit, en lithuanien et en ancien slave       | 229         |
|                 | REMARQUE. — Le sanscrit súrya «soleil» rapproché des termes congé-        |             |
|                 | nères, en grec, en lithuanien et en gothique. — Autres dénomina-          |             |
|                 | tions du soleil                                                           | <b>23</b> 3 |
| \$ 902.         | Le suffixe sanscrit tavya formant des participes futurs passifs. — Com-   |             |
|                 | paraison avec le latin et le grec                                         | <b>43</b> 5 |
|                 | Le suffixe tavya, en lithuanien et en ancien slave                        | 236         |
| <b>5</b> 904.   | Le suffixe sanscrit aniya, formant des participes futurs passifs. — Com-  |             |
|                 | paraison avec le gothique et le lithuanien                                | 237         |
|                 | Origine des suffixes ya, tavya, aníya                                     | 240         |
|                 | Liste des suffixes primaires                                              |             |
|                 | Les mots-racines, en sanscrit.                                            | 243         |
|                 | Les mots-racines, en grec et en latin                                     | 244         |
| <b>5</b> 909.   | Mots-racines formant, en grec et en latin, le dernier terme d'un com-     |             |
|                 | posé                                                                      | 945         |
| <b>3</b> 910.   | Adjonction d'un t à la fin de certains mots-racines, en sanscrit, en grec |             |
|                 | et en latin. — Caractéristique de la dixième classe conservée à la fin    |             |
|                 | de certains thèmes verbaux                                                | 247         |

|                | TABLE DES MATIÈRES.                                                      | 423         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>S</b> 911.  | Observations générales sur l'adjonction des suffixes secondaires. —      | Pages.      |
|                | Suppression de la voyelle finale du thème primitif. — Vriddhi de         |             |
|                | la première voyelle du mot primitif                                      |             |
|                | Remanque. — Allongement de la voyelle dans certains composés grecs.      | •           |
|                | — Du vriddhi dans les dérivés sanscrits                                  | 251         |
| <b>5</b> 912.  | Le suffixe primaire a servant à former des noms abstraits neutres, en    |             |
| •              | gothique. — Comparaison avec le sanscrit                                 | 252         |
| <b>\$</b> 913. | Le suffixe primaire a, formant des adjectifs et des noms d'agent, en     |             |
|                | sanscrit et en grec                                                      | <b>a</b> 53 |
| \$ 914.        | Composés sanscrits, grecs et latins, dont le dernier membre est formé    |             |
|                | à l'aide du suffixe a. — Les noms latins comme parricida                 | 254         |
|                | Remanque. — Des féminins grecs et latins comme odos, alvus. — Des        |             |
|                | masculins comme αἰχμητά, scriba, Numa                                    | <b>2</b> 56 |
| \$ 915.        | Le suffixe primaire a, en gothique                                       | 257         |
| \$ 916.        | Le suffixe primaire $a$ , en lithuanien et en ancien slave               | 258         |
|                | Remarque. — Le lithuanien -ninka                                         | 259         |
| \$ 917.        | Noms formés à l'aide du suffixe $a$ et prenant la signification passive  | 260         |
| \$ 918.        | Le suffixe secondaire a, en sanscrit                                     | 261         |
| <b>5</b> 919.  | Le suffixe secondaire a, en grec et en latin                             | 262         |
| \$ 920.        | Le suffixe primaire et secondaire a, en zend                             | 264         |
| <b>5</b> 921.  | Noms féminins formés à l'aide du suffixe d, en sanscrit, en grec, en     |             |
|                | latin, en gothique et dans les langues letto-slaves                      | 264         |
|                | Le suffixe :                                                             |             |
| <b>\$</b> 923. | Le suffixe u                                                             | 270         |
| \$ 924.        | Le suffixe sanscrit an, dn (rág-an): en grec av, εν, ον, ην, ων (τάλ-αν, |             |
|                | άρσεν, τέκτ-ον, σκήπ-ων). — Origine de ce suffixe                        |             |
| •              | Le suffixe dn, an, en latin et dans les langues germaniques              | •           |
| -              | Le suffixe an formant des noms neutres                                   | * *         |
|                | Le suffixe primaire in                                                   | 279         |
| <b>5</b> 928.  | Le suffixe secondaire in, en sanscrit. — Les suffixes secondaires w, en  | _           |
| _              | grec, et ôn, en latin                                                    | 281         |
| 5 929.         | Significations diverses des noms ainsi formés. — Place occupée par l'ac- | ,           |
| • •            | cent tonique                                                             |             |
|                | Le suffixe primaire ana                                                  |             |
| 5 931.         | Le suffixe primaire as                                                   | 285         |
|                | Remarque. — Lettres diverses insérées devant le suffixe as, en sans-     |             |
| • •            | crit, en latin, en grec et en zend                                       | •           |
|                | As, suffixe primaire et secondaire, en grec, en zend et en latin         | 289         |
| <b>5</b> 933.  | Le suffixe as combiné avec d'autres suffixes, en gothique. — Origine     |             |
| • • •          | du suffixe allemand mess, en anglais ness                                | 292         |
| <b>5</b> 934.  | Le suffixe as combiné avec d'autres suffixes, en vieux haut-allemand et  |             |
|                | en lithuanien                                                            | 295         |

-

|                | •                                                                           |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
|                | TABLE DES MATIÈRES.                                                         | 425 |
| \$ 967.        | . Jonction des deux termes du composé. — Addition d'une voyelle de          |     |
| \$ 968.        | liaison, en grec et en latin                                                |     |
| • •            | verses subies par le premier terme, en grec                                 |     |
|                | Le premier terme des composés gothiques                                     | 338 |
| <b>\$</b> 970. | Le premier terme des composés, en vieux haut-allemand et en lithua-<br>nien | 24. |
| \$ 971.        | Flexion casuelle conservée par le premier membre d'un composé               |     |
| •              | PREMIÈRE CLASSE.                                                            |     |
|                | COMPOSÉS COPULATIFS, APPELÉS DVANDVA.                                       |     |
| \$ 972.        | Division des composés sanscrits en six classes. — Composés dvandvas,        |     |
| •              | en sanscrit et en zend                                                      | 344 |
| \$ 973.        | Pourquoi les deux termes du dvandva peuvent être mis au duel                |     |
|                | Composés dvandvas ayant plus de deux membres. — Dvandvas terminés           |     |
| . 31           | par une désinence du singulier neutre                                       |     |
| \$ 0.75        | Drandras sanscrits formés d'adjectifs. — Exemples de dvandras, en           | 047 |
| . 970.         | grec et en latin                                                            | 349 |
|                | SECONDE CLASSE.                                                             |     |
|                | COMPOSÉS POSSESSIFS, APPELÉS BAHUVRÎHI.                                     |     |
| \$ 976.        | Composés possessifs, en sanscrit, en grec, en latin et en vieux haut-       |     |
|                | allemand                                                                    | 349 |
| \$ 977.        | Déclinaison des composés possessifs                                         | 351 |
|                | Composés possessifs, en lithuanien. — Addition d'un suffixe aux com-        |     |
|                | posés possessifs                                                            | 352 |
| \$ 979.        | Accentuation des composés possessifs, en sanscrit et en grec                |     |
|                | Exemples de composés possessifs dans les différentes langues indo-euro-     |     |
|                | péennes                                                                     | 354 |
| \$ 081         | Autres exemples de composés possessifs. — Mots exprimant la privation       |     |
| g              | ou la possession d'un objet                                                 | 35o |
| \$ 982.        | Composés possessifs ayant pour premier terme su "bien" ou dus "mal".        | -   |
|                | TROISIÈME CLASSE.                                                           |     |
|                | COMPOSÉS DÉTERMINATIFS, APPELÉS KARMADHÂRATA.                               |     |
| S 083          | Exemples de composés déterminatifs, en sanscrit, en zend et en ar-          |     |
| <i>5</i> 900.  | ménien                                                                      | 36. |
| \$ 02%         | Exemples de composés déterminatifs, en grec, en latin, dans les langues     | 002 |
| <b>y</b> 904.  | germaniques et slaves                                                       | 363 |
|                | Pormandano ce mazor                                                         | 990 |

.

.

|    |       |                                                                              | 427<br>ages. |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| \$ | 998.  | Les prépositions sanscrites dpa et dpi                                       | 390          |
| S  | 999.  | Les prépositions sanscrites abi et áva                                       | 391          |
| 5  | 1000. | Congénères des prépositions abi et áva                                       | 392          |
| \$ | 1001. | La préposition slave otu                                                     | 394          |
| S  | 1002. | La préposition sanscrite úpa                                                 | 395          |
| \$ | 1003. | Les particules lithuaniennes po, pa. — Le sanscrit pascat                    | 396          |
| S  | 1004. | Prépositions dérivées des thèmes pronominaux ana et na                       | 397          |
| \$ | 1005. | Le sanscrit upári « sur » et ses congénères                                  | 399          |
| S  | 1006. | La préposition út « sur »                                                    | 400          |
| 5  | 1007. | Dérivés de ápa. — Les mots ápara, pára et leurs congénères. — Le préfixe pra | 401          |
| S  | 1008. | La préposition práti «contre»                                                | 403          |
| s  | 1009. | Le préfixe sanscrit párà                                                     | 404          |
| S  | 1010. | Congénères de para dans les langues germaniques                              | 407          |
|    |       | Autres congénères de párà                                                    |              |
| S  | 1012. | La préposition pári. — La préposition vi                                     | 409          |
| S  | 1013. | Autres prépositions congénères de párá                                       | 410          |
| \$ | 1014. | Prépositions provenant du thème pronominal sa                                | 411          |
|    |       | Prépositions formées des thèmes pronominaux ma et ka                         |              |
|    |       | Prépositions dérivées de la racine verhale tar « traverser »                 |              |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

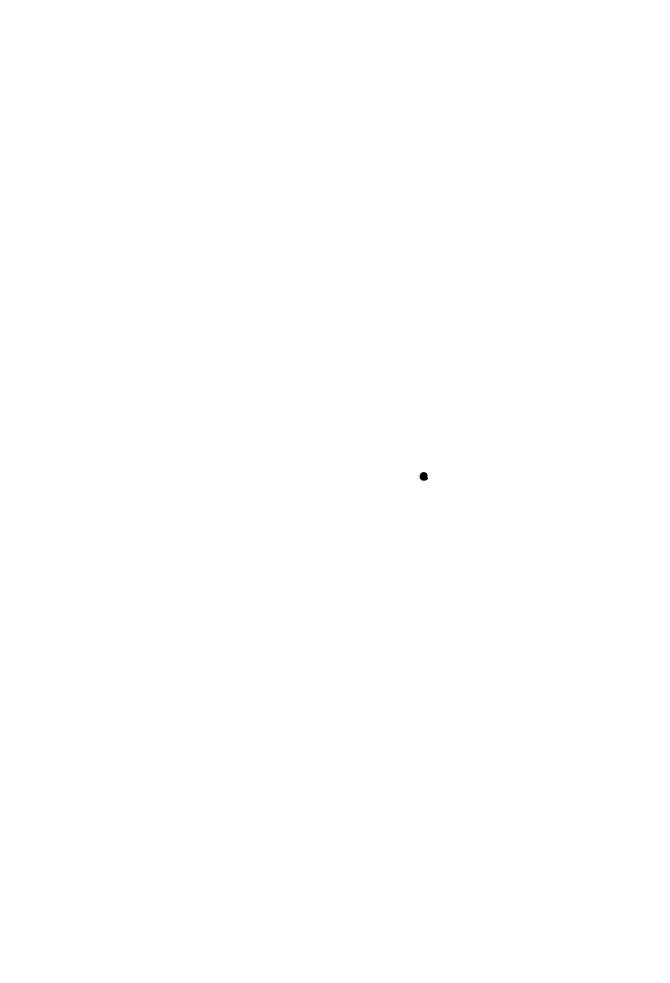

| F |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   | · |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |

| • | ÷ |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

3 9015 03110 7868

4

**:**..

\_

